

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Phil 6672.9.15

### Marbard College Library



FROM THE FUND OF

GEORGE FRANCIS PARKMAN
(Class of 1844)

OF BOSTON

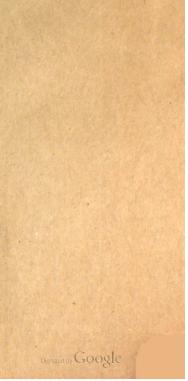

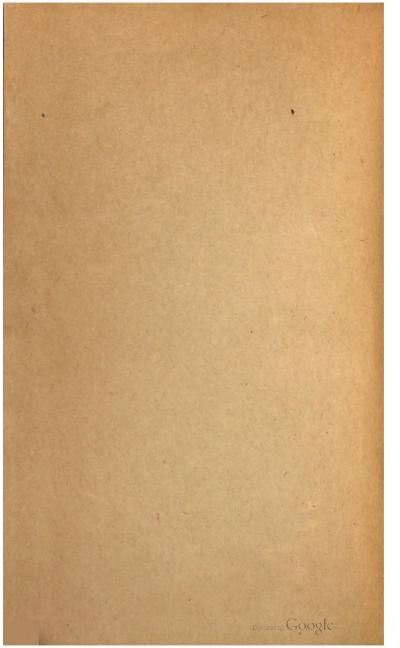

Phil 6672.9



Magnétisme,

# ENCYCLOPÉDIE M A GNÉTIQUE SPIRITUALISTE

PRAITANT SPÉCIALEMENT

PAITS PSYCHOLOGIQUES, MAGIE MAGNÉTIQUE SWEDENBORGIANISME, NÉCROMANCIE, MAGIE CÉLESTE, ETC.

#### PAR L.-A. CAHAGNET,

Auteur des Arcanes de la Vie future dévoilés, etc.

TOME Ier

CHEZ L'AUTEUR,

PORTE SAINT-GERMAIN, ROUTE DE BEZONS, A ARGENTEUIL,

ET CHEZ GERMER BAILLIÈRE,

1.1braire, 47, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris.

185 4. - 1855.





.noita

Aplusieurs marcs de limons; de trois à six mille pepins; er plus aisément les graines terre; buit pouces suffaent e de graines dans un pot de re; les pots dans une couche âssis vitré, ils entretiennent àssis vitré, ils entretiennent

Tools Hohm

## ENCYCLOPÉDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE.

### Phil 6672,9.15

### Marbard College Library



FROM THE FUND OF

GEORGE FRANCIS PARKMAN

(Class of 1844)

OF BOSTON



Phil 6672.9.15



Magnétisme,

# ENCYCLOPÉDIE magnétique spiritualiste

TRAITANT SPÉCIALEMENT

DE PAITS PSYCHOLOGIQUES, MAGIE MAGNÉTIQUE SWEDENBORGIANISME, NÉCROMANCIE, MAGIE CÉLESTE, ETC,

PAR L.-A. CAHAGNET,

Auteur des Arcanes de la Vie future dévoilés, etc.

TOME Ier

CHEZ L'AUTEUR.

PORTE SAINT-GERMAIN, ROUTE DE BEZONS, A ARGENTEUIL,

ET CHEZ GERMER BAILLIÈRE,

Libraire, 47, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris.

1854. - 1855.





uono

angers, ils vont en mars ou a plusieurs marcs de limons; de trois à six mille pepins; rer plus aisément les graines terre; huit pouces suffisent e de graines dans un pot de re; les pots dans une couche assis vitré, ils entretiennent prosemens : au bout de dix à

Tools thohn

## ENCYCLOPÉDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE.

PARIS. - IMP. BLONDEAU, RUE DU PETIT-CARREAU, 26.

## Magnétisme,

# ENCYCLOPÉDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE

TRAITANT SPÉCIALEMENT

DE FAITS PSYCMOLOGIQUES, MAGRE MAGRÉTIQUE SWEDENBORGIANME, NÉCROMANCIE, MAGIE CÉLESTE, ETC.

PAR L.-A. CAHAGNET,

Auteur des Arcanes de la Vie future dévoilés, etc.

TOME 1er

CHEZ L'AUTEUR,
PORTE SAINT-GERMAIN, ROUTE DE BEZONS, A ARGENTEUIL,
Et chez GERMER BAILLIÈRE,
Libraire, 47, rue de l'Ecole de-Médecine, à Paris.

1854. — 1855.

r-22 6672.9.15

G. F. Parkman fund (7 vols)

nì er

**əf 30** 

**TIO 9** 113EGL

DES 1 3911

ndıs SIN

HILLO

úл

Digitized by Google

## ENCYCLOPÉDIE

## MAGNETIQUE SPIRITUALISTE

PAR L.-A. CAHAGNET.

1

01

Panis. - Imprimerie de Cosson, rue du Four-S.-G., 43.

### INTRODUCTION.

Le titre que nous avons donné à cette œuvre à quelque chose de plus grandjose quelle ne sera peut-étre, aussi avons-nous eu le soin d'ajouter ces mots: TRAITANT SPÉCIALEMENT DE, ETC.

Lorsqu'on cherche un titre pour une publication quelconque, on est souvent très embarrassé; surtout si cette publication doit traiter d'une science qui les a presque tous épuinés par le nombre de ses ouvrages. Qu'on nous permette donc ce tour de force, nous tâcherons de nous acquitter consolencieusement de notre promesse.

Notre Encyclopédie traitera comme nous l'avons annoncé.

- 1° De PSYCHOLOGIE, au point de vue des faits les plus curieux produits par le magnétisme et le somnambulisme;
- 2° De MAGIE MAGNÉTIQUE, également au point de vue des merveilles de cette science;
- 3° De swédenborgianisme, nous entendons par ce mot publier un des ouvrages le plus répandu et le plus clair de cet auteur; sous ce titre, Traité du ciel et de l'enfer, etc, que nous aurons le soin de dépouiller de toutes questions religieuses, commenté, et appuyé de faits magnétiques, ainsi que de nos observations;

4° de NÉCROMANCIE, nous voulons dire par ce mot a la publication du 3° volume des Arcanes de la vie suivere dévoilés, dans lequel nous pensons présenter à nos argumentateurs une fin de non recevoir digne de leurs tracasseries. Nous tâcherons d'y vider la question des apparitions à fond, et nous osons même croire à une victoire décisive; qu'on nous pardonne ce désir ou cette erreur. Cet ouvrage contiendra en plus, un vaste panorama d'apparitions des hommes les plus célèbres, en science, politique, philosophie, etc., des temps passés et modernes, ainsi que leurs appréciations sur les petites choses de ce petit monde.

Nous terminerons (ou nous ne terminerons pas) par un ouvrage traitant de MAGIE CÉLESTE, nous ne pouvons rien dire d'avance sur cet ouvrage, sinon qu'il est logé dans le coin le plus reculé de notre cervelet, et qu'il sera écrit an jour le jour.

Ce genre de magie n'est point une étude de phénomèmes matériels, c'est un ensemble de propositions dignes de l'étudiant spiritualiste, qui conduisent à l'affranchissement de l'esprit des liens de la matière; c'est l'entrée de l'homme dans le monde des causes et son éloignement du monde des effets.

Nos lecteurs voient qu'avec de tels projets (s'ils ne sont pas ceux d'un fou) nous aviens besoin d'un peu de repos, de santé et de méditation; nous ne pouvions disposer de ces choses qu'en cessant un peu nos autres travaux, ainsi que nos fréquents rapports avec nos frères; c'est ce que nous avens fait en nous livrant à cette œuvre, puisse Dieu nous soutenir, et nos amis la propager!

Nous ne promettons cette année que à livraisons de 72 pages chacune, que nous publierons trimestriellement autant que possible, pour n'avoir point de jour fixe ni aucun démêlé avec nous ne savons qui, mais avec tous ceux qui nous en veulent et que nous vénérons assex pour ne blesser en rien leur susceptibilité. L'année prochaine, si les abonnements répondent à notre attente, en nous rapportant seulement les frais d'impression, nous tiercerons ou doublerons le nombre de nos livrai sons; mais, par le temps qui court, il ne faut pas

rompre trop brusquement les liens dont la misère, les exigeantes passions, les sots et tristes jugements, les basses et grossières vengeances nous ont entouré. S'il est exact qu'il fallut six jours à Dieu pour créer le monde! Dieu nous donna l'exemple de nous soumettre à la loi du temps, qui nous force de remettre à demain ce qui ne peut être fait aujourd'hui.

ÉTUDE, PATIENCE, PERSÉVÉRANCE, la vie entière est dans ces trois mots !

Il est bien entendu pour nos lecteurs (auxquels nous l'avons annoncé par notre prospectus), que sette publication n'est point une continuation da journal le Magnétiseur spiritualiste, dont nous avons été le fondateur et le gérant pendant trois années. Nous avons fait présent à la Société des maanétiseurs spiritualistes de Paris, du titre et de tous les soins que nous avons apporté à cette publication. par conséquent nous ne voulons en rien reprendre notre don. Notre Encyclopédie est une collection d'ouvrages séparés, ayant chacun leurs paginations. précédés seulement d'une revue des progrès seientifiques du magnétisme. Nous tenons à faire cette déclaration, afin que ceux qui croiraient et voudraient entrer en rapport avec le Journal précité soient désabusés. Nous ignorons si l'un des deux groupes qui se sont formés à la dissolution de cette société continuera le Magnétiseur spiritualiste.

Nous n'avons à cet effet adressé nos prospectus

qu'à tous nos lecteurs antérieurs à cette publication, qui ne s'v étaient abonnés qu'en notre faveur et qui nous avaient dit d'avance s'abonner à tout ce qui sortirait de notre plume. Nous entrons dans ces quelques détails, vu qu'il s'est glissé parmi nous des cerveaux assez exigeants pour nous reprocher de ne plus gérer gratuitement, au nom d'associés (qui pendant trois années ne nous ont pas fourni vingt pages de matières), un journal qui absorbait notre temps, compromettait notre liberté et notre avoir, sans que ces dissidents ne voulussent en rien concourir à la responsabilité de nette œuvre, dont ils ont partagé tout le profit. Nous devons nous tenir sur nos gardes, et nous consoler par les souvenirs de dévouement et de générasité hors ligne que nous avons donné. Voila pour ce qui concerne la partie adverse ou dissidente de cette société envers laquelle nous désirons agir publiquement. Mais pour ce qui concerne la partie fidèle à nos principes, partie qui se compose de vingt-trois membres sur trente, nous restons unis dans nos études, nos croyances, et notre dévouement les uns pour les autres, nous ne sommes seulement que séparés d'intérêt, notre publication est faite à nos risques et périls, par conséquent, nous sommes le seul responsable et propriétaire de son avenir. Nous continuerons cependant à ouvrir notre partie psychologique. aux faits les plus curieux, puisés aux procès-verbaux de nos réunions, que nous pensons sous peu

élargir de manière à propager avec succès nos études.

Voilà nos projets, nous sommes ami de la lumière, par conséquent nous la rechercherons en tout, selon les *temps*, selon les *hommes*, et leurs *tristes* passions, nous parlerons à leur entendement, relevé que nous sommes de la crainte du ridicule et de la vengeance. Nous savons où nous allons, ce qui nous suffit.

Alp. CAHAGNET.

#### SOMNAMBULISME.

#### Faits de lucidité.

Nous nous proposons de mentionner tous les faits de lucidité qui viendront à notre connaissance, émanant de sources certaines et de lucides magnétiques ou naturels. Pour cela faire, nous avons besoin d'être renseigné par les personnes qui en auront été témoins ou qui les auront provoqués et dont l'attestation ne pourra être mise en doute. Nous prions donc tous nos amis et connaissances de venir à notre aide en nous en adressant on nous renseignant sur tout ceux qu'ils connaîtront. Nous nous engageons de les publier avec la plus franche impartialité; nous entendons parler de vues à distance, rétrospectives ou prophétiques, et non

point des faits de traitement des maladies, matière dont la bibliothèque magnétique regorge, et que madame la Loi nous défend de produire.

Personne n'est plus heureux que nous lorsque nous entendons raconter quelques-unes de ces merveilles sous le manteau de la cheminée que les ténèbres aspirent dans la fumée du foyer, par conséquent qui échappent à l'intelligence studieuse de l'homme. Nous ne ressemblons pas à ces écrivains craintifs qui ont peur de perdre l'estime de leurs lecteurs en leur contant ces curiosités si utiles à connaître, peu nous importe d'être un fou aux yeux de nos lecteurs, si nous croyons, dans notre conscience, faire un acte de sagesse en les instruisant; qu'ils ne nous lisent pas alors ou nous jugent mieux; l'erreur n'est point une honte pour celui qui croit dire vrai. Nous offrons donc les feuillets de notre petit album à tous ceux qui s'intéressent à notre sainte cause. Que chacun y inscrive son nom, car nous sommes de toutes les écoles. La lumière est en tout et partout. Nous commençons aujourd'hui par Alexis Didier. le doyen (nous le croyons) des lucidités en renom de Paris. dont le magnétiseur est M. Marcillet.

#### Alexis Didier.

Nous ne connaissons ce somnambule, ainsi que son magnétiseur, que par les rapports de tierces personnes. Plus que tout autre, peut-être, nous avons été à même d'entendre raconter de beaux

Digitized by Google

traits de lucidités d'Alexis, nous avons été désolé de savoir que son magnétiseur n'en prenait pas note, et qu'il laissait ainsi perdre à notre science ses plus beaux éléments d'instruction Nous ne sommes pas de ces étudiants qui veulent que tout ce qu'ils disent proviennent d'eux. Au contraire, nous voulons dire tout ce qui vient de tous, nous observons avec amour, et non avec orgueil. Peu nous importe que tel lucide, qui nous est étranger, ait une réputation supérieure à celle du lucide qui nous est attaché! Dans la science que nous étudions, v a-t-il des lucidités qui puissent nous être étrangères? Ne formons-nous pas qu'une seule école et qu'une seule famille? Nous ne connaissons point cette jalousie i au contraire, toutes les fois que cela s'est présenté, nous avons adressé des amateurs à M. Marcillet, parce que nous pensions devoir le faire, parce qu'Alexis nous offrait les garanties désirables pour les expériences qu'on nous demandait, parce que nous le savions supérieur, dans les vues à distance, à notre lucide. Que chacun suive notre exemple, et marche dans la voie de la fraternité. la lumière de tous n'en sera que plus brillante; qu'on nous passe cette petite explication, et revenons à Alexis.

Premier fait. — Nos lecteurs se souviennent de notre petit Émile Rey dont il est fait mention dans les Arcanes. Voilà bien longtemps que cet enfant est retourné près de sa mère, en Amérique. Sa grand'mère était privée de ses nouvelles, et, par conséquent, sort inquiète; elle avait élevé cet enfant, qui l'avait quittée à la demande de sa mère : mais son oncle, unique fils de cette dame, était si attaché à son neveu (n'ayant entre eux qu'one différence d'age de quelquesannées), qu'il ne voulut pasle quitter, et madame Rev eut la douleur en un seul jour d'être séparée de ses deux enfants. Dans un tel isolement, être privé de nouvelles pendant quelques mois, est un état insupportable pour une mère. Madame Rey se ressouvint de ce qu'elle avait vn faire à son petit-fils autrefois en somnambulisme : elle eut l'idée d'aller consulter un lucide, et s'adressa à cet effet à Alexis. A peine fut-elle en rapport avec cet excellent vovant, qu'il lui dit ! Vous êtes inquiète de votre fils? Qui, répondit madame Rey. - Il n'est pas en France? Non. - Il a passé les mers? Oui. - Il est en Amérique? Oui, dans la partie septentrionale. - Alexis pria M. Marcillet de lui donner une carte, et, sans tâtonner, mit le doigt sur Mempris, en disant à madame Rey: C'est là où se le post! Oul, c'est bien là où il est, répondit cette dame. - Dites donc c'est bien là où ils sont, car il n'est pas seul. Non. - Vous avez dans cet endroit quatre enfants? Qui, en comptant mon gendre. — Tout le monde se porte bien. — Pourquoi ne m'écrivent-ils pas? Ils l'ont fait, et vous recevrez de leurs nouvelles pour le 20 du mois prochain... Vous avez cependant reçu. il y a quelque temps, une lettre de votre fils? Oui. - Il se nomme Henri? Oui. - C'est bien drôle, il a signé cette lettre Henri-le-Fou. C'est encore vrai, etc., etc. Madame Rev recu la lettre annoncée le 20 du mois prédit. Voyons, antagonistes du somnambulisme, qu'en dites-vous? Madame Rey, n'avait pas sur elle la lettre de son fils, elle n'y pensait pas, et pensait encore moins à ce mot le rou, qui suivait le nom de Henri!... La lettre prédite arriva au temps fixé, et cependant Alexis ne pouvait en trouver la trace que dans la pensée du fils de madame Rey, pensée qui, certes, n'était pas présente à l'esprit de ce jeune homme dans l'instant où le lucide le voyait. Cette lettre n'était pas transportée sur un chemin solide, exempt de tout accident, ni par un nne intelligence animée du désir de la rendre tel jour. Comprenez-vous cette brindille de fait ? N'estelle pas plus forte que tous vos arguments, vos mais, vos si, et vos pourquoi? Si vous n'avez pas l'intelligence de l'expliquer, passons à un autre appartenant au même lucide.

Deuxième fait. — Un jeune homme, danseur à l'Opéra, possédait une montre en or, héritage de famille, à laquelle il tenait beaucoup (elle en valait la peine), un soir, dans un entr'acte, elle lui fut prise sans qu'il pût connaître la main habile qui avait commis ce larcin; il ne put même soupçonner personne, car ses camarades ont dans son cœur une réputation aussi intacte que la sienne,

Cependant on ne se sépare pas d'un tel objet avec plaisir. M. B\*\*\* entendait depuis quelque temps son voisin (notre ami) M. E. Mouttet, 14, rue des Messageries. vanter l'utilité des lucides en de telles circonstances, ce qui décida M. B\*\*\* à aller trouver Alexis, auquel il dit: Je viens vous prier de me renseigner sur la perte que j'ai faite d'une montre; si vous pouvez la voir, dites-moi où elle est. -Sans doute, répondit le lucide que je peux la voir. que je la vois, que vous ne l'avez pas perdue, et qu'elle vous a été volée. — Oh! reprit le consultant, pouvez-vous me dire quelle est la main qui a fait ce vol? Oui, mais à une condition, - Laquelle? Celle de pe point saire arriver aucune peine au voleur, car il n'en est pas un; c'est une mauvaise pensée qu'il a eue... une nécessiré. — Je vous le promets. - Eh bien! voilà comment cela s'est fait : vous êtes attaché à l'Opéra, le soir où votre montre vous a été prise, vous portiez tel costume, etc., etc.; vous dansiez avec un individu qui était vêtu de telle manière... - Quoi! s'écria M. B\*\*\*? - Ne m'interrompez pas, reprit Alexis: cet homme eut besoin de changer de costume, et, comme vous avez le même cabinet de toilette pour deux, vous aviez accroché votre montre à telle place; et lui la décrocha pour vous éviter la peine de le faire, puis il l'emporta. - Mais, reprit M. B\*\*\*, je ne sais où demeure cet homme, et, qui plus est, je n'oserai jamais aborder une telle question avec lui, și vous

ne m'indiquez pas les moyens de le faire? - J'allais vous les donner lorsque vous m'avez interrompu. dit Alexis: vous irez telle rue, tel numéro; vous monterez jusqu'au quatrième. Vous frapperez à telle porte à droite, qui est celle de la demeure de cet homme: vous entrerez, et sans plus d'obstacles, vous verrez sur votre gauche, dans la première pièce en entrant, une petite soupente dans laquelle vous pourrez atteindre au moyen d'une chaise, elle contient un lit dont la tête est du côté de la porte ; à la gauche de la tête du lit, il y a une vieille poche détachée d'une redingotte qui est attachée à un clou; vous fouillerez dedans, et vous y prendrez votre montre que j'y vois; vous direz alors à votre ami, que chacun prend son bien où il le trouve. -Mais. - Il n'y a pas de mais, faites ce que je vous dis, reprit Alexis, et souvenez-vous de votre promesse.

M. B\*\*\* quitta le lucide très indécis sur ce qu'il devait croire de cette séance, et sur ce qu'il devait faire. Il se décida cependant à suivre le conseil donné, car il 4 avait eu trop de vérité dans les premiers détails de cette communication pour ne pas vérifier les autres. Tout ce qu'avait dit Alexis fut très exact, jusqu'à la poche accrochée; mais elle était vide de la montre lorsque M. B\*\*\* fit sa visite intéressée à son ami; ce dernier, un moment foudroyé par la bizarrerie de cette visite, se trouva rassuré par le vide de la poche, et essaya d'élever la voix. Une discussion s'ensuivit, dans laquelle le vo-

leur voulut persuader à M. B\*\*\* qu'il était dupe d'une mystification. Tout en resta là jusqu'à meilleure preuve. M. B\*\*\* conta ce qui lui était arrivé à son père, qui, plus persévérant, et pensant être plus henreux que son fils, fut trouver cet obligeant ami etlui fit une mercurialepaternelle qui produisit le plus grand effet, car M. B\*\*\* père ne menacait rien moins ce pauvre voleur que de le faire arrêter avant une demi-heure. Ce fut à cette menace que le coupable perdit son arrogance, et, se jetant aux genoux de M. B\*\*\*, il le pria de ne point lui faire arriver de peine, promettant de readre la montre, qui effectivement avait logé quelque temps dans la poche en question; mais qui, le matin même de la visite de M. B\*\*\* à son ami, était passée dans celle d'un marchand, auquel le voleur repentant s'empressa de la redemander, et la rendre à son ami, avec des protestations d'une plus sage conduite dans l'avenir, etc.

J'ai passé sur beaucoup de détails dans cette histoire qui, sans être très importants, prouveut cependant la précieuse et minutieuse lucidité d'Alexis.

Que ceux qui lisent pour s'instruire sachent tirer profit de ce fait. Je ne prétends pas prouver
aux incrédules l'existence immortelle de l'âme par
le secours seul des apparitions de décédés; mais
bien par ces faits somnambuliques qu'on n'étudie
pas asses, et qui, à eux seuls, prouvent plus en faveur de cette question que tous les arguments

contre. Si Alexis ne sait pas d'apparitions dans notre genre, il en sait de non moins concluantes; car
s'il retrouve, à des distances inconnues et à des
dates indéterminées, des objets, ou voit des actions
de l'ordre de celles que nous venons de citer, il est
indubitable qu'il pourrait de même retrouver les
moteurs de ces actions. Il ne peut exister (logiquement pensant) de survivance pour l'effet dont la
cause est détruite. Il n'y a pas d'évolution circulaire sans point central. Si ce que j'ai fait ou dit
tel jour passé, est vu et entendu au présent, je ne
vois pas pourquoi la pensée qui dicte ces lignes disparastrait plutôt qu'elles.

Troisième fait. - Un de mes amis, M. Coutelot, teneur de livres, maison Hayem, n. 1, rue du Sentier, est un ancien militaire habitué à trancher les difficultés humaines avec la lame de son sabre. M. Coutelot croyait trancher avec la même facilité les difficultés psychologiques, en disant à ceux qui lui parlaient des merveilles du somnambulisme: Ne voyez-vous pas que ces pékins de dormeurs endorment votre raison, si je tenais la main d'un de ces farceurs-là, il verrait bien à qui il aurait affaire. Mon ami tenait ce propos directement à un magnétiseur qui avait eu Alexis comme sujet avant, ou pendant une absence de son magnétiseur actuel. Comme ces deux messieurs étaient camarades de régiment, l'ami de M. Coutelot lui dit: si tu désires voir un lucide, je peux satisfaire ta curiosité ce soir

même. M. Coutelot accepta, et le soir arrivé, ils s'empressèrent de se rendre ensemble chez Alexis. A peine M. Coutelot fut en rapport avec ce lucide. qu'il lai demanda, qu'avez-vous à me dire qui me prouve que vous êtes dans un état qu'on nomme surnaturel? Je vois, répondit Alexis, que vous n'étes pas aussi curieux que vous le paraissez, car vous ne vous empressez pas d'ouvrir une lettre que yotre concierge vous a remise en sortant de chez vous pour venir ici, vous l'avez mise à la hâte dans votre porteseuille, sans penser à l'ouvrir. C'est vrai. répondit mon ami; mais puisque vous y voyez si clair, dit-il au lucide, pourriez-vous me dire comment vous voyez cette lettre? — Je la vois avec la même facilité que je la lirais, si vous m'en donniez la permission. Oh! parsembleu, je vous l'accorde; répartit M. Coutelot .- Aussitet Alexis lut tout d'un trait son contenu. Mon ami s'empressa de l'ouvrir, et fut on ne peut plus surpris de lire lui-même mot pour mot ce qu'avait lu le lucide. Cette lettre lui avait été effectivement remise tel qu'Alexis l'avait dit et n'avait pas été ouverte par lui. A la vue d'un tel fait. M. Coutelot dit à son ami, je rengaîne ma lame, la botte a porté à fond.

On sait qu'Alexis est peut-être le seul lucide qui a réussi un très grand nombre de fois à lire dans un livre sermé, à la page et à la ligne indiquées par leur propriétaire, livres qui sort souvent venaient d'être achetés et n'avaient pas encore été ouverts par précaution et pour que la vision sut plus concluante. Que peuvent argumenter contre ces faits nos chandelles des morts, qui ont un argument à tout? Rien. Laissons-les donc s'éteindre dans leurs instituts aussi privés des rayons du soleil que des rayons de l'intelligence humaine. Ces êtres ressemblent à la moisissure qui croît sur les murailles de leurs palais, et que balaie le passage d'un plumeau. Ils seront écrasés par nos faits, qu'ils crieront encore. Mais pourquoi? comment? Adieu vieux monde.

Alp. CAHAGNET.

# UNE GUÉRISON MAGNÉTIQUE.

Place de la Grève.

Ne vous effrayez pas, lecteurs, il ne s'agit pas d'exécuter un de nos frères sur cette place où l'on n'exécute plus que des choses inexécutables, c'est une histoire consolante que je veux vous conter, et non un drame sanglant.

Un de ces jours, notre ami Blesson (le seul que nous connaissions auquel il soit réservé de telles corvées publiques) passait sur la place de la Grève, où il aperçut un groupe de personnes assemblées autour d'une pauvre épileptique, qui essayait la détente de ses nerss contre la sorce de six sergents de ville qui cherchaient par tous les moyens en leur pouvoir à calmer cette femme, ou au moins éviter qu'elle ne se brisât pas les membres sur le pavé. Notre frère Blesson s'approcha de l'épileptique, armé de la foi que lui seul possède, et de ce dévouement que nous ne saurions, ni ne pourrions imiter, il lui posa une main sur le cœur et l'autre sur le front, en commandant, au nom de Dieu, au mai de quitter cette femme. Soit que le mal sût sourd, ou qu'il eût mauvaise tête, il s'accrocha à la barbe de notre ami, qui n'est pas mal fournie, et allait l'épiler en gros, lorsque Blesson redoubla d'énergie. pria toutes les mains qui tenalent la malade de la quitter, et de nouveau commanda au mal qu'il ait à lui laisser en paix le corps qu'il prenait sous sa protection !! Au même instant, une wute petite graine d'Esculape, armé d'une petite canne, se mit à crier de sa voix la plus grosse, qui était sur le ton du dernier at du plus noble ténor, et brandissant sa petite arme pour être mieux compris ou aper-CU, DOMNEZ - LUI DE L'EAU DE FLEURS D'ORANGER. comme si c'était chose facile à des gens qui n'en avaient pas, et encore moins le moven de disjoindre deux rateliers bien fournis et tellement serrés, qu'ils eussent coupé une lame de rasoir. Notre ami eut recours à l'eau de fleurs d'oranger spirituelle, qui se distille en tous lieux et en tout corps bien organisé, qui est l'action magnétique. Ce ne sut pas

sans peine qu'il tira sa barbe saine et sauve de ce péril extrême, ni qu'il calma cette femme. Toujours est-il qu'il la releva . la fit asseoir, puis marcher, et la laissa dans un état parfait. On lui donna alors na verre d'eau dans laquelle il y avait de l'eau de fleurs d'oranger. La graine esculapéenne, toute joyeuse. s'écriait : Il ne lui fallait que cela, Quoi? reprit une vieille femme qui avait tout vu. - De l'eau de fleurs d'oranger, répondit la petite CANNE. -Mais puisqu'elle n'en a plus besoin, et que c'est ce grand monsieur, qui l'a tant frictionnée, qui l'a calmée; vous voyez bien que ce n'est pas votre eau, répondit la vieille femme. Notre ami s'écria à son tour: Non, mes amis, ce n'est pas l'eau de fleurs d'oranger que cette femme n'a pu prendre qui l'a calmée, mais bien l'action magnétique. Dans toute occasion semblable, chacun de vous peut faire ce que j'ai fait.

- -- Vous n'êtes donc pas médecin? reprit le petit homme? Non, répondit majestueusement Blesson, je suis magnériseur!...
- Oh! magnétiseur, magnétiseur, sans ma fleur d'oranger, qu'auriez-vous fait, etc., etc.? Le petit homme était en courroux et déblatérait le plus qu'il pouvait contre le magnétisme. Notre ami, de son côté, s'adressait à la foule de laquelle il recevait des félicitations. Un moment notre cher Blesson fut sur le point de croire que ce petit enragé avait besoin d'être magnétisé à bout-portant. Toujours est-il

que les sergents de ville furent obligés de calmer cette discussion et de faire entendre à la science médicale que le magnétiseur avait tenu à lui seul une femme qu'ils avaient de la peine à tenir à six, et qu'à lui seul revenait l'honneur de cette cure.

Alp. CAHAGNET.

#### BIBLIOGRAPHIE.

PHILOSOPHIE DES COMMUNICATIONS SPIRITUELLES,

OH

Explication des mystères modernes,

Par Andrew Jackson Davis (New-York 1851).

Nous devons à l'obligeance de notre bon et digne ami monsieur E. Mourret, publiciste, la traduction à la lettre de la pièce suivante que nous offrons à nos lecteurs, elle est tirée de l'ouvrage dont le titre précède, elle nous a paru trop curieuse pour en priver les amateurs du merveilleux. Ce n'est pas le seul extrait de ce livre que nous publierons, nous avons commencé par cette pièce, qui est trop sympathique à nos études pour en retarder la publication.

Nous ne voulons pas, pour le moment, apprécier la nouveauté ou l'ancienneté des cercles que nous propose cet extatique, nous les acceptons simplement comme une combinaison plus mathématique que les anciens cercles cabalistiques des philosophes hermétiques, etc., dont nous trouvons de si riches et si nombreuses descriptions dans la bibliothèque des sciences occultes. Davis les a seulement rajeunies et mariés à la science magnétique. Sa manière de les composer est trop semblable à nos chaînes magnétiques pour avoir d'autres résultats que de transmettre une plus grande expansion de fluide sur les sujets qu'il nomme médium, par lesquels s'opèrent les phénomènes qu'on va lire, et qui étonnent à un si haut degré les incrédules. On commence à former de ces cercles en France à l'exemple de l'Amérique; mais l'enthousiasme qui préside à toutes nos actions, joint au défaut de connaissance et de dispositions nécessaires à leur réussite. font que les résultats sont négatifs. Nous allons copier textuellement, afin que ceux de nos amis qui désireront tenter ces expériences ne manquent pas par les détails; nous allons même reproduire jusqu'à la planche, modèle de ces cercles, pour donner toutes les facilités possibles de les former. Nous reviendrons sur cette question dans notre ouvrage de magie.

Alp. CAHAGNET.

## Formation des Cercles (page 96).

« Nous allons maintenant (dit l'autour) considé-» rer comment les cercles doivent être sarmés nour » éloigner toute erreur et tont dégordre, nons avons appris que pour obtenir des communications a bonnes et élevées, il est positivement essentiel » que nos pensées et nos intentions soient aussi » bonnes et élevées, une simplicité de cœur comme » les ensants, un esprit mâle, ouvert et libre, com-» biné avec un amour honnête pour la vérité, sou t a des conditions indispensables. De plus, il est a essentiel que les cercles soient toujours organisés » et établis sur les principes positifs et négatifs. » Comme il v a donse éléments et attributs dans a chaque âme humeine, considérée abetractive-» ment, il doit y avoir douse personnes constituent » un cercle. Six de chaque sexe, cette distinction des mâles et des femelles ne porte pas présisé-» ment sur le sexe, mais aix doivent posséder les » attributs féminins du caractère, lesquels sont » négatifs et affectionnant, et les autres deivent a être des masculins possédant un tempérament » positif et intellectuel, mâles et femelles sont des » principes positifs et négatifs; cos termos ne doivent pas être appliqués exclusivement aux orga-» nisations, car tels individes ont des apparences n masculines et qui dens leur caractère sont fémia nins, et vice versa. D'ahord en formaut un cercle

» Je dois dire aussi que les lieux dans lesquels les » cercles se réunissent, doivent autant que possible » être éloignés de tout bruit et de toute interrup- » tion, ils doivent aussi être dans l'obscurité, de » telle sorte que les personnes présentes n'ayant » pas leur esprit attiré et distrait par les choses » extérieures, puissent plus aisémeut concentrer » leur pensée sur l'objet pour lequel elles sont » réunies; bien plus, il serait bon que les membres » de ces cercles puissent se pourvoir d'une belle » corde magnétique, cela contribuerait à dévelop- » per le pouvoir mental. »

Manière de faire et d'employer la corde magnétique.

Prenes environ cinq mètres d'une corde de trois quarts de pouce, couvrez cette corde avec du velours de soie ou de coton, et enroulez autour parallèlement l'un à l'autre deux fils métalliques, l'un d'acier, l'autre d'argent ou de cuivre, que l'espace entre chaque tour soit d'environ un pouce et demi, et qu'ils soient séparés l'un de l'autre d'environ un quart de pouce. Le cercle harmonique des amis doit être uniformément assis sautour de la table, tenant en main la corde masgrétique. Celui dont la constitution sera plus susseptible de recevoir l'influx spirituel, ressentira une agitation dans les mains, et finalement, par des expériences répétées, quelqu'un de la société

pourra devenir voyant. Je ne crois pas qu'il y ait de distinction à faire, quant à l'âge de l'individu faisant partie de cette association spirituelle;
mais ce contact aidera les personnes impressionnables à observer le magnétisme du cercle, et elles
augmenteront grandement la tendance mentale
du sujet pour rentrer dans l'un des quatre états
pour lesquels son organisation pourra avoir une
prédisposition normale: A savoir, l'état sympathique, l'état neurologique, l'état psychométrique
ou l'état supérieur.

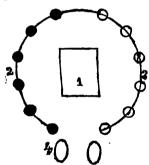

» En addition aux indications précédentes, je » recommaude la figure ci-dessus comme représen-» tation d'un cercle modèle, qui pourra être formé » dans chaque réunion et dans plusieurs familles. » Après qu'un cercle a été construit et que les » membres ont fait quelques soirées d'expériences, » il leur sera très aisé d'adopter telle mesure nou-» velle, ou telle modification, que les esprits com» muniquent par les vibrations ou l'influx dans l'in-» telligence du voyant qui pourra la leur suggérer. La » figure représente une table avec deux médiums à l'un des bouts de la table, et douze membres, dont » six positifs et six négatifs; la ligne qui réunit ces » douze individus représente la corde magnétique. » dont l'influence est destinée à établir et conserver » l'équilibre de l'électricité vitale et du magnétisme » vital dans tout le cercle. Qu'il soit bien entendu » que les médiums non encore développés, ou les » clairvoyants développés ne doivent pas toucher la » corde magnétique, parce qu'ils sont les substances » ou aiguilles (si je peux m'exprimer ainsi) sur les-» quelles le magnétisme et l'électricité des douze » membres doivent agir exactement comme, le fer à » chevalaimanté agit sur une pièce de fer ou d'acier.

» Aussitôt que le cercle des individus, ou princi» pes positifs et négatifs aura pleinement chargé cenx
» qui prennent le rôle de médiums. Alors ceux-ci
» seront inévitablement mis par la communication
» de la plus haute influence des esprits sur eux,
» dans un état convenable pour communiquer des
» impressions au cercle ou pour devenir le medium
» par lequel nos visiteurs invisibles de la terre des
» esprits feront entendre les vibrations électriques
» et communiqueront leurs pensées à l'homme.
» Lorsque la corde a été tenue pendant une heure,
» les membres peuvent alors la laisser de côté, et
» se prendre les uns les autres par la main. Une au-

» tre bonne méthode consiste, à ce que tous les » membres placent leurs mains sur la table, la p naume en bas, et chaque personne dans le cercle » mettant sa main gauche sous la main droite, et la » main droite sur la main gauche de ses deux voi-» sins. Ceci ne doit pas durer moins de vingt mi-» nutes. Dans ces réunions, lorsque la sphère élec-» trique du cercle est riche et harmonieuse, les » membres peuvent être assurés que les esprits gar-» diens et affectionnés descendront et quelquesois » viendront personnellement dans la salle. J'ai ob-» servé avec ma vue spirituelle jusqu'à dix-huit » esprits présents à une séance d'un cercle dans la » ville de Bridgeport (Connecticut), et pendant la » durée de leur présence actuelle avec nous il v avait » en outre une grande réunion d'esprits amis, qui » d'une distance de 80 milles (environ 30 milles au-» dessus de l'atmosphère de la terre) dirigeaient une » paissante colonne d'électricité vitale et de ma-» grétisme, laquelle couvrant, pénétrant toutes les » substances intermédiaires, passait à travers le pla-» fond et les murailles de l'appartement où nous » étions en séance, et par une espèce d'infiltration » pénétrait les molécules qui composaient la table. » et souleva cette table à plusieurs reprises diffé-» reptes de trois à quatre pieds au-dessus du sol. » Cette circonstance du soulèvement de la table » peutêtre attestée par les membres du cercle. Ce » n'est pas toutefois mon intention de prouver le fait

» des manifestations spirituelles (car de ces faits il y » a des milliers de personnes qui en sont convain— cues, par l'existence de preuves suffisantes), mais » mon intention est de fournir l'explication philosophique de ces faits, et c'est pourquoi je ne re— cherche aucun témoignage particulier ou individuel, parce que le phénomène entier qui est main— tenant devant le monde, et dont la lumière ne » peut plus être cachée, constitue une grande démonstration vivante que les esprits communi- » quent avec le genre humain.

. E. Mourrer, traducteur. .

## LE JOURNAL DU MAGNÉTISME.

Dans son numéro de février 1852, ce journal, nous croyant à jamais occis, sans doute, contient tout au long une appréciation plus on moins fraternelle et plus ou moins exacte à l'égard de la mise à l'index de trois de nos euvrages. Cette appréciation est l'œuvre d'un correspondant d'un journal catholique ainsi que celle du journal luimeme. Nous ne chercherons pas à réfuter ce que contient de blessant cet article pour notre persenne; quand des hommes ont brûlé leur victime sans l'entendre, il peuvent bien insulter à la cendre du bûcher; mais, dans cette circonstance, M. Hébert de Garnay trouve le moyen de débar-

rasser son récipient, plus chimique que spirituel, de ce bout d'article, auquel alors nous faisons, à notre tour, un bout de réponse, le tout au grand ennui de nos lecteurs, qui, en fait de polémique, aiment les faits. Qu'ils daignent pardonner au proscrit cette faible plainte, ce sera la première et la dernière.

Article de M. Hébert de Garnay:

Nous n'avons qu'un mot à ajouter à cette polémique, c'est que les écrits ci-dessus désignés sont non moins contraires au magnétisme qu'à la religion. La science et la morale y sont horriblement défigurées; mais ce n'est pas en en prohibant la lecture qu'on les empêchera de se répandre. Ce qu'il fallait faire, c'était de combattre la doctrine, de montrer ses bases erronées et ses conséquences funestes (1). Une condamnation sans jugement est une chose qui révolte toujours, et nous sommes persuadé que la défense papale aura un effet contraire à celui qu'on en attend.

Comment se peut-il faire, aux yeux de M. Hébert de Garnay qui nie l'existence immortelle de l'âme humaine en petit comité, ainsi qu'un tant soit peu celle de Dieu, nous puissions passer pour irreligieux, nous les plus ardents défenseurs de ces croyances?

Nous ne savions pas notre antagoniste aussi CA-TROLIOUE.

(1) Les mots soulignés le sont par nous.

Comment se fait-il que nous passions pour antimagnétiste aux yeux de M. Hébert de Garnay, l'anti-somnambuliste, nous qui démontrons avec tant de zèle les immenses notions psychologiques qu'on peut obtenir de cette science divine?

Nous ne savions pas notre adversaire aussi mesmériste.

Comment pouvons-nous passer pour immoral, aux yeux de M. Hébert de Garnay, en établissant, presque mot par mot, la preuve que ce que dit la Bible, au sujet de la création, est une exacte vérité?

Nous ne savions pas notre ennemi aussi pudicothéologien.

Comment se peut-il faire qu'aux yeux de M. Hébert de Garnay, son NEANT soit moins désespérant que les conséquences funestes de notre immortalité?

Nous ne savions pas ce savant aussi mausolée.

Comment se fait-il que M. Hébert de Garnay conseille aux autres de récuser nos norribles propositions, et ne le fasse pas lui-même, lui homme instruit.

Nous ne le savions pas aussi paresseux.

Ce qui pourrait nous paraître étonnant, si nous nous étonnions des fantaisses du Journal du Magnétisme, c'est de voir avec quelle bienveillance ce journal accueille les écrits de M. Ordinaire, le spiritualiste anti-fluidiste, par conséquent anti-magnétiste, sur lequel retombe bien un peu de la boue

que son gérant cherche à nous jeter à la face ; ensuite c'est de penser que c'est du grand temple d'Hermès, de la crèche du Christ moderne de la MAGIE que nous serions ridiculisé pour l'amour que nous portons à cette science sublime! Ou nous nous trompons, ou l'Europe qui traduit en toutes les langues nos ouvrages à peine parus, serait m-MORALE et IRRELIGIEUSE! Non, elle est plus morale et religieuse que ne la croit M. Hébert de Garnay. Je suis assuré que ce savant ne sera assez dévoné à ses immaculées doctrines pour accepter le défi suivant. Je propose à mon calonniateur d'ouvrir une controverse avec lui dans le journal qu'il gère, controverse dans laquelle nous traiterons, chacun à notre point de vue, la question de l'immortalité de l'âme. Je promets, pour ma part, un laconisme modèle, et de ne lui citer, à l'appui de mes propositions, que les auteurs qu'il vénère comme n'étant point excommuniés, qui sont Mesmen, de Puységun, DELEUZE, Chardel, Billot, Despine, Ricard, Aubin, Gauthier, etc., etc., ainsi que son respectable MAI-TRE, tous auteurs qui ont reconnu les facultés qu'ont les lucides de communiquer avec les ames des personnes décédées, question que traitent les Arcanes de la vie future dévoilés, et qui est le sujct de la raillerie de M. Hébert de Garnay. Je pense qu'en homme bien né, mon adversaire acceptera ce combat ou cessera ses injures; car il serait peu loyal à un SAVANT de se servir d'armes qu'il refuserait à son adversaire. Ce qu'il y a de plus honorable à faire en pareille circonstance, c'est la complaisance du silence ou d'ouvrir son journal à une réponse aussi convenante que convenable, afin que les lecteurs de ce journal soient à même d'apprécier avec impartialité.

Alp. CAHAGNET.

### AVISA NOS ABONNÉS.

Le retard apporté dans la publication du premier numéro de l'Encyclopédie magnétique-spiritualiste, est dû au besoin que nous avions de connaître les conditions auxquelles nous soumettrait la nouvelle loi sur la presse. Nous reprendrons à l'avenir notre exactitude ordinaire. En avril prochain paraîtra notre deuxième numéro.

#### CHANGEMENT DE DOMICILE.

Nes abonnés sont prévenus qu'à compter du 8 avril 1852, ils devront s'adresser à notre neuveau domicile, rue de la Fidélité, n° 28, faubourg Saint-Denis, à Paris.

## NOUVELLES MAGNÉTIQUES.

Si nous portons nos regards sur la bibliothèque magnétique de 1851, nous y trouvons très peu d'ouvrages nouveaux; mais en revanche les journaux n'ont pas été avares d'articles et de feuilletons

touchant de près ou de loin à cette science. Les THÉATRES lui ont également payé leur tribut en offrant au public parisien des pièces dans lesquelles le magnétisme jouait un rôle plus ou moins respectable. Les physichens se trouvent atteint de cet amour scientifique et semblent abandeuner leurs pompeuses annonces, signées de noms célèbres. Ils s'enorgueillissent aujourd'hui de donner des sourées magiques, etc. Il n'est pas jusqu'aux batteleurs qui, sur les places publiques ou au coin des bounus ne se disent somnambules très lucides.

Passion, rolle, superchenie, se donnent la main sur notre tas de boue, pour vouloir savoir quelque chose et ne connaître rien. De l'amoureux à l'homme trompé, du paysan à l'homme politique, du chercheur de trésor au boursier, tout le monde interroge la noble science magnétique qui ne dit pas à tous ce que tous en attendent, et plus sage qu'eux elle sait leur voiler des faits qu'on ne connaît toujours que trop tôt. Cela nous prouve que le magnétisme est aujourd'hui le sujet d'étude de toutes les intelligences avancées, ce qui nous fait présager un avenir plus heureux pour cette science que son passé.

Alp. CAMAGNET.

PETITE CORRESPONDANCE.

Angleterre. Londres. M. S. Je répondrai ces jours-

- ci à votre dernière. M. Baillière, de Londres, a mon dernier ouvrage.
- NEAR-GOSPORT. M. T. S. J'attends votre réponse à ma dernière.
- Yorkshire. M. C. W. Je vous remercie de votre belle traduction sur l'immortalité de l'âme.
- FRANCE. RHONE-FONTAINE. M. B. N'oubliez pas de me renvoyer à l'occasion ce dont nous sommes convenus.
- Lyon. M. M. J'attends les détails sur les faits obtenus par mon envoi.
- Toulouse. Mad. S. S. Méditez-vous sur les misères de la vie humaine.
- PAU. M. L. Un mot sur votre santé, s'il vous plaît.

NIORT. M. B. Avez-vous recu ma dernière.

ROUEN. M. C. Comment va mad. H.?

Bordeaux. M. U. Selon votre demande, je vous cnvoie cette livraison, veuilllez m'en accuser réception.

SAINT-OMER. M. V. Id.

SAINTES. M. M. Id.

FÉCAMP. M. V. Marquez-moi le jour de votre visite.

NANTES. M. C. Que pensez-vous des cercles de Davis?

HAVRE. M. G. Accusez-moi réception de la lumière des morts.

STRASBOURG. M. F. J'attends votre réponse pour vous expédier ce qui vous revient du Magnétiseur-spiritualiste.

### **MÉDITATIONS**

Sur la forme humaine.

Les sages de l'antiquité ont cherché, je ne sais pourquoi, à nous prouver que la forme humaine, telle elle existe matériellement, n'est point celle que l'âme revêt dans le monde immortel, vu que n'ayant plus besoin alors de jambes pour franchir des distances qui n'existent plus pour elle, n'avant plus de besoins corporels qui exigent le secours des bras, n'ayant plus besoin de viscères qui sont le résultat de ses appétits matériels, l'âme pourra revêtir dans le monde Éternel la forme sphérique qui est la plus noble et la plus belle des formes. Ces sages ne nous ont même pas assuré qu'ils lui accorde des yeux pour voir les MERVEILLES des cieux; des oreilles pour entendre les HARMONIES angéliques, et une langue pour chanter les louanges de l'ÉTERNEL. Ils n'ont eu en vue que la béatitude, l'immaculée BÉATITUDE; aujourd'hui... demain... après... toujours et TOUJOURS. Laissons donc ces ames sphériques transportées dans l'éternité sous l'aile des anges, et regardons un moment ce que la forme humaine offre de repoussant à l'amour du beau, pour la dépécer ainsi en détail, et rejeter avec autant de mépris des organes aussi harmoniquement placés.

Certes que si je ne vois dans mon miroir que ma

triste mine desséchée sous la dent lente de la souffrance; si je ne fixe que mes membres amaigris par la fièvre qui les dévore, et surtout si j'interroge les brutales pulsations de mon cœur ainsi que les convulsions de mes viscères en général, je ne tarderai pas à maudir ces organes soussreteux ou paralysés qui refusent leur concours à la vie de mon ame, et mes pensées désolées s'écrieront: que ne sommes-nous réduites à l'état sphérique des sages de l'antiquité pour ne plus soussrir. Mais lorsque ces mêmes regards voient auprès de moi cette autre moitié de mon ame, pleine de vie, de dévouement et d'amour pour la moitié d'elle-même! Lorsque mes yeux rencontrent les siens où brille l'éclair de l'espoir, de l'attente et de la béatitude terrestre, et qu'une larme sympathique de douleur glisse entre ses paupières pour tomber sur mes lèvres brûlantes comme une goutte de la rosée céleste! Lorsque je vois ces longs et soyeux cheveux noirs encadrer ce front si blanc, CE RICHE PORTAIL DU PALAIS DE L'AME HUMAINE! Lorsque je vois ces lèvres s'entr'ouvrir pour laisser sortir des pensées sonnantes comme des notes de l'harmonie divine qui entrent en moi par douce ondées pour consoler mon cœur désespéré ; je fixe de plus près ces perles blanches à travers lesquelles elles passent, en m'écriant : oh! mon Dieu, réservez-moi ces gouttes de lait pour l'éternité!!

Quand enveloppé dans ce soupir d'attente, mon ceil aperçoit cette main fraternelle et dévouée qui ne craint pas d'humecter ses doigts au contact du cataplasme sur lequel à son tour son haleine suave et fraîche se promène comme le sousse du zéphyr sur le cratère fumant pour en appaiser les jets enslammés, et que je sens avec quelle délicatesse elle le pose sur la partie malade, je prie le Seigneur de me conserver ces deux bras et ces doigts si souples pour leur donner le baiser de la reconnaissance dans la vie éternelle!...

Oh! philosophes de l'antiquité, ne nous ravissez pas cette forme modèle que j'admire avec tant d'enthousiasme, et restez enfermés dans vos sphères, si tel est votre désir; mais laissez moi entrer dans celle de mon amie pour déposer sur son sein l'oubli des plaies du mien.

Lorsqu'à côté de cette forme gracieuse je vois apparaître celle de mon frère, de mon frère plein de vie, de force et d'agilité, dont le regard électrique réveille au courage toutes les molécules endormies de mon être; dont le bras nerveux plie le chêne comme un souple roseau; dont le jarret d'acier franchit des espaces que je ne peux mesurer que d'un œil envieux. Quand j'entends sa voix MALB et consolante entonner le chant de la victoire ou de l'amour, je m'écrie: Oh! mon Dieu, laissez-lui son regard de feu pour embraser ses frères du

saint amourde l'étude; sa voix mâle pour chanter vos divines louanges, et sa main hardie pour écrire vos saints mystères.

Pourquoi ne retrouverai-je pas dans la vie des vies, dans le lieu des lieux, dans la forme des formes, l'innocent enfant et le respectable vieillard? J'aime tant voir la tête argentée de l'un, et la tête dorée de l'autre!! J'aime tant voir les yeux calmes et réfléchis du vieillard, et ceux vis et envieux de l'enfant? J'aime tant entendre la voix grave et sonore de L'AGE, et celle flûtée de L'ANNÉE! J'aime tant voir le bras de l'un appuyé sur celui de son fils, et les lèvres de l'autre appuyées sur le sein de sa mère!! Oh! si je ne dois plus voir ces choses dans les cieux, laissez-moi en saturer mes yeux sur la terre, oh! mon Dieu, car elles sont ma BÉATITUDE.

Si l'homme perd la forme humaine dans la vie éternelle, toutes les créations du Seigneur doivent y perdre la leur; car, l'homme qui passe pour le chef-d'œuvre des formes, étant devenu une simple sphère, que deviendra cette humble violette qui remercie par un regard d'amour le vert gazon qui protège sa tige?... Que deviendra ce tendre bluet dont l'œil céleste veille sur l'épi doré de nos moissons?.. Que deviendra ma timide MARGUERITE, si heureuse d'ouvrir son sein aux pleurs diamantées qu'y verse l'aurore?... Que deviendra ce noble

lys, que le folâtre papillon ose à peine toucher de son aile d'azur ?... Et ce vieux chêne confident (dans les siècles passés) des amours de nos pères; ainsi que ce saule qui rafraîchit ses longs cheveux dans le lac de la prairie, où ombrage avec une si douce piété la cendre des CENDRES de mes frères!.. Comment, je ne retrouverais pas dans les routes célestes le fier peuplier, ni la blanche aubépine?... Je ne reverrais pas ces riches treilles, ni ces généreux arbres, qui tous les ans laissent tomber à mes pieds leurs fruits savoureux et dorés? Que ferai-je hélas de vos sphères? Autant que je redevienne ensant pour jouer aux billes avec mes frères. Non, je veux retrouver dans les lieux célestes tous les types des formes dont je n'ai vu que des images imparfaites ici-bas. Je veux ressusciter à la vie éternelle avec tout ce qui a constitué mon individualité, y trouver tout ce dont j'ai été privé, et tout ce que j'ai aimé. Mon ciel, à moi, est dans l'homme complet, tel je le connais dans sa forme matérielle. ses joies el ses vertus.

Alp. CAHAGNET.

10 mars 1862.

#### CATALEPTIE NATURELLE.

Nous lisons dans le Pays du 13 février 1852, l'article suivant, écrit par un spectateur des faits qu'il cite, qui ne peut être suspecté d'enthou-

siasme spiritualiste, et dont la simple narration vaut tout ce que nous avons écrit de plus contesté jusqu'à ce jour. Qu'en penseront les magnétistes stationnaires:

« Après un sommeil léthargique qui s'est prolongé pendant cinquante-six heures, une jeune fille, nommée Elisa Durand, dont les parents sont propriétaires et cultivateurs dans les environs de Saint-Cloud, s'est éveillée à la vie ordinaire et normale, mais à une existence singulière qui pré-

sente les plus étranges phénomènes.

» Pendant toute la durée du jour, Élisa, qui auparavant était enjouée et rieuse comme on l'est à quinze ans au village, reste immobile sur une chaise, ne répondant que par monosyllabes aux questions qu'on lui adresse. Le soir venu, elle tombe dans un état cataleptique caractérisé par la rigidité des membres et la fixité du regard. En ce moment, les facultés et les sens de la jeune fille acquièrent une sensibilité et une portée qui dépassent les limites assignées à la puissance humaine. Ainsi, elle possède non-seulement le don de la seconde vue dont jouissent quelques montagnards d'Écosse, mais encore celui de la seconde ouïe, c'est-à-dire qu'elle entend les paroles proférées près d'elle et qu'elle perçoit celles qui sont proférées dans un endroit plus ou moins éloigné vers lequel se concentre son attention.

- » Chaque objet mis entre les mains de la cataleptique, lui offre une image double. Comme tout
  le monde, elle a le sentiment de la forme et de
  l'apparence extérieure de cet objet; mais elle voit,
  en outre, distinctement, la représentation de son
  intérieur, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés
  qu'il possède et des usages auxquels il est destiné
  dans l'ordre de la création. Dans une quantité de
  plantes, d'échantillons métallurgiques et minéralogiques soumis à son appréciation, elle a signalé
  des vertus latentes et inexplorées qui reportent la
  pensée vers les alchimistes du moyen-âge, trop légèrement, peut-être, traités de visionnaires. Déjà
  quelques expérimentations ont confirmé la réalité
  des révélations de la jeune fille.
- » Élisa éprouva un esset analogue à l'aspect des personnes avec lesquelles elle était en communication par le contact des mains. Elle les voit, à la sois, telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été dans un âge moins avancé. Les ravages du temps et de la maladie disparaissent à ses yeux, et si l'on a perdu quelque membre, il subsiste encore pour elle. Elle prétend qu'à l'abri de toutes modifications qui résultent de l'action vitale, la sorme corporelle demeure intégralement reproduite par le sluide nerveux. C'est, assure-t-elle, ce second homme, image du premier à toutes les périodes de son existence, qui résiste à la destruction et se

reconnaît après la mort dans un monde moins matériel.

- » Transportée dans les endroits où se trouvent des tombeaux, Élisa voit et dépeint, de la manière que nous venons de rapporter, les personnes dont la dépouille a été confiée à la terre. Elle éprouve alors des spasmes et des crises nerveuses, de même que lorsqu'elle approche des lieux où existent, à n'importe quelle profondeur dans le sol, de l'eau ou des métaux.
- » L'action du soleil et celle des différents corps sidériques, exerce sur elle, selon qu'elle y est exposée, des influences particulières.
- » La lumière et le son l'affectent autrement que dans l'état normal. La création, éclairée pour elle d'une manière nouvelle, fait l'objet de son admiration perpétuelle, et, quoique illettrée, elle trouve des comparaisons et des images pour exprimer son enthousiasme.
- » Néanmoins, cette surexcitation constante du système nerveux, exerce une défavorable influence sur les organes de la jeune fille qui dépérit à vue d'œil. D'après l'avis des médecins qui la soignent, ses parents vont prochainement l'amener à Paris, autant pour réclamer le secours des célébrités médicales, que pour soumettre à la science des faits qui sortent du cadre ordinaire de ses investigations. »

---- E ----

#### DIALOGUE ENTRE LA VIE ET LA MORT.

LA VIE demandait un jour à la mort : Qui estu?

La mort lui répondit : Je suis ce qui est.

LA VIE. — Comment peux-tu être ce qui est, puisque tu le fais cesser d'être?

LA MORT. — Je suis au contraire, à chaque fois que je parais faire cesser d'être, sans moi, tout ce qui existe resterait tel, le passé comme le futur ne seraient pas; et tu ne serais pas toi-même ce que tu te dis être!

LA VIB. — Je serais ce que je suis dans la vic éternelle, ou tout est au présent, hors toi qui seule n'y existe pas!

LA MORT. — Si je n'existe pas comme tu le dis dans le monde immortel, tu ne peux nier que j'alimente ce monde par mon œuvre et que j'existe en revanche dans le monde mortel, ou je suis ta négation, comme tu es la mienne.

LA VIE. — J'admets la succession des formes sur la terre où tu trônes, mais je ne peux admettre ton individualité, qui est une chimère!

LA MORT. — J'en peux dire autant en niant la tienne qui est une abstraction: car, qu'est-ce que la VIE, si ce n'est le mouvement? Qu'est-ce que

le mouvement, si ce n'est la jonction ou la séparation de deux formes quelconque? Sont-ce les formes qui se meuvent d'elles-mêmes, ou le sontelles par un mouvement qui leur est étranger?... Si ce sont les formes qui se meuvent d'elles-mêmes, elles se trouvent indépendantes alors l'une de l'autre, et surtout de l'harmonie universelle qui serait à son tour un accident, un hasard, une négation. Si c'est au contraire un mouvement qui leur est étranger qui les meut, ces formes que tu dis pleines de toi, en sont donc vides? Tu vois par là que tu es aussi énigmatique que moi. Si je ne suis pas; rien ne me prouve que tu es. Si ton moi est le mouvement, le mien est également le mouvement, moi seule exécute tes volontés. — Ce que tu désires, je te le donne en te débarrassant de ce qui gêne à ta manifestation. Si tu ne peux être que par le mouvement, moi seule meut tout, puisque seule, je divise, je soustrais et te facilite les moyens de te manifester, je suis donc ton activité et toute Toi! Admets un moment que je ne t'enlève pas cette fleur. Comment prouveras-tu qu'elle peut pousser, s'épanouir et produire? Elle sera l'immobilité du néant? Comme tu la serais toimême, si je ne te fauchais pas avec l'herbe sur laquelle tu es posée. - Nous sommes donc autant l'une que l'autre. Sœurs invisibles en nos manifestations. - Sœurs invisibles en nos absorptions,

nous donnons l'une et l'autre la vie, comme nous l'absorbons; — nous vivons toutes les deux dans la mort, comme nous mourrons dans la vie.

Alp. CAHAGNET.

#### BIBLIOGRAPHIE.

PHILOSOPHIE DES COMMUNICATIONS SPIRITUELLES,
Par Andrew Jackson Dayls.

Origine des manifestations spirituelles (2° article).

Dans notre premier numéro, nous avons donné à nos lecteurs la traduction littérale de la composition des cercles de Davis, traduction que nous devions à l'obligeance de M. E. Mouttet. Nous devons à notre ami, également, la traduction de l'article suivant, tiré du même ouvrage, page 77, qui mentionne la manière dont l'auteur a su former ces cercles. Cet article nous a paru trop curieux pour ne pas lui faire faire suite au premier, vu qu'il en est la lumière et le complément. Voici comme l'auteur s'exprime:

« C'est par l'influx direct, ou communication de » la part de l'esprit éminent de Benjamin Fran-» KLIN, que j'ai appris que nous lui devions prin-» cipalement la découverte de la méthode électri-

» que de télégraphes entre les habitants de la » seconde sphère et les habitants de la terre; » voici la substance de la communication que j'ai » reçue de lui, le 15 janvier 1851. Je rapporte ses » paroles avec la plus grande exactitude : « En re-» cherchant (me dit ce grand Esprit) les nombreuses » manifestations de la présence spirituelle parmi la » multitude de sectes et de nations de la terre, » j'ai remarqué que les grands principes de com-» munications aromales avaient été observés, mais » n'avaient jamais été compris particulièrement » par les esprits (c'est ainsi qu'on appelle les habi-» tants de cette sphère), lorsqu'ils avaient, de » temps à autres, à communiquer avec les hommes. » En conséquence de ce grand et inextinguible » amour que je ressentais pour les recherches et » les explorations scientifiques, j'ai progressé avec » persévérance, avec une joie calme et fervante » de point en point vers ce but, en suivant les » principes de panthée ou de l'électricité, dans » leurs innombrables parcours et leurs modifica-» tions diverses. J'ai contemplé le travail puissant » de cet élément dans le grand système nerveux » de la nature, son passage de constellations en » constellations, de planètes en planètes, les larges » et puissants rapports des habitants des cercles » supérieurs de la seconde sphère à ceux qui sont » placés sur les mondes les plus éloignés, et dans

» toutes ces lointaines recherches et ces opérations » multiples, j'ai vu Dieu... Ces étonnantes et ab-» sorbantes observations ont aussi été faites par » des individus bien plus distingués par leur va-» leur intellectuelle et leurs découvertes que moi-» même, quoique ces Esprits n'eussent pas encore » étudié l'application des principes panthée, comme » un moyen d'établir une communication avec les » habitants de la terre; mais le temps étant main-» tenant arrivé que de nombreux esprits sur cette » planète, la terre, sont préparés par les progrès » des différentes sciences (le télégraphe magné-» tique apparaissant comme un précurseur) (1), » j'ai suggéré à mes compagnons, l'idée de démon-» trer sur cette terre, berceau de l'espèce hu-» maine, la doctrine de l'immortalité, à seule fin » que l'esprit investigateur de l'homme, dans cette » première période de son existence, n'eût pas sa » brillante lumière obscurcie par les ombres de » la mort, par les ténèbres de l'ignorance que nous-» mêmes, faute de preuves évidentes, avons éprou-» vées sur la terre. Je proposai la mise en action d'un » moyen matériel qui serait d'un usage universel

(Note du Gérant.)

<sup>(</sup>i) Nous ferons observer à nos lecteurs, que nous pensons voir dans cette phrase, une allusion aux Arcanes de la vis future dévoilés, que nous avons publiés trois ans avant que Davis ne fit cet ouvrage, et qui avaient été traduits en Amérique, sous le titre de Télégraphe celeste.

» pour ceux qui désireraient se mettre en commu-» nication avec leurs amis de la terre, de telle sorte » que tous les esprits pussent être approchés par » la communion intérieure ou mentale. Je trouvai » les esprits allemands les plus sympathiques à » cette proposition, et j'informai tout le cercle des » associés à ma découverte, que de nombreuses » manifestations du pouvoir spirituel avaient été » faites aux habitants de la terre, dans les ages » passés par le principe panthée des communica-» tions aromales, mais que la méthode scientifique » n'avait été perçue ni pratiquée; dès-lors, aucun » résultat essentiel et permanent n'avait été en-» core obtenu. J'écoutai alors les bienveillantes » observations de Fénélon et de Willam-Ellery » Chaming, qui déclarèrent qu'il résultait de leurs » recherches, au sujet des nécessités morales et » spirituelles du genre humain, qu'au cas où ces » communications aromales pourraient être éta-» blies, les habitants de quelques portions de la » terre y prêteraient l'oreille, et par là, s'avance-» raient vers la lumière, la sagesse, l'unité et la » vérité; par là, je fus assuré et positivement en-» couragé dans la pensée que le temps était arrivé, » que nos amis terrestres avaient atteint ce point » au sommet de l'intelligence qui leur ferait re-» chercher d'où pouvaient provenir les sons. » chercher d'où venaient ces manisestations, et

» travailler à comprendre graduellement la science » de ce mode de communications, et je sus assuré » aussi que le temps était passé où ces nouveaux » phénomènes pourraient être attribués par l'i-» gnorance à la démonologie, aux enchantements » et à la sorcellerie, et qu'à la place de la croix, » pour les nouveautés, et de l'échasaud pour les » choses étranges et prodigieuses, il allait s'élever » sur la terre une large et haute tribune, d'où la » voix de la vérité se serait entendre partout; en » entendant cela, je reconnus aussi que les hom-» mes ne rejetteraient pas ce qu'ils ne pourraient » pas comprendre tout d'un coup; mais qu'ils se » réuniraient ensemble pour écouter et pour ob-» server les effets qui accusent une source supé-» rieure et invisible d'existence et de puissance; » en observant tout cela, je découvris les principes » de ma découverte, et je proposai immédiatement » quelque localité convenable et quelques personnes » sur la terre pour commencer nos communications. » D'abord, j'accompagnai mes nombreux associés » allemands dans un endroit d'où (unis de volonté » comme une seule âme forte) nous dirigeâmes par » l'exercice de notre volonté un courant aromal » pour produire des vibrations dans la maison d'un » gentilhomme, homme de distinction et de science. » Nous remuâmes lentement le lit sur lequel il re-» posait alors, nous opérâmes sur son oreiller.

» nous lui sîmes entendre des sons ressemblant à » la chûte de gouttes d'eau, nous produisimes des » vibrations ou secousses pulsatives sur ses épaules, » et nous l'éveillames ainsi. L'agitation de son » réveil dissipa l'élément aromal que son esprit » exhalait en ce moment, et dont nous nous étions » servis pour notre expérience. Ceci mit fin à ces » communications; plusieurs fois depuis nous visi-» tâmes le même lieu et la même personne, mais » nous ne trouvâmes plus jamais les conditions ex-» ternes et terrestres favorables, et nos tentatives » ultérieures dans cette maison et dans cette partie » de la terre furent sans succès. Nous rechercha-» mes alors les grandes localités, les grandes es-» sences vivifiantes et énergiques de tous, les or-» ganismes dans les règnes ascendants de la nature » sont facilement reconnus par ceux qui se meu-» vent perpétuellement en harmonie avec les ex-» pansions du principe divin. La beauté et la grâce » variée de la nature, les sousses des éléments de » la grande Divinité, qui contrôle tout et poten-» tialise tout, sont ouverts à l'inspiration et à » l'inspection des intelligences progressives et des » esprits larges. Ainsi, en réalisant nos multiples » relations et nos multiples sympathies avec les » conditions électriques nécessaires pour établir les » rapports aromaux, nous nous trouvâmes attirés » vers différents endroits, principalement en Amé» rique; nous réussimes à produire quelques lé-» gers sons à Buffalo, mais nous ne pûmes pas, à » cette époque, obtenir là tous les résultats dé-» sirés. Nous nous plaçames alors temporairement » en rapport sympathique avec les spiritualistes les » les plus avancés de Cincinnati; mais nous ne pû-» mes pas communiquer avec eux autrement que » par influx; et ainsi nous ne pûmes influencer » qu'un petit nombre; ne trouvant pas alors dans » cette ville les conditions externes et matérielles » nécessaires et essentielles, nous passames alors » vers la partie occidentale de New-Kork. Ce fut » particulièrement à Auburn et à Rochester que » nous trouvâmes les conditions requises et que » nous ouvrimes les premières communications qui » ont appelé sérieusement l'attention du monde et » piqué la curiosité des sceptiques. Nous nous ré-» jouîmes du succès de nos expériences, et surtout » lorsque nous vîmes que les sons que nous pro-» duisions déterminaient plusieurs personnes à s'en-» quérir de leur origine et à chercher d'où ils ve-» naient; mais nous ne pûmes prévenir de fausses » interprétations : les personnes, par suite de leur » étonnement et de l'ignorance où elles étaient des » causes spirituelles de ce phénomène, se laissaient » aller à leur insu à des conclusions et à des dé-» cisions erronées, lesquelles sont restées jusqu'à « ce jour dans le monde sans correction. Nous ne

» pûmes pas, non plus, empêcher des imitations » humaines presque exactes de nos vibrations; par » là, certaines de nos paroles étaient épelées in— » correctement, en contradiction avec les indica- » tions que nous donnions au médium, et en op- » position à plusieurs des conditions que nous » avions spécifiées comme étant essentielles à de » convenables relations par l'intermédiaire des sons. » Au milieu de nos directions et communications, » la confusion a été produite par des coups, et nos » caractères pour le bien et pour le mal ont été » pour ainsi dire, jusqu'à un certain point, à la » merci de nos médiums et de nos auditeurs ter- » restres. Moi-même, je n'ai pas souvent produit » ces vibrations.

» Depuis que cette méthode de communication » sensible s'est trouvée établie d'une manière sa-» tissaisante, les esprits pouvant s'adresser aux sens » matériels de leurs amis terrestres, un grand nom-» bre d'entre eux sont constamment occupés avec » une joie enthousiaste à communiquer des pensées » et des sentiments affectueux au genre humain, » oui les joies et le contentement qui découlent de » cette nouvelle application du principe panthée (1)

<sup>(1) «</sup> Par l'influx direct, j'ai appris du docteur Franklin, que » le principe panthée signifiait élément dévin, car les esprits, » à ce qu'il affirme, considèrent tous les éléments comme des » modifications d'un grand PRINCIPE central d'amour, de volonté » et de sagesse. »

» parmi les différentes sociétés de notre monde » divin, et par coïncidence et simultanément dans » les cœurs et les intelligences de plusieurs esprits » purs et constants de la terre, ne pourrait être » exprimé, il faut l'avoir éprouvé. Lorsque les ha-» bitants de la terre concentrent leur intelligence » et leur habileté mécanique pour construire des » navires et les placent sous le commandement » d'hommes entreprenants et énergiques qui ten-» tent avec joie l'exploration de nouvelles contrées, » de nouveaux continents, pour découvrir de nou-» velles voies et moyens de commerce et de com-» munications inter-nationales, Lorsque des hommes » accomplissent tout cela, et plus encore, et que » toute une nation se trouve émue de gratitude et » de félicitations à l'interne, par suite de ces dé-» couvertes, alors se trouve manifesté sur la terre » un commencement de cette joyeuse sensation qui » (It tressaillir les Ames d'innombrables habitants » de cette terre Divine, lorsqu'on annonça la dé-» couverte de cette nouvelle méthode, pour donner » des pensées béatifiques et des sentiments affec-» tueux aux habitants de la terre. Si le genre hu-» main obtient la vérité et la justice à l'aide de » cette nonvelle méthode. J'avertis le monde d'é-» tudier les grands principes sondamentaux qui » organisent et contrôlent la matière et l'esprit, » pour reconnaître les lois invariables qui gouver» nent tous les systèmes de l'existence matérielle et
» céleste et leur obéir. Par ces principes, par leur
» invariable enchaînement, par leur haute ten» dance, les esprits compréhensifs et sains pourront
» se prononcer sur la vérité ou la fausseté de toutes
» les assertions qui se rapportent aux choses placées
» hors les limites de la démonstration sensible.
» Que toutes les manifestations externes soient
» rapprochées des principes intérieurs qui doivent
» être considérés par tous les hommes comme des
» méthodes de la divine existence. Progressez en
» bonté, sagesse et vérité, et ne CRAIGNEZ RIEN.

» Par toi je désire maintenant rappeler au monde » une remarque que je fis autre fois à un de mes » plus chers amis, alors que nous résidions encore » ensemble sur la terre; un scepticisme d'intelli-» gence concernant la doctrine de l'immortalité de » l'âme humaine dans un état réel et palpable » d'existence et d'identité, occupa longtemps mes » pensées. Je connus alors ce que c'est que d'être » incrédule au sujet de la vie future de l'âme. Ce » doute, je l'exprimai rarement à qui que ce soit, » non pas même à mes plus intimes amis. Comme » je sentais la nécessité d'une soi vivante parmi les » hommes je la désirais encore plus pour les au-» tres que pour moi-même, mon intelligence me » semblant suffisante pour mon bonheur, et appli-» quer cette intelligence bien et sans cesse, était

» le fort de mon existence terrestre. Mais un jour » (je m'en souviens bien) lorsque mon esprit était » livré à des contemplations prophétiques et à des » prévisions concernant l'avancement des sciences, » le développement du commerce, le progrès so-» cial, la marche de l'éducation, de la liberté et » de l'intelligence, dans le pays que j'aimais le plus » (l'Amérique), je sentis un puissant désir de voir » la prospérité de mon pays à un siècle du jour ou » je concevais cette pensée. J'exprimai, à ce pro-» pos, le désir qu'on découvrit quelque moyen à » l'aide duquel mon corps physique put être gardé » dans un état de conservation, et que mon être pen-» sant sut placé dans une espèce de sommeil pen-» dant une période de cinquante ans, au bout de » laquelle j'aurais désiré être réveillé pour voir les » progrès accomplis pendant mon sommeil. Qu'il » me soit permis de dire à ceux qui se rappellent » leurs remarques, que j'ai plus que réalisé toutes » mes conceptions de joies futures (et c'est beau-» coup dire), car même lorsque j'étais sur terre, » mes conceptions de joie ne contenaient jamais » les futilités extrêmes de l'existence. »

Là, se termine ce curieux article que j'ai écrit sous la dictée littérale du traducteur, et, comme je l'ai dit, il est le complément de celui qu'on a lu concernant la manière de former lesdits cercles afin d'obtenir des communications spirituelles.

Maintenant, ce que contient cet article est-il exact? Je ne dirai pas comme l'on fait les argumenteurs. contre les arcanes de la vie future dévoilés, parce que le style en est plus ou moins prosaïque: Cest une œuvre indigeste bonne à jeter dans un coin. Je sers le plat à mes lecteurs et les laissent juger euxmêmes de sa valeur, c'est la meilleure analyse qu'on puisse faire d'un ouvrage, mettre l'auteur seul en scène. Les sifflets où les bravos ne doivent pas être des armes dignes d'un écrivain impartial. Pour ce qui concerne l'opinion que nous avons de l'exactitude de ces communications, nous dirons que si elles sont des réveries d'un cerveau malade, nous devons avoir passablement la fièvre qui les ensante, car tout ce que contient cet article, n'est qu'une page de plus à ajouter à nos arcanes. Puisse, Davis, continuer ses études sur cette matière, afin que nos deux ames (quoique dans deux parties dissérentes de notre petit monde), puissent désiller, avec succès, les yeux de ceux qui ne veulent pas voir.

Notre troisième livraison contiendra un autre article non moins curieux du même auteur, traitant de la résurrection.

Alp. CAHAGNET.



# NOUVELLES MAGNÈTIQUES.

M. Hébert de Garnay, aidé d'un grand nombre de collègues, ont commencé des séances publiques, salle du Vauxhall, dans lesquelles ces magnétiseurs démontrent la pratique de cette science, en agissant sur les spectateurs qui désirent en étudier les effets. Ces expériences ont été couronnées d'un beau succès. On a compté jusqu'à quinze magnétiseurs (et plus même) agissants à la fois sur autant de sujets. Il est à regretter que ces praticiens aient recours aux piqures d'épingles et à toutes les tortures de ce genre pour prouver ( à ceux qui ne veulent rien admettre en ce genre) que les personnes ainsi somnambulisées ou cataleptisées peuvent être insensibles dans cet état. Ce genre de preuves ne prouve qu'une chese, qui est l'insensibilité du magnétiseur comme celle du magnétisé.

M. Du Potet annonce dans son dernier numéro que l'ouvrage qu'il doit publier depuis bientôt trois années sous le titre de Magie dévoilée et dont l'introduction est déjà insérée dans le Journal du magnétisme, ne sera publié, ni vendu publiquement. Ce savant, allègue pour raison, qu'il ne peut dévoiler par écrit, à tout le monde, ce qu'il fait

publiquement devant tout le monde. On ne sait quel prix sera vendu cet important ouvrage, ni quels seront les heureux qui le possèderont. Les bibliothèques du gouvernement devant le possèder de droit, c'est là où nous irons le lire publiquement pour nous aider à continuer le nôtre.

Nous voudrions pouvoir instruire nos lecteurs (par quelques détails) sur un procès que contient le Droit, des 29, 30 et 31 mars; mais n'ayant pas eu le courage de lire cette infamie magnétique, nous ne pouvons qu'engager nos amis à nous imiter.

La cour de Rome, en nous excommuniant, n'a pas eu en vue, comme on l'a dit, de blamer seulement nos doctrines irreligieuses; mais bien de défendre, en temps opportun, la pratique du magnétisme. Une interdiction prononcée conditionnellement contre un vénérable prêtre de notre connaissance, qui pratiquait charitablement cette noble science, nous a prouvé que d'autres que nous sont inscrits sur les tablettes du Saint-Office.

----- DF44+-

Alp. CAHAGNET.

Digitized by Google

# ENCYCLOP. (suite). — 61 —

# MÉDITATIONS (2º article).

## L'homme.

Qu'est-ce que l'homme? Oh! mon Dieu, qu'est-ce que l'homme?

Est-ce cette masse de chair que j'ai tant de mal à vêtir, nourrir et entretenir, dont chacun des atômes qui la composent est un tyran redoutable pour moi?... Est-ce son cerveau, son ouïe, ses yeux ou ses viscères?... Sont-ce ses nerfs, ses veines ou ses muscles ?... Sont-ce ses pensées, ses actes ou son jugement?... Je ne sais, mais chacune de ces choses me paraît être une individualité... Et ce moi que je nomme moi, être l'esclave de tous ces moi, en souffrant de leur trouble. jouissant de leur joie et pleurant de leur peine. Ce mot perd dix fois par jour son individualité; que dis-je? dix fois par heure, car chacune de mes pensées me fait agir et sentir antrement que je l'aurais cru... Chacun de mes regards me fait penser d'une autre manière... Chaque audition d'un mot ou d'un son, me plonge dans le trouble ou la joie... Qui produit ces transsusions, et que suis-je pour être si peu de temps ce que je me crois être ?... Là, posé sur cette feuille de papier, je fixe machinalement les lettres qui tombent ma-

chinalement du bec de ma plume, ou de mon ceryeau, ou du ciel, je ne sais!!! Je pense, ce qui me prouve que je suis; je suis quoi? Ce que je pense, puisque je suis un être dissérent à chacune de mes pensées. Hélas! mon Dieu, qu'est-ce que l'homme? qu'est-ce que l'homme?... Mon ami vient-il à ouvrir un journal, je suis agité politiquement; je l'entends me citer un crime, je suis un juge inflexible; mais le criminel se repent, je suis généreux et fraternel. Chaque article, chaque acte, moins que cela, chaque phrase fait de moi autant d'êtres que je ne supposais pas... Un homme m'insulte, je le hais; il me tend la main, je l'embrasse... ce bandit tombe d'inanition, je le relève... cet enfant pleure, je le berce ou le gronde; sa mère en fait-elle autant, je lui cherche querelle... cette chère compagne de mes douleurs ne me sert pas mon repas à l'heure, je l'accuse : le soir, me dispute-t-elle, je la serre dans mes bras... ai-je froid, souffrai-je ou suis-je satigué, je me plains de Dieu... je me repose, je suis plus calme et j'ai chaud, je l'adore!... Que suis-je donc!! Oh! Seigneur, que suis-je donc?

Au combat, je suis un sauvage... au commerce, un gratte-sous... à la propriété, un égoïste... au gouvernement, un tyran... au tribunal, un être sans pitié... à l'étude, un orgueilleux... à ma famille, un étranger, et auprès de ma compagne, un ensant; près du berceau du mien, un camarade; près du malade, un tendre ami... près du proscrit, hospitalier... près de l'opprimé, un désenseur... près de toutes les douleurs, un frère... Pourquoi ai-je donc besoin d'embrasser et de mordre? de louer et de médire, d'aimer et de haïr, de donner et de prendre, d'accuser et de pardonner?

Un rayon de soleil me réjouit... le mage me trouble... la tempête m'agite, l'orage m'anéantit... les sleurs charment ma vue, la neige la révolte; le bruit du marteau m'irrite, celui du canon m'exalte; le son de l'instrument m'agite en sens contraire; tout ce qui me platt aujourd'hui me déplatt demain; la crainte et le courage sont des manières de disposer mes sensations, et non pas des sensations en elles-mêmes, car je peux mourir de peur et ne pas trembler devant la mort. Que suis-je donc, oh! mon Dieu, que suis-je donc?

Serait-ce dire que je doute de mon individualité immortelle? Oh! non, au contraire, ce sout ces masses d'individualités dont je suis composé qui m'assurent l'immortalité de mon être. Je ne connais aucune seconde du jour où je ne puisse dire moi; du berceau à la tombe, je m'écrie par vos ou votre Verbe, je pense, j'AGIS, je SUIS, preuve vivante de moi-même, et je suis tellement toujours moi, après ce qu'on nomme la mort, que je réponds sans cesse au voyant qui m'appelle et veut converser avec moi; il voit que je suis éternellement le même. Entouré de toutes mes actions terrestres, il ne me manque qu'une chose, qui est de savoir ce que je suis? Ce que je suis, moi qui vis au jour le jour immortellement? Ce que je suis, moi qui contiens l'éternité en moi? Ce que je suis, moi que j'estime et que je maudis. Ce que je suis, moi que je nomme et que je cherche? Oh! Seigneur, je suis, puisque je vous sais; si j'ignore le mécanisme de mon être, je ne peux ignorer que vous en êtes le créateur, et que l'Étre immortel par excellence, ne peut rien créer de mortel. Je suis l'inconnu humilié qui demande au connu qui est vous: Qu'est-ce que l'homme, oh! mon Dieu? qu'est-ce que l'homme?...

Alp. CAHAGNET.

2 avril 1849.

#### BIRLIOCRAPHIR.

PHILOSOPHIE DES COMMUNICATIONS SPIRITUELLES, Par Andrew Jackson Davis (5° article).

Résurrection.

Il est une question psychologique qui a été peu étudiée et définie jusqu'à ce jour, qui est celle de la résurrection de l'homme. M. Charpignon, dans sa Physiologie du Magnétisme, en traite, comme nous l'avons fait, premier volume des Arsanés de la Vie future dévoilés; mais nous n'avons pas été aussi explicites, ni aussi détaillés que l'auteur de l'article qu'on va lire; nous en devens la traduction, comme les précédentes, à M. E. Mouttet. On y lit, page 129:

« Un matin, que je me promenais dans une » partie du faubourg Pourghkeepsie, j'observai » quelques hommes, à une petite distance, occu-» pés à creuser une sosse; un champ me séparait » d'eux, je fis une halte sans savoir pourquoi, et, » m'appuyant contre une haie, je regardai ces » hommes qui étaient occupés, à l'aide d'un » moulinet, à tirer de l'eau et de la boue d'une » excavation très-profonde; tout-à-coup, j'a-» perçus ces ouvriers dans une grande agita-» tion, causée par quelque événement inattendu; » en voyant leurs mouvements pleins d'anxiété, » je m'approchai près d'eux pour en connaître la » cause: un pauvre ouvrier irlandais venait d'é-» tre enseveli sous un éboulement de terre glaise. » Cette découverte produisit chez moi une vive com-» motion; la condition de cet infortuné était trop » horrible à contempler, et cette émotion, combinée avec le désir que j'avais de m'assurer de la » position de cet individu, produisit sur moi un » esset magnétique supérieur, qui me sit passer » alors dans un état supérieur, et, comme les » substances solides ne peuvent pas empêcher les » perceptions spirituelles, je dirigeai ma vue sur » l'homme enseveli sous l'éboulement.

» Il était au-dessus de toute peine et détresse! » Les lourds matériaux qui avaient tombé sur lui, » avaient broyé son corps... Il était mort!

» Cet événement eut lieu plusieurs mois avant » mes investigations sur les principes de la nature, » ce qui fit nattre en moi cette pensée : Comment » l'esprit humain peut-il se tirer d'une telle con-» dition? J'examinai le sait qui se passait devant » moi avec de nouvelles sensations. D'abord, j'ob-» servai, relativement à l'homme qui venait d'être » enfoui, une entière suspension de la conscience » de son état, puis, une fusion, pour ainsi dire, » de tous les éléments et de tous les constituents » éthérés de son être spirituel, qui ressemblaient à » plusiours substances mélangées dans un fluide » brillant n'ayant ni forme ni harmonie. Le cer-» veau du mort était surchargé de ce brillant li-» quide, qui semblait aussi partiellement suinter à » travers les extrémités inférieures.

» Bientôt, cette brillante, lumineuse et rassinée » sluidité, commença à monter du cerveau, à tra-» vers les substances solides qui étaient au-dessus » d'elle, s'élevant toujours et passant au milieu des » ouvriers qui étaient occupés à retirer le corps » de leur camarade, et se plaça, dis-je, dans l'at-» mosphère, environ six pieds au-dessus de leur » tête.

» Là, les éléments spirituels cessèrent de monter, » et alors, je dirigeai mon observation sur un point » (tenant un espace de trois pieds de diamètre en-» viron) qui devenait de plus en plus brillant. Ce » foyer de lumière brillante, semblait recevoir » des pulsations d'une animation intérieure, il ap-» paraissait comme un grand cœur composé d'élé-» ments pensants. Une douce atmosphère centi-» nuait à s'accumuler autour de lui. émenant du » corps qui était enseveli dans les décombres, et » ainsi cette espèce de cœur était pourvu d'une » sorte de péricarde éthérée, ou enveloppe qui en » rendait la physiologie très-belle. Cette sublime » opération se continuait pendant que les ouvriers » épuisaient tous leurs efforts pour retirer le corps » de leur cumarade, ils n'avaient pas la percep-» tien de l'opération invisible pour eux de ces élé-» ments d'animation et d'intelligence, lesquels, » cinquante minutes seulement auparavant, cons-» tituaient encore un être pensant et un travailleur » au milien d'eux !... Cette même essence se levait » maintenant au-dessus d'eux, et ils ne la voyaient » pes!... Mais, moi, je voyais tout.

» Ils ne pouvaient pas voir sa glorieuse ascen-

» sion: mais, pendant qu'ils continuaient leurs » efforts pour le sauver, je considérais, avec un » plaisir calme, cette combinaison d'éléments pal-» pitants et vivants au milieu de l'air, et bientôt » je découvris, dans cette masse si pleine de vie. » les linéaments bien distincts d'une tête symétri-» quement construite, une belle progression était » visible dans tout le phénomène, la particule » cherchait la particule, l'atôme cherchait l'atôme, » l'élément cherchait l'élément, et le principe » cherchait le principe en conformité avec les prin-» cipes de l'association, de la progression et du dé-» veloppement; et la marche de cette organisation » se faisait avec cet ordre silencieux et cette pré-» cision invariable qui caractérise la croissance des » arbres et le développement des fleurs. Je voyais » se former la tête, le corps, les reins de cette nou-» velle et indestructible organisation, dans laquelle » les éléments spirituels de ce travailleur se ter-» minaient, et je voyais une forme élégante, un » corps admirablement, organiquement, symétri-» quement construit, adapté à la terre glorieuse, » où le divin amour et la divine sagesse environ-» nent l'âme pour toujours.

» L'accomplissement de cet intéressant phéno-» mène dura environ trois heures, au bout de ce » temps, l'esprit était complètement délivré de la » domination de la chair, par une soudaine sépara-

» tion de ce fil d'électricité vitale, que j'ai com-» parée ailleurs au cordon ombilical de la nais-» sance naturelle, lequel fil de lumière, de plus en » plus fin, de plus en plus léger, le rattachait au » corps qui était dans la profondeur de l'éboule-» ment, et avait rattaché, jusqu'à ce moment, » les éléments matériels à son organisation défini-» tive. Ce fil coupé, l'esprit était né. Sa con-» science lui fut rendue; mais quelle émancina-» tion !... L'esclave travailleur était libre! L'ou-» vrier, méprisé du monde et courbé vers la terre. » le pauvre, méprisé, méshonnéte Irlandais, main s tenant, de la place où il était, dans sa forme » glorieuse, regardait en bas, et considérait ses » anciens compagnons occupés encore à retirer ce » qui n'était qu'un cadavre; sa vue spirituelle. » regardant encore ses membres brisés, son corps » sanglant et broyé, et ses pauvres vêtements en » lambeaux, lui offraient une sorte d'intérêt, il les » avaient déposés là une fois pour toutes! pour ne » les reprendre jamais! Il ne pouvait dire adieu à ses » amis par leur ouie matérielle, et il comprit bien-» tôt qu'il était invisible à leur vue grossière; aussi, » se détournant d'eux, avec une joie passive et » calme, il se livra aux attractions qui lui étaient » envoyées de la deuxième sphère, et il s'élança » loin de la terre!!! »

## SOMNAMBULISME (2º article).

Faits de transmission d'ivresse, de vue à travers les corps opaques, et d'actions passées.

Notre collègue, M. Cheruel, de Rouen, nous communique le sait suivant, auquel nous donnons la publicité que nous avons promise à tous ceux qui désireront inscrire leurs études dans notre Encyclopédie. Ce fait nous prouve l'union intime du lucide avec son magnétiseur, union moins sentie par ce dernier, vu son état normal, mais qui n'en produit pas moins, selon nous, des effets d'égale réciprocité sur l'un comme sur l'autre. Nous ayons déjà ébauché cette question; mais le peu de dispositions que nous montrent les magnétiseurs à étudier ces liens mystérieux, nous ont forcé d'attendre des temps plus opportuns pour faire comprendre à ces indomptables, qu'ils sont fort souvent les premiers esclaves de cette alliance, dont ils ne connaissent pas toute la puissance.

# Alp. CAHAGNET.

« En 1849, à la suite d'un dîner où j'assistais » avec une demoiselle que je magnétisais pour des » attaques d'épilepties, je sus sollicité par plu-» sieurs personnes, de mettre Adélaïde en som» nambulisme: il se trouvait dans cette réunion » deux camps, comme cela est ordinaire, c'est-à-» dire des croyants et des sceptiques. Je tiens fort » peu à convaincre les derniers qui, pour la plu-» part, n'ont d'autres raisons pour vous combattre, » que celle qui leur manque; mais il est constant » que, par leurs dispositions hostiles, ils nuisent » au développement de la lucidité des sujets. » Cependant, obsédé, je me rendis à la demande » qui m'était saite, et j'endormis Adélaïde; je ne » parlerai pas des questions insignifiantes aux-» quelles elle sut obligée de répondre, d'autant » plus que cette somnambule était d'une bonne » lucidité ordinaire; ses réponses furent convain-» cantes, et je la réveillai après une demi-heure » de sommeil; une partie de la société se rendit z dans le verger, et moi je restai dans la salle avec z une personne qui assistait, pour la première » fois, à une séance magnétique : émerveillée » qu'elle était de ce qu'elle avait vu, elle m'adres-» sait des questions auxquelles je répondais le plus » clairement possible, lorsqu'on vint me dire que » ma somnambule déraisonnait comme une per-» sonne ivre, je priai qu'on me l'envoyât, car je ne » pouvais croire ce qu'on me disait : lorsqu'elle » entra, elle se mit à rire aux éclats, et chance-» lait comme une personne vraiment ivre; on ne » m'avait pas trompé. Je m'empressai de la mettre

» en somnambulisme, afin d'avoir l'explication de » l'état où je la voyais en ce moment, elle qui n'a-» vait bu que de l'eau comme à son habitude; » voici ce qu'elle me dit : « Lorsque vous m'avez » endormie, je me suis mise en rapport avec vous, » vous aviez bien diné, et lorsque vous m'avez » éveillée, vous eussiez pu reprendre la même » quantité de vin, etc.; car, pendant mon som-» meil, j'avais pris tout le sluide que contenait » votre tête, voilà tout. Comme je suis femme, et » par conséquent beaucoup plus sensible que vous, » vu que je ne bois que de l'eau, je me suis trou-» vée dans cet état; dégagez-moi maintenant, il » n'y paraîtra plus : seulement, j'aurai une attaque » à sept heures. Il était cinq heures, comme l'a-» vait avancé Adélaïde, la crise vint à l'heure » fixée par elle. Je ferai remarquer, à cet effet, » comme l'a dit Deleuze dans son Histoire critique » du Magnétisme, qu'il ne peut être sacultatif à » tous les hommes de magnétiser, s'ils n'en pos-» sèdent les qualités essentielles: car le somnam-» bule, ou la personne magnétisée, pouvant ab-» sorber les molécules vivifiantes du magnétiseur, » peut, par conséquent, également hériter de ma-» ladies dangereuses; le tout dépend de l'état de » sensibilité du sujet. J'ai cru devoir signaler cette » observation à ceux qui s'occupent sincèrement » du magnétisme. »

CHERUEL (dit LAMBERT).

#### PRESSE DU 22 AVIL 1852.

On lit dans le Sidole :

« On nous rapporte un fait de magnétisme tellement extraordinaire que, malgré la véracité habituelle des personnes qui nons le font connaître, nous le donnons sous toutes réserves : M. Ferrand, marchand quincaillier à Antibes, ayant trouvé dernièrement, dans sa propriété, une pièce de monnaie en argent, frappée du temps des Romains, l'envoya à ses correspondants de Paris, MM. Deneux et Gronnet ainés, commissionnaires en quincaillerie, 18, rue du Grand-Chantier, en les priant d'aller avec cette pièce, chez le magnétiseur Marcillet, pour consulter Alexis à ce sujet.

» Ce dernier, une sois passé dans l'état somnambulique, leur dit qu'il voyait chez M. Ferrand, à Antibes, une petite urne ensouie à quelques pieds en terre..., rensermant une assez grande quantité de ces mêmes pièces...; mais qu'il lui saudrait le plan de la propriété, asin de mieux désigner le lieu où ce petit trésor avait été enterré. Le plan ayant été envoyé par M. Ferrand à ses correspondants, puis communiqué ensuite par eux à Alexis, il leur indiqua, en saisant une marque au crayon, l'endroit où l'on devait creuser. Les instructions du somnambule ayant été suivies, l'urne indiquée par lui sut trouvée... Elle contenait trois kilogrammes cinq cents grammes de pièces de monnaie en argent, semblables à celle qui lui avait été remise précédemment. »

- -On lit dans la Presse du 3 mai 1852:
- « On nous cite un nouveau fait de clairvoyance magnétique, accompagné de circonstances remarquables :
- » M<sup>mo</sup> D..., propriétaire, 15, rue de Grammont, se rendit dernièrement chez le magnétiseur Marcillet, accompagnée de sa concierge, pour y consulter Alexis. Le rapport magnétique établi, le somnambule dit aussitôt à cette dernière, qu'elle venait pour savoir ce qu'était devenue une somme de mille francs lui manquant, à la suite de divers paiements faits par ordre de sa propriétaire; ce qui était vrai.
- » Alexis se tournant alors du côté de M<sup>m</sup> D..., et vous, Madame, lui dit-il, vous pensez que cet argent a pu être dérobé par les parents de votre concierge, qui ont logé chez elle ces jours derniers? Détrompez-vous, ce sont de braves gens.
- » En ce cas, répondit M<sup>me</sup> D..., comment se fait-il que ces mille francs ne se trouvent plus?
- —» Cette somme devait faire partie d'un groupe de 40,000 francs en or, répliqua Alexis. Ce fut un banquier de Turin, nommé Caccia, qui l'adressa d'abord à un prêtre de vos amis, et vous teniez cette somme de ce dernier, qui vous pria d'en

faire faire la répartition aux personnes qu'il vous indiquait. Vous avez écrit au banquier de Turin, relativement à cette somme, mais la réponse qui vous a été faite n'a pas été favorable, le caissier n'ayant pas fait de vérification suffisante.

- » Il faut lui écrire de nouveau; dites-lui que j'affirme que les mille francs, faisant l'objet de votre réclamation, ont été envoyés en moins par sa maison... qu'il peut s'en assurer immédiatement, en faisant faire une sérieuse vérification de sa caisse et de ses livres.
- » M. D... suivit les instructions d'Alexis dans la nouvelle lettre qu'elle écrivit à M. Caccia, et reçut bientôt de ce dermier, non-seulement les mille francs retrouvés à sa caisse, mais encore une lettre d'excuses pour l'erreur commise dans ses bureaux. »

Nous ferons observer que ce trait de voyance d'Alexisa une portée plus grande que ne pourraient le penser nos antagonistes, qui rangent tous les faits possibles de lucidité somnambulique dans une lecture ou communication de pensées, qu'obtient le voyant de la mémoire du consultant. Nous le demandons sincèrement à tout homme juste et studieux, y a-t-il quelque chose de semblable dans le fait que nous venons de citer? Cette dame ne pouvait représenter au lucide que l'action d'a-

voir recu 39,000 francs au lieu de 40,000, ainsi que ses doutes fâcheux à l'égard des honnêtes gens qu'elle accusait. Elle ne pouvait également offrir au lucide, que la pensée imagée de ses relations avec le prêtre chargé de cette opération. Nous ignorons si cette dame n'ignorait pas ellemême la route qui conduit vers la résidence du bapquier qui avait expédié cette somme; mais accordons au lucide d'avoir su la trouver lui-même. ainsi que d'avoir pu pénétrer dans la mémoire du commis qui en a fait l'envoi. Alexis n'aurait toujours pu voir dans ce panorama spirituel de pensées imagées, que celle représentant les 40,000 fr. que ce commis a cru et eu la conviction d'avoir expédiés. Cet homme ne connaissant pas son erreur lui-même, ne pouvait l'avoir gravée ou imagée dans sa mémoire! Où donc le lucide l'a-t-il retrouvée, et comment a-t-il pu la rectifier? Il n'a pu le faire, selon nous, qu'en voyant cette action à son état de manifestation immontalle, manifestation toujours au présent pour le somnambule. comme nous l'avons dit tant de fois. S'il en est ainsi (ce que personne ne peut nier par l'étude de ce fait), pourquoi nous nier l'immortalité de l'âme qui a manifesté cette action immortelle, et nous argumenter sur la même facilité qu'ont les lucides d'entrer en rapport avec l'être émanant, qu'avec le sait émané? Alexis n'a-t-il pas vu l'un comme

l'autre agissant au présent? N'y aurait-il pas un entêtement déplacé à vouloir qu'il en soit autrement? Pour ce qui nous concerne, en particulier. nons avons obtenu des faits de cet ordre hien des fois, et nous n'en avons eu besoin que d'un seul bien constaté, pour acquérir la certitude (par les déductions qui en découlent) que toutes les propositions contenues dans les Arcanes de la vie future. touchant l'immortalité individuelle de l'Ame humaine, sont exactes. Oui, dans ce simple fait, il y a un monde contesté, mais incontestable à étudier. Les apparitions des décédés ne deviennent plus que des preuves secondaires en faveur de ce monde : ce qui constitue le vrai mon de l'âme, n'est pas seulement ce mot qu'elle peut prononcer à satiété; mais bien ses manifestations passées, présentes et futures. Que serait un moi, sans avant ni après? Il serait le présent. Le présent, sans disjonction de temps, représenterait l'état dans lequel nous vivions avant de nous incarner sur la terre ; état privé des sensations que produit l'observation de l'avant et de l'après: sans ces divisions, nous ne pourrions dire : j'ai vu, je vois, je verrai, j'ai fait, je fais, je ferai telle chose. La mémoire de ces choses est donc la vie même de l'immortalité; ainsi, l'âme humaine est inséparable, dans toutes les phases de son existence, des manifestations qu'elle a saites. On peut donc dire

avec une juste raison, que retrouver une action passée, qui n'a en rien marqué son existence à l'observation de cette âme (comme le fait cité le prouve), c'est retrouver une parcelle de son immortalité dans l'âme elle-même; c'est retrouver un livre dans une bibliothèque, c'est retrouver la partie dans le tout, ce qui prouve une fois de plus, que si l'un et l'autre sont indestructibles, l'un et l'autre sont inséparables!! AVIS AUX ENFANTS DES TÉNÈBRES.

Alp. CAHAGNET.

#### TRIBUNAUX.

Le Constitutionnel, du 13 mai 1852, contient la délation d'un procès en Cour d'appel d'Orléans, intenté, par le parquet de Romorantin, au sieur Chesneau, accusé d'exercice illégal de la médecine et d'outrage à la religion de l'État. Le sieur Chesneau, condamné à 16 francs d'amende, pour exercice illégal de la médecine, a été, dirons-nous, acquitté sur la question d'outrage à la religion de l'État, par la déclaration d'incompétence faite par le tribunal d'Orléans. M. Chesneau, que nous connaissons depuis quelques années, par la voie publique, s'être déclaré disciple de Swedenborg, a une manière à lui d'interpréter ce grand extatique, manière contre laquelle se sont déclarés

les disciples de la nouvelle Jérusalem, auxquels il proposait d'élever un temple à ses frais, pour y enseigner les doctrines swedenborgiennes. Cette proposition sut repoussée par des causes qui nous sont inconnes. La manière curative de M. Chemean consiste dans l'emploi de l'huile magnétisée (nous le présumons), de frictions, et d'eau sur laquelle il souillait. Deux salles étaient consacrées à ce genre de traitement, dont l'une était destinée aux hommes, et l'autre aux semmes; la première était dirigée par M. Chesneau, et la denxième par sa semme, le tout s'y saisait PRODEO. Il ressort du procès, qu'une centaine de malades ont été guéris par ces simples procédés. Quarante-cinq témoins à décharge ont été entendus à cet égard. Il ressort également des débats, que sur les questions religieuses, M. Chesneau a sa manière de comprendre et d'interpréter la Bible, qu'il saisait des prédications publiques auxquelles assisteient. dit le Constiutionnel, des milliers d'auditeurs. S'il y a attentat aux croyances de la religion eatholique, rien, dans ces débats, prouve qu'il y ait attentat à la morale religieuse; nous pensons, que d'après la liberté des cultes, accordée à tous les citoyens, par la Constitution de Louis-Napolkon, aucun être ne peut être poursuivi pour attentat à la religion de l'Etat. La publicité d'un culte contraire aux dogmes catholiques, et non contraire aux painCIPES FONDAMENTAUX de toutes les religions, doit être protégée par ladite Constitution, qui, à ce sujet a octroyé le Conseil d'État de veiller au maintien de cette précieuse liberté; s'il en était autrement, il n'y aurait rien de plus contraire aux dogmes catholiques que les religions juive, protestante, et toutes celles plus ou moins en relief en France, de nos jours. C'est, confiant dans cet article de la Constitution précitée, que nous soulevons des questions scientifico-religieuses, qui ne sont pas toujours d'accord avec les dogmes de ceux qui nous ont excommuniés.

Nous pensions que chacun devait être responsable de ses œuvres, le médecin comme le guérisseur non-diplomé; et que le législateur qui a fait la loi, n'avait en vue que de réprimer le mal, et non empêcher ni punir le bien. Oh! loi des hommes, tu n'es pas la loi de mon cœur, aussi, serai-je, en toute circonstance, passible de ta sévérité; car, je prierai et je magnétiserai jusqu'au juge qui t'appliquera, s'il réclame cette marque de dévouement de ma part. Dis-moi, au nom de qui rends-tu tes décrets? Au nom du diplomé par la science... Que mentionne ce diplôme? Que l'être auquel il est donné a paru connaître ce que la science connaissait... Que connaissait la science? Ce qu'elle avait observé; c'est ainsi quelle recommande à ce diplomé de saigner, de purger, de

rafratchir, etc., dans tels cas, dans lesquels elle a réussi, et lui recommande de ne pas le faire dans ceux où elle a échoué... Quels sont les cas que la science admet... Ceux connus, bien entendu, et non pas ceux à connaître... Comme ceux à connaître sont aussi nombreux que ceux connus, et qu'ils peuvent l'être par tous, diplomés ou non, il en résulte que la science sait à moitié son rôle. qu'elle ne sait ce rôle qu'aux dépens des observations qu'elle sait tous les jours, et que ces observations sont les résultats de ses bonnes et mauvaises applications de remèdes que tu ne punis pas... des vertus différentes des mêmes remèdes, que tu ne peux connaître, et ne punis pas... des jonctions de germes des maladies, ainsi que des milieux atmosphériques accidentels, dans lesquels les malades vivent... germes et milieux que tu ne punis pas... Voyons, loi humaine, sois de bonne foi, existe-t-il un homme sur la terre qui connaisse ce que tu exiges? S'il n'existe pas, pourquoi dis-tu le trouver? Pourquoi lui délivres-tu un parchemin sur lequel ta mets que cet homme sait ce que tu ignores toimême... et que ce diplômé n'a plus de compte à te rendre?... Si tu es conséquente, je suis illegique... Si tu trouves un savant qui me prouve que tel remède produit un effet constant, d priori, sur tous les êtres affectés de la même maladie, je t'admets comme la sauve-garde de l'affligé. Hers cela,

tu n'es qu'une loi qui punit pour punir... tu n'es pas une loi naturelle de l'humanité; ou mon jugement est un avorton de l'observation humaine... Je te le répéterai sans cesse: punis qui mal fait, et protége qui fait bien... Ne punis jamais dans la prévision du fait, punis-le après son accomplissement s'il est punissable; car, si tu veux empêcher le mal à faire, en en frappant d'avance l'instrument, étudie donc l'homme au berceau, et donne-lui l'extrêms-onction au lieu du baptême.

Qui a diplomé le Christ? C'est le martyre!
Qui a diplomé Hyppocrate? C'est la postérité!
Qui diplomera le magnétisme? Ce scront tes
amendes!

Il n'est plus temps de poursuivre cette science, il sellait la diplomer!!! Que les hommes du progrès me comprennent.

Alp. CAHAGNET.

# NOUVELLES MAGNÉTIQUES.

Nous apprenons qu'il a été tenu une conférence théologique à Rouen, le 50 avril 1852, dans laquelle le professeur qui était en chair a prononcé ces paroles : « Il existe un sixième sens chez » l'homme, connu des anciens, qui leur a donné la » cles de plusieurs Arcanes; ce sixième sens se dé» veloppe par le magnétisme, science à laquelle » beaucoup de penseurs semblent s'adresser pour » lui demander la raison de plusieurs grands mys-» tères. » Nous répondrons à ce théologien, que c'est par la possession et l'étude de ce sixième sens, que l'homme redeviendra religieux, qu'il connaîtra le Dieu de clémence des chrétiens, et reniera le Dieu de la sainte inquisition. Que l'Eglise accepte ou récuse le magnétisme humain, cette science n'en sera pas moins admise un jour par la majorité des êtres religieux, comme le verbe incarné de l'Éternel, comme un CHRIST spirituel, dont la noble mission de rédemption et de réconciliation de l'homme avec son Dieu, s'accomplira en dépit d'une nouvelle crucification de ce Christ VERBE, par les passions de l'Esprit qui ne pourront plus le crucifier par les brutalités de la chair ! Il deviendra une arche d'alliance entre le ciel et la terre! Un moteur spirituel qui transportera nos ames d'un monde dans l'autre, les éclairera et les élévera de l'ignorance au savoir, de la haine à l'amour, de l'orgueil à l'humilité, et des maux de tous genres aux félicités éternelles de toutes espèces. Oui, la science magnétique bien étudiée, bien appliquée et respectée, c'est Dieu rendu sensible à tous. Oh! Mesmer, la révélation que tu nous as faite de cette puissance, est une mine féconde, universelle et éternelle de bonheur pour les hommes. Sois donc le béni d'entre les fils de l'Éternel, puisqu'il t'a choisi parmi eux pour la leur enseigner.

Nous nous empressons d'annoncer à nos lecteurs, d'après les dernières nouvelles que nous avons recues de notre frère en Dieu, le commandant LA-FORGUE, que ce doven des magnétiseurs est rétabli d'une très-pénible maladie qu'il vient de subir, suite des fatigues qu'il a éprouvées à soigner magnétiquement et spirituellement ses nombreux malades, malgré ses 83 ANNÉES, et surtout en dépit de toutes les basses tracasseries qui lui ont été suscitées par ses ennemis. La personne qui nous a remis cette lettre de sa part, nous a assuré, qu'indépendamment de la haute faveur accordée par Dieu à ce bien-aimé de son cœur, en lui permettant de faire des cures miraculeuses en son nom, ce vénérable vieillard jouit également de la faveur de connaître l'avenir par l'état naturel de son âme: nous voudrions pouvoir nous étendre sur ce sujet. mais nous craindrions d'être indiscret.

#### **ERRATA**

DES DEUX PREMIÈRES LIVRAISONS DE CET OUVRAGE.

Page 37, 43° ligne, lisez: accordent, pour accorde.

# AVIS A NOS ABONNÉS.

Nos abonnés à la première année de l'Encyclopédie magnétique spiritualiste, sont priés de ne mettre aucun retard dans l'envoi de leur abonnement pour 1853, s'ils ne veulent pas en éprouver de notre part. Que chacun cherche à nous propager selon le milieu où il se trouve, car nous faisons de grands sacrifices jusqu'à ce jour, et cependant nos révélations sont loin d'être épuisées. Voulant avancer notre Magie magnétique, nous en donnons soixante pages dans cette livraison, à laquelle nous ajoutons douze pages en plus d'Encyclopédie au profit de nos abonnés.

Un mot aux personnes qui désirent nous consulter.

Les personnes qui désirent entrer en rapport avec nous, sont priées de le faire par la poste (franco), il leur sera répondu selon la convenance de leur demande. Nous nous sommes trouvé dans la nécessité de ne plus recevoir les nombreux visiteurs qui venaient par une pure curiosité, ou par calcul, nous entretenir depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.

Cette continuelle conférence pour nous avec chacun d'eux nous aurait réduit au silence désiré par nos ennemis, si nous n'avions pas pris une ausemblables lettres que j'ai brûlées pour toute réponse. Il me vient de ces demandes de l'étranger avec prière de répondre dans la langue du pays. Que ne doit pas savoir et pouvoir un magnétiseur? On me fait regretter parfois d'avoir enseigné avec tant de soin que je l'ai fait la manière de saire ces études soi-même. Autant que mon concierge me dise de tirer son cordon. Tout homme sensé comprendra que je ne peux répondre à d'aussi sottes ou malveillantes demandes. Que les personnes qui désireront entrer en rapport avec moi aient le bon sens de savoir le faire. Je ne leur refuserai aucun éclaircissement tant qu'il sera en mon pouvoir de le faire; hors cela, mon silence répondra ALP. CAHAGNET. pour moi.

# MÉDITATIONS (3° article).

## La femme.

Qu'est-ce que la femme? Est-ce une question qui doit suivre de droit celle que nous avons posée sur l'homme comme étant son double complément?

Si nous l'adressons aux sages des Sages de l'antiquité, ils nous répondent que la femme est un être

terrestre et non angélique; qu'elle est un être élémentaire et non un être positif, vu que les êtres élémentaires ne possèdent pas l'immortalité!... Les sages de l'antiquité ont-ils été bien sages dans cette réponse? Nous ne le croyons pas; car si nous étudions leurs doctrines cabalistiques, elles nous révèlent que l'homme peut communiquer son immortalité aux esprits élémentaires : par ce fait l'homme pourrait ce que Dieu n'a pu, ou ce qu'il n'a pas voulu faire. Si Dieu ne l'a pas pu, les sages seraient donc plus puissants que Dieu. Si, au contraire, Dieu ne l'a pas voulu, les sages violeraient les lois divines !... Ces sages nous disent en plus que l'Éternel contemplait sa puissance au sein du ciel angélique, formé naturellement par l'homme; mais que cet homme-ange conçut l'orgueil de contempler à son tour une création dont il voulait être le Dieu lui-même. Pour cela saire, il contracta alliance avec les filles de la terre (femmes matérielles que nous connaissons), et obtint d'elles la reproduction de son espèce, mais d'une espèce matérialisée, par conséquent esclave, telle nous la voyons en nous-même!... L'orgueil de cet homme-ange sut puni en méritant la réprobation de l'Éternel, qui le chassa pour un temps déterminé de sa demeure céleste... Avec cette chute, naquirent tous les troubles, les peines, les vices et les crimes que nous voyons germer dans son

cœur... Le règne animal qui l'entoure n'est luimême, selon ces sages, qu'une création de cet être orgueilleux, une espèce d'hallucination, une existence non réelle!... Nous ne suivrons pas l'exemple de ces philosophes en disant que la femme n'est réellement qu'un être idéal, ce qui nous empêchera de nous séparer d'elle, comme certaines sociétés le font dans nos temps, uniquement dans le but de reconquérir les grâces divines... Non, le sein de la femme sera toujours pour nous l'autel sur lequel nous adresserons des louanges à l'Éternel pour cette belle œuvre de sa création!

Si nous demandons ce qu'est la femme aux hommes qui, de nos jours, passent pour de profonds penseurs, nous les entendrons s'écrier piteusement qu'elle est la damnation de l'homme, le brandon de discorde, le serpent, la boîte de Pandore renfermant tous les manx et tous les vices!... Nous tournerons le dos à ces savants en étudiant cette moitié de nous-mêmes avec plus d'amour, de justice, et disant si la semme n'est pas un être en tout semblable à nous, nous ne sommes nous-mêmes qu'une création fictive... Si nous admettions la proposition des sages à ce sujet, qu'en concluerions-nous? que l'homme créant de telles formes, ne pourrait les animer, vu que ce qui anime toute forme est la VIE, qui est IMMORTELLE jusque dans la moindre de ses manifestations!... Donc si la

semme vir de telle existence que ce soit, elle est immortelle comme nous.

La chute de cet ange-homme, eût-elle eu lien dans les conditions qu'on nous présente, il n'en résulterait pas moins qu'il avait en lui les pensées d'orgueil ou d'amour dont on l'accuse, ou qu'il les a créées... S'il les avait en lui, de telles pensées pouvaient donc exiter dans le ciel angélique qui est la sphère la plus harmonique de l'Éternel?... Si, au contraire, c'est l'homme qui a créé ces pensées, Dieu n'est donc pas le seul créateur de tout ce qui existe ?... Par le premier argument, nous verrions éclore la corruption dans ce qu'il y a de plus pur, et par le deuxième, nous verrions non pas un seul et unique Dieu, mais autant de dieux que d'être pensants... Poussons plus loin nos observations et admettons avec les sages de l'antiquité (et les catholiques qui sont d'accord sur cette chute de l'homme) qu'elle ait eu lieu ainsi... nous ne voyons là qu'une société quelconque d'anges qui a été chassée du ciel pour avoir voulu enfreindre les lois de Dieu, soit en imitant ses œuvres. ou les étudiant contre son gré, ce que nous représentent les allégories de l'arbre de vie, de la science, de la connaissance du bien et du mal, etc., ce qui nous fera demander où sont ces anges chassés du ciel. En enser, pour l'éternité, nous répondront les catholiques. Alors, dirons-nous, its n'ent

pu en sortir pour tenter l'homme qui était dans le Paradis-Terrestre, et l'homme ne peut encourir la même peine, puisqu'il a espoir de rentrer dans le ciel, racheté qu'il est de cette faute solidaire par le sang du christ, nous dites-vous... Il n'est pas davantage le produit de l'accouplement de ces anges rebelles avec les filles de la terre, car alors il serait une création diabolique, selon les catholiques ou élémentaires, selon les doctrines des cabalistes. En plus, comment Dieu admettrait-il dans les cieux une création qui ne serait pas la sienne?... Si cet ange-homme peut perpétuer son espèce comme il le fait, il ne le peut qu'avec le secours d'anges semblables à lui, et d'ames dignes de cet accouplement. Nous demanderons alors si la femme est un ange ou un diable ?... Dans le premier cas. peut-il y avoir chute dans l'accouplement des deux êtres égaux et créés spécialement pour croître et multiplier, d'après leur forme respective et l'ORDRE de Dieu. Dans le deuxième cas, nous demanderons où ces diablesses de femmess prendraientelles ces ames qui animent les hommes? Si ces ames proviennent de l'homme, l'homme les créet-il?... Si on nous répond qu'elles sont créées par Dieu de toute éternité, nous ajouterons à nos demandes cette simple question : où sont ces ames? Si elles sont dans le ciel, elles n'en sont donc pas chassées dans la personne d'Adam vers le ParadisTerrestre, puis sur la terre?... Si elles étaient toutes dans Adam, où est Adam? S'il les a déposées dans un autre corps ou d'autres corps à l'infini, elles doivent donc être toutes sur la terre. si elles sont ainsi sur la terre dans chaque homme en plus ou moins grand nombre. Il n'est donc pas ridicule de croire aux possessions et à l'existence d'esprits en nous, comme nous l'a révélé Swedenborg. Si Dieu les crée continuellement, elles sont encore moins passibles d'une chute quelconque. puisqu'elles n'existent qu'au jour où Dieu les crée et représentent encore moins une société d'anges déchus, comme le disent les cabalistes. Nous demanderons à ces derniers si nous devons admettre une première semme comme un premier homme, Qu'était cette semme ? qui la créée ? était-elle mortelle ou immortelle? Si cette semme était mortelle, selon eux, Dieu a donc pu trouver en lui une substance mortelle, lui qui est l'immortalité même?

Si Eve, première semme, a existé; si elle est une créature de Dieu, tout ce qui existe de semmes pouvant revendiquer la même source, peut être assuré d'atteindre le même but, qui est l'immortalité. Cette longue chaîne d'apparition d'âmes sur la terre n'est donc qu'une loi naturellement divine, nécessaire aux manisestations des œuvres de l'Éternel... Si Dieu a, selon les catholiques, donné

une compagne à Adam (qu'il avait créé mâle et se-melle) en la tirant d'une de ses côtes, et lui ait dit : Je te donne cette compagne, qui est la chair de ta chair, croissez et multipliez, la chute d'Adam n'est donc pas dans la connaissance de la semme... Si Dieu a animé Adam de son sousse, Eve, côte d'Adam, est donc une partie du sousse immortel du Seigneur.

Si ce souffle a été pour l'homme l'esprit de vie que nous nommons AME, être pensant, connaissant et agissant, comment cet esprit, ce souffle du Seigneur aurait-il pu pécher en voulant se connaître lui-même, sous l'allégorie de la connaissance du bien et du mal, comme l'assurent les catholiques?...

Si la chute de l'homme, au contraire, provient de l'absorption d'une pomme, ce qui constitue un acte de désobéissance, il n'en résulterait pas moins que ce serait l'esprit de Dieu dans la personne d'Eve qui aurait fait pécher l'esprit de Dieu dans la personne d'Adam. Nous laissons cette histoire à ceux qui n'y voient clair qu'à la lumière des livres qu'ils brûlent, et nous disons que les révélations des cabalistes et des catholiques nous paraissent bien moins recevables que celles contenues dans nos Arcanes de la vie future dévoilés, traitant de ce sujet, révélations que nous a faites l'esprit Emmanuel Swedenborg, et qui peut-être sont les seules causes de notre excommunication par la sacrée congrégation romaine.

commerce, mon mari tient la caisse, et les recettes ne répondent pas aux payements. J'ai été obligée, ces jours-ci, de vendre ma montre et ma chaîne, pour ne pas laisser protester un billet, et ne point voir son nom compromis; je suppose donc, avec quelque certitude, que mon mari cache de l'argent quelque part, car mon commerce est prospère, et je devrais m'en apercevoir autrement.

J'ai déjà consulté plusieurs somnambules, dont une me dit un jour qu'il avait un magot de caché sur le haut d'une grande armoire qu'elle me dépeignit très-bien. Je sus empressée de vérifier le fait à l'aide d'une grande chaise d'atelier. Hélas! je ne trouvai rien qu'un billet de parterre soigné; ne me souvenant plus que j'étais montée sur une chaise aussi haute, je crus descendre facilement à terre et j'y descendis plus facilement que je ne le désirais; je tombai si rudement qu'il m'en souviendra longtemps!... Voyez donc où ce trésor est caché; car, Dieu le sait, c'est une monomanie qu'a mon mari, il présèrerait être déshonoré à ne pas cacher son argent. Adèle reprit ainsi: Je vois alors pourquoi je suis entraînée malgré moi dans un cabinet noir, qui est auprès de son atelier situé sous les deux chambres à coucher d'où je sors. ..... Eh! bien, que voyez-vous dans ce cabinet, demanda la consultante, y voyez-vous un comptoir ?... Oh! oui, et des paquets dessus, ainsi que

je sois reconnaissant envers toi pour les tendres soins que tu as offert à mon esclavage terrestre... S'il t'a donné à moi comme chair de ma chair, il ne me séparera pas dans les cieux d'une partie de moi-même... Si je n'ai déjà pu, dans l'éternité passée, supporter mon existence paradisiaque sans toi que je ne connaissais pas, comment pourrai-je supporter mon existence dans l'éternité future maintenant que je t'ai connue?... Tu es égale à moi-même, te dis-je, puisque le soleil divin t'éclaire comme moi... puisqu'il anime ton cœur comme le mien... puisque tu connais Dieu, et que nous le prions ensemble... C'est dans ton sein qu'est né l'amour que je ressents pour l'Éternel... C'est ta voix qui m'a dit son nom... Ce sont tes genoux qui m'ont donné l'exemple de l'humilité, et c'est ta main qui me montre la route des cieux... Si Dieu a droit à mon respect, tu as droit à ma reconnaissance... Si je suis appelé à chanter ses louanges dans l'éternité, tu joindras ta voix à la mienne; les sons en sont si purs qu'ils parviendront plus facilement à son cœur... D'après ces faits, tu vois que tu es notre rédempteur... Loin de nous avoir corrompus, tu nous épure... Loin de nous avoir ravis aux cieux, tu nous en ouvre les portes... Loin d'être une création mortelle, tu es l'immortalité même, puisque tu nous la donnes!.....
HOMME, CE QU'EST LA FEMME, C'EST TOI.

Alp. CAHAGNET.

3 avril 1852.

## SOMNAMBULISME (3º article).

TRÉSOR CACHÉ. — TRIBULATIONS CONJUGALES.

Une dame nous fut adressée par notre ami, M. Blesson, pour prier Adèle de lui donner une séance au sujet de tribulations de ménage; notre lucide refusa net, en lui disant qu'elle ne s'occupait pas de ces choses; mais l'épouse infortunée sut si bien prendre Adèle par l'endroit sensible de tous les somnambules, en vantant sa précieuse lucidité, ainsi que la pureté de la recherche qu'elle sollicitait, que notre lucide promit de tenter l'expérience. Instruit de l'engagement pris, je me prêtai à la circonstance en endormant Adèle: lorsque ce sujet fut en état de répondre, la consultante atteignit un énorme bonnet de coton de sa poche et le glissa sur le tablier d'Adèle. Je fis observer à cette dame que cette précaution était inutile, qu'elle n'avait qu'à me nommer la personne sur laquelle elle désirait des renseignements.

beaucoup de défroques accrochées par-ci par-là; mais ce que je vois le mieux, malgré l'obscurité de cet endroit, c'est un certain pavé qui est dans tel coin, sous tel pied du comptoir, et sous ce pavé, des pièces d'or enveloppées dans du papier, ainsi que quelques billets enveloppés également dans un autre papier : ce qui fait deux paquets. Je vois un homme qui va souvent voir si quelque chose a été dérangé dans cet endroit qu'il aime autant que sa chambre à coucher, s'il ne l'aime mieux!... C'est bien, reprit cette dame, je vois pourquoi il y est toujours. Je vais marquer le désir, ce soir, de terminer une lecture, il ira se coucher; pendant cela, je vérifierai si vous avez vu juste, et vous le dirai. Je fis observer à cette dame qu'elle ne courait pas la chance de tomber de haut, mais qu'elle courait celle de se laisser tomber son comptoir sur le pied; elle se mit à rire, et m'assura qu'elle trouverait à tout prix ce bienheureux trésor. Au moment de nous quitter, la consultante se ravisa, en me disant: Hélas! monsieur, si votre lucide allait s'être trompée, elle qui a si bien vu tous les détails qu'elle m'a donnés, et qu'elle ent fait erreur sur le dernier. Il me revient à la mémoire que nous avons remplacé, il y a seize ans, dans le logement que nous occupons, un vieillard un peu plus agé que mon mari, mais lui ressemblant beaucoup; il avait amassé 4,000 fr. pour entrer, lui et sa femme, aux Petits-Ménages. Comme nous étions bien ensemble, il me montra sa cachette; ayant peur des voleurs, il avait levé un carreau de ce cabinet qui est directement celui que votre lucide m'a décrit; ce carreau n'a jamais été replâtré, c'était sous lui que ce vieillard cachait son petit trésor. Hélas! si elle avait pris le passé pour le présent, s'écria cette dame ?... J'en serais désolé pour vous, lui répondis-je, mais la science que j'étudie, y gagnerait un fait de plus, qui, pour elle, serait un trésor inestimable!... Cette dame me quitta en me promettant de revenir me voir si elle tronvait le trésor... Hélas! Adèle avait fait erreur, et n'avait bien vu que l'image restée en place depuis seize ans du ci-devant locataire de cette maison. Si l'on réfléchit un moment à ce fait, on en déduira que la première partie de cette séance a été au présent, et la deuxième au passé, mais en déduira-t-on que la lucide a vu cette image dans la pensée de la consultante? cela paraît impossible, par le fait que cette femme ne pensait pas en ce moment à la confidence du vieillard, et dans le cas où cela serait ainsi, comment expliquer les détails de cette vision? La lucide a bien vu un homme vivant, allant et venant comme au moment même. Cette dame ne savait que le fait de la cachette, qui, dans sa mémoire, ne pouvait être représenté que par cette impression dont se

sert la parole dans de telles circonstances, parole qui n'a pour toute figure que des sons. Si l'on admet que ces sons se traduisent en tableaux, l'on retombe dans nos propositions, qui concluent que la parole a FORME et VIB, forme et vie immortelles, puisqu'on la retrouve en tous temps et en tous lieux à l'état de sa manifestation. Si au contraire l'on admet que l'image de cette action était bien restée au lieu et place où la lucide l'a vue (ce que nous sommes prêt à croire par cent faits semblables relatés dans les ouvrages magnétiques), l'on tombe dans une autre proposition qui n'est ni plus compréhensible, ni plus explicable que l'image imprimée de la parole. Que ce tableau soit où il voudra, il n'en existe pas moins, et nous prouve en dernier lieu, que nos oreilles ne peuvent recevoir aucun sons, et nos corps faire aucune action, sans que ces sons et actions soient classés en nous ou hors nous, lieu où le lucide sait si bien les retrouver.

Quel livre de vie aurons-nous donc à parcourir à notre grand étonnement et un tant soit peu à notre honte, lorsque nous aurons les yeux ouverts à cette lecture, dans le monde futur, dans le monde des causes, le monde des lucides? Pourrons-nous moins qu'eux, et pourrons-nous, comme eux, en perdre le souvenir d'une heure à l'autre?.. Ce fait nous prouve une fois de plus que Sweden-borg connaissait mieux l'interne de notre exis-

tence que nous le supposons. Ses écrits ne sont pleins que de propositions concernant cette vaste et riche galerie d'actions louables ou honteuses qui se trouvent ainsi imprimées dans chaque être, galerie qui n'est autre que le livre de vie des chrétiens, dans lequel l'Éternel lit notre GLOIRE ou notre HONTE!...

O! antagonistes des spiritualistes, il faudra bien que vous arriviez à ces conclusions quand même, ou vous expirerez sous CES FAITS et la honte de vouloir les nier, pour passer à celle de laisser lire votre ignorance un jour, par tous ceux que vous aurez baffoués! Alp. CAHAGNET.

# BIBLIOGRAPHIE MAGNÉTIQUE.

Dans le feuilleton scientifique du journal la Presse, du 7 juillet 1852, il est longuement question du magnétisme humain, du somnambulisme artificiel et de différentes propositions sur le sommeil et les rêves. Nous engageons nos lecteurs à prendre connaissance des appréciations de l'auteur, M. VICTOR MEUNIER, qui est en tous les points d'accord avec les propositions contenues dans notre sanctuaire du spiritualisme. Nous ne pouvons exprimer notre opinion sur l'ensemble des propositions magnétiques contenues dans ce feuil-

leton, les ayant déjà étudiées dans nos ouvrages antérieurs, nous pourrions réduire ces questions à une seule, comme n'y faire qu'une seule réponse, si nous discutions avec l'esprit hors son état matériel.

M. Hébert de Garnay vient de publier un petit CATÉCHISME MAGNÉTIOUE, etc., contenant 34 pages dans lesquelles nous avons trouvé 3 phrases malheureuses, dont en voici une : L'auteur, en recherchant comment Mesmer a pu découyrir l'action magnétique de l'homme, dit : « D'autres » pensent, et c'est la majorité, que s'étant inspiré » des doctrines mystiques des médecins spagi-» ristes, des alchimistes, des philosophes herméti-» ques et autres BATARDS de la science antique, » il trouva dans les écrits de Paracelse, de Vanhel-» mont et de Maxwell, la clef des phénomènes ma-» gnétiques.» M. Hébert de Garnay est donc d'une bien grande famille scientifique, pour traiter Vanhelmont, etc., de BATARD, ce qui ne légitimerait guère la famille des magnétiseurs; et tant instruit qu'il soit, il ne peut cependant séparer les philosophes hermétiques des alchimistes; dans tous les cas, cette sortie répond peu à son humble introduction dans laquelle il dit ne point oser demander des louanges au lecteur pour ce faible Alp. CAHAGNET. écrit.

# NOUVELLES MAGNÉTIQUES.

L'Académie des sciences morales et politiques propose un prix pour 1855, en faveur du meilleur mémoire traitant des phénomènes du sommeil, au point de vue psychique, et du somnambulisme naturel ou artificiel, SI CE DER-NIER EXISTE..... Nous pensons qu'il y avait deux autres prix à proposer avant celui-ci, qui sont, le premier, pour le meilleur mémoire prouvant l'existence de Dieu aux académiciens eux-mêmes: le deuxième, prouvant l'existence (même momentanée) de l'âme humaine, à ces savants matérialistes; puis le troisième s'écrirait en ces deux mots: l'âme humaine étant UN et TOUT, non pas PRUT, mais DOIT penser, discerner et agir pendant le prétendu sommeil de son corps, comme elle peut très-bien se NIBR pendant l'état prétendu normal de ce dernier. Messieurs de l'Académie sont à même de juger la deuxième partie de cette question.

Si j'en avais le talent, je me garderais bien de concourir pour un tel prix. L'aveugle, par calcul, n'y verra jamais clair, si Galilée n'est pas encore réhabilité par la chair de saint Pierre; Mesmer ne peut espérer un meilleur sort. Cette question académique est opportune pour l'honneur du temple, mais elle mettrait trop de sottises à jour pour

celui de ses prêtres, elle ne peut être couronnée d'un plein succès.

Le journal le Pays, du 29 août 1852, contient la relation d'un procès intenté par le parquet à 10 somnambules, au nombre desquels se trouve Alexis Didier. Le réquisitoire du magistrat est la conséquence de l'ignorance où est ce fonctionnaire à l'égard des facultés somnambuliques. Ce magistrat trouve très-naturel à un homme adroit de pouvoir, par déduction, dire, en touchant simplement un gant appartenant à une personne volée, où est l'objet volé, la valeur, la circonstance du vol, le haut rang de la victime, et qui rapportera l'objet volé; il ne voit dans ce fait qu'une réclame en faveur du lucide (qui est Alexis) contre lequel il invoque la sévérité de la loi. Le fait paraît être très-exact, puisqu'il n'est pas contredit par le commissaire de police, qui est le héros de la reddition de l'objet volé. Me Jules Favre, le désenseur des prévenus, n'en déduit pas les mêmes conséquences, et trouve moyen de donner au monde magnétique un court, mais un très-éloquent apperçu historique de cette science qui peut avoir, mais qui n'est point une science d'escrocs, ni de charlatans, quoiqu'en dise la chronique qui lui est contraire. Le juge de paix a remis au 7 octobre prochain, le prononcé du jugement.

Alp. CAHAGNET.

#### Prédiction de LOUIS-PHILIPPE.

Il y a quelque mois, notre frère en Dieu, le vénérable commandant Laforgue, de Pau, nous pria de demander à Louis-Philippe ce qu'il pensait au monde spirituel des prédictions que ce ma-CNÉTISTE-VOYANT lui avait faites avant 1848?... L'ex-monarque nous pria à son tour de dire au prophète soldat (nom qu'il lui donnait sur la terre), que s'il avait suivi ses conseils, il serait mort sur le trône!!... mais qu'il n'y croyait pas alors, et qu'il en a subi les conséquences. Pour l'en remercier, ajouta Louis-Philippe, veuillez l'avertir de ma part qu'il a beaucoup d'ennemis, et que je lui prédis à mon tour que s'il ne sait pas se mettre à l'abri de leur haine, il sera leur victime! JE NE SUIS PLUS LA POUR LE PROTÉGER. D'autres particularités, connues de M. Laforgue seul, me furent ainsi révélées. Apprenant aujourd'hui que M. Laforgue vient d'être condamné par le tribunal, je ne peux résister au besoin de mentionner cette prophétie que j'ai envoyée dans le temps à notre ami, et de la faire suivre de la lettre que m'écrit à ce sujet cet honorable magnétiste :

MONSIEUR ALP. CAHAGNET,

Selon vos désirs, mon bien-aimé frère dans le Seigneur, vous saurez que j'ai été condamné, les 30 juin et 7 juillet derniers, par le tribunal de police correctionnelle de notre ville, à 45 francs d'amende et aux frais. J'avais été traduit à la requête de M. le procureur de la République, sous la double prévention d'exercice illégal de l'art de guérir et d'escroquerie, j'ai été acquitté sur ce dernier chef; mais condamné pour le premier (Loi du 19 ventôse an XI), n'étant pas pourvu d'un diplôme. Cependant, une quarantaine de témoins ont déposé qu'ils avaient été guéris sans remède. Les aveugles avaient vu, les sourds entendu, les muets avaient parlé, les hydropiques, paralytiques, épileptiques, étaient guéris sans remède, et jamais ils n'avaient payé une obole. Grand nombre de malades ont déposé avoir recu. outre leur guérison, du pain, des vêtements, ont eu leur loyer payé, etc. Malgré ces dépositions, j'ai été condamné à 15 francs d'amende et aux frais. La prophétie que vous m'avez annoncée par votre dernière lettre, s'est accomplie; ma cellule ne se remplit plus. Les malades qui continuent d'arriver de tous les pays, sont arrêtés à la porte de ma maison qu'ils arrosent de leurs larmes, étant privés des consolations qu'ils recevaient avant le jugement du 7 juillet. Le 4er du courant, quatre habitants de la Nouvelle-Orléans et un Turc de Sidon, m'ont fait demander de les recevoir en visite un instant seulement. Rendus près de moi, ils ont désiré m'embrasser, et ils sont partis les larmes aux yeux.

Continuez d'unir vos prières aux miennes, mon bien-aimé frère, afin d'obtenir du Seigneur qu'il lui plaise d'ouvrir les

yeux aux aveugles.

Recevez le baiser de paix que je vous donne en esprit et de tout cœur.

Pau, le 5 septembre 1852.

Nous n'avons rien à ajouter à un si noble et humble récit; nous prions Dieu qu'il daigne éloigner de notre horizon l'atmosphère nuageuse qui nous menace, car un genre d'escroqueries, semblable à celui de donner du pain, des vêtements et de payer le loyer de malades guéris sans frais aucun, est digne d'être pris en considération par les notabilités humanitaires du jour, et de nous inspirer l'idée de rêver un meilleur ciel.

Alp. CARAGNET.

#### Désordre par le Magnétisme en Amérique.

Extrait d'une correspondance d'un Américain avec un Journal d'Allemagne, insérée dans le 3<sup>me</sup> cahier du 5<sup>me</sup> volume 1852 du Magikon que je viens de recevoir.

Les Spiritualistes sont évidemment en commerce avec des légions d'esprits, et de ceux qui étaient hommes autrefois; il les voient rayonnants d'une gloire céleste. Dans ceci règne une foi à transporter les montagnes, une illusion colossale, une présomption remarquable. Les Sykologistes se recrutent parmi les débauchés, les vauriens et les aventuriers, qui battent monnaie pour vivre joyeusement aux dépens de dupes insensées. Par contre, les Spiritualistes ont leurs adhérents dans les classes respectables et nommément parmi.... les savants. Dans la Nouvelle-Angleterre et dans les États du Milieu, ils comptent une multitude d'hommes de loi, de médecins, et..... d'ecclésiastiques parmi leurs initiés. Ceux-ci se posent en philosophes et en apôtres, ont des visions, reçoivent des révélations et sont en communication avec les esprits des décédés de tous les temps. Ces derniers racontent au Spiritualiste ce qu'il désire savoir, presque de la même manière que les ombres au soussrant d'Ithaque après son décès. Les initiés forment un grand nombre de réunions, ont fourni des sommes assez fortes pour publier huit journaux, seuilles hebdomadaires et magasins, parmi lesquels le Spiritual telegraphe (1), trouve un public nombreux. Ils exposent un programme ou, selon l'expression du pays une plate-forme, qui, dans un temps où les marnones comptaient plus de 100,000 fidèles, ne peut guère plus surprendre encore. Mais les saints (marnones) et les spiritualistes forment cependant les plus grossiers contrastes. Les uns ont leur Bible et croient aussi au Christ, à l'ancien et au nouveau Testament, les autres sont positivement antichrétiens et ne croient qu'à leurs visions. Tout d'abord, ils nient la divinité du Christ et ne reconnaissent aucun mérite à la Bible, qui suivant eux, a été produite à une sombre époque et appliquée à une génération spirituellement rétrécie. Ils mettent Joshua (Jésus) de Nazareth sur la même ligne que Pythagore, qui était aussi un fils de la Divinité. Le vêtement de la vieille théologie et philosophie est devenu trop étroit pour les hommes d'aujourd'hui; leur croissance l'a dépassé, et le vieux livre doit être jeté au loin, comme cendres sur cendres, poussière sur poussière. Au point de vue politique, cinq points cardinaux forment leur profession de foi.

(4) On sait que les Arcanes de la vie future dévoilés furent traduits en Amérique, sous le titre de Celestial telegraphe, et que leur titre fut également transformé en Allemagne.

- 1º Il sera concédé des terres à chacun qui n'en possède pas.
- 2° Tous les employés sans distinction devront être élus par le peuple.
- 3° L'abolissement de toutes les lois concernant les poursuites à faire contre les citoyens débiteurs.
  - 4º La peine de mort est abolie.
  - 5. La liberté du commerce est proclamée.

On voit que ce programme est assez singulier; mais ce que ces cinq points ont de commun avec le monde des esprits est difficile à comprendre.

M. Edmonds, juriste très-estimé jusqu'ici et juge à la Cour supérieure de New-York, publie sous sa signature, dans ledernier no du Shekingh, tout ce qui lui est arrivé, vu et entendu dans la région des esprits; on se convainct dans cet exposé, que cet homme a cru si sermement à ce qu'il a écrit, que Swedenborg à ses visions. Mais Edmonds voyait tout par les yeux du corps, et dépeint tout ce qui lui est survenu. On ne peut se figurer un document plus singulier pour l'histoire du temps que cette composition insérée dans le Shekinah, dont voici la substance: Il y a environ un an qu'une parente qui lui sut chère, mourut; il ne connaissait alors encore rien du magnétisme animal; une fois seulement il avait vu une clairvoyante qui n'était pour lui qu'un objet de curiosité. Les esprits, qui

frappaient des coups étaient pour lui « des fantaisies du Trancendentalisme » qui, comme autre chose, devaient bientôt tomber dans l'oubli.

Un ami le persuade de venir assister à une exhibition dans laquelle il y aurait communication avec les esprits, et depuis lors, il se montra infatiguable à dévoiler le mystérieux et à découvrir la fraude, s'il y en avait. Peu à peu il fut convaincu qu'il était un « milieu » (medium). Quand il se trouvait seul, il eut des communications intéressantes sous différentes formes : il vit tout si clairement, par son œil spirituel, comme avec les yeux du corps.

Une de ses premières perceptions sut la suivante. La désunte, qui lui sut si chère, lui apparut en robe lumineuse avec une figure sereine, accompagnée d'autres esprits qu'il ne connaissait pas; puis lui apparurent père, mère et apparentés dont le départ de la terre datait d'environ 30 ans. Tous étaient en costume rayonnant; quelques-uns seulement portaient leurs habits terrestres afin de se saire reconnaître. Parmi ceux-ci se trouvait Guillaume Penn qui lui revéla qu'il sut son ange gardien depuis le temps où, encore petit garçon, il avait tué un chat dans un moment de mauvaise humeur; depuis ce temps il l'a toujours entouré et l'a empêché, par son insluence, de se livrer à ce qui est saux, et a surtout sortisié sa répulsion contre

l'esclavage des nègres. Après cela se présenta à lui Isaac Newton, qui s'entretint avec lui sur des questions physiques. Lui, Newton, lui dit: qu'il a été convaincu dans le monde spirituel, combien il avait eu tort, lorsqu'il a conçu et cru que l'attraction de la gravitation était un principe différent et substantiel, pendant qu'il n'est que l'action d'une combinaison du mouvement. Que le mouvement est un principe qui penètre toutes choses créées et que l'une de ses actions est la gravitation.

Ici Edmonds fait la remarque : on m'avait assuré qu'il n'y avait rien de surnaturel dans la communication avec les esprits; que cela est purement et simplement un résultat du progrès de l'humapité. Je disais : S'il en est ainsi, il faut pourtant bien que je sois soumis à une loi générale? Il me fut repondu: Oui, certes. Je demandai: Ne pour rons-nous donc pas comprendre la communication avec les esprits aussi bien que l'électricité et le magnétisme? On me répondit encore : Oui. Je fis alors beaucoup de recherches pour étudier et apprendre la question, et je trouvai bientôt que l'obstacle principal pour moi, était que j'ignorais les lois de la Nature. Je demandai s'il n'existait pas de livre où je pourrais puiser ces connaissances; on m'indiqua : Dinamica of Magnétisme of Reichenbach, dont je n'avais jamais entendu parler.

Dans cet ouvrage j'appris à connaître une nou-

velle sorce de la Nature, un sluide nommé Od, que l'auteur emploi dans ses Spiritual manifestations.

Après Newton, Em. Swedenborg vint se présenter pour raconter, au juge Edmonds, que ses visions et ses révélations étaient vraies, qu'on pouvait en être certain, mais point sa théorie qui leur a servi de base. Swedenborg lui représente particulièrement qu'il avait cherché de saire cadrer au mieux sa doctrine et ses révélations avec la religion du jour. La Bible contient, sans doute, plusieurs vérités importantes et pleines de mérite, mais elle n'a pas été conçue dans un temps de progrès et pour un temps de ce genre. Il y a aussi des erreurs et des lacunes. De même, ses écrits théologiques contiennent beaucoup de vérités estima. bles, à côté de choses entachées d'erreurs, mais cela provint du désir qu'il eut alors de faire cadrer les révélations qu'il reçut avec la théologie prédominante du temps; il exhorta de se préserver de ses erreurs, mais qu'on eût à regarder ses révélations comme vraies, et à laisser ses théories tout-à-fait de côté. Après cela le visionnaire Emanuel se retira pour faire place à un homme fort mondain, c'est-à-dire au docteur Benjamin Franklin. Celui-ci déclara au juge Edmonds la façon et la manière dont on emploie l'Odic force ou la force odique « in making spiritual manifestations. »

Nous étions assez curieux d'apprendre ce que l'inventeur des fours à réverbères et des paratonnerres pense des forces odiques dans sa région d'esprit; nous aurions pu comparer ses vues avec le texte des lettres odiques et magnétiques, mais ici le juge Edmonds nous délaisse complètement et après ces mots peu clairs : Bute some, how or athor his explanation was not made, ad in the meantime, apparaît une véritable foule d'esprits, tous aimables et heureux, parmi lesquels il vit beaucoup de ses vieilles connaissances. Ils formèrent un demicercle autour de lui : Penn, Swedenborg, Newton, Franklin, et beaucoup d'autres encore se placèrent à sa gauche, et Edmonds obtint la permission de jeter son regard au loin dans les régions de l'espace. Il y avait des millions et des millions d'esprits bien heureux et parmi eux beaucoup qui sont venus d'autres planètes, tous dans un demicercle. Ils tenaient des instruments de musique à la main et étaient dans une grande joie; qu'enfin, il s'est établi une liaison entre les habitants de la terre et le monde des esprits. Ils se réjouirent nonseulement, parce qu'ils pouvaient dorénavant s'entretenir avec leurs connaissances restées sur terre, mais parce qu'ils se voient en état de révéler à l'homme ses devoirs et son avenir, et de dérouler du dessus de son esprit le nuage qui l'avait si longtemps enveloppé. Tous les esprits laisssent éclater

leur joie qui penétra tous les espaces et, avisèrent Franklin à la philosophie pratique et grandiose, auquel ils devaient que la révélation est perfectionnée. Le docteur Franklin accepte leurs congratulations et ne montre pas même un indice de vanité, mais sa figure rayonnait d'une joie incommensurable, de ce qu'il a pu, dans une si grande mesure, contribuer au bonheur et au bien-être de ses immortels compagnons (frères) dans ce monde et dans l'autre. Alors quelques esprits battirent des mains et firent des signes à M. Edmonds. Il ne sut pas d'abord ce qu'ils devaient signifier; alors on lui dit : Vas et regarde! et à son plus terrible étonnement il voit d'innombrables esprits se poursuivant les uns les autres. Ils ont tous l'aspect sombre; les passions les plus hideuses sont empreintes sur leurs figures. L'assassin, le coutelas à la main, derrière sa victime, et le plonge dans son sein; mais elle est invulnérable comme l'air, et le meurtrier crie et pleure de rage que son dessein a échoué. Le voluptueux pourchasse une fille innocente; lorsqu'il pense l'avoir amenée à sa chute, il embrasse un rien aériforme. Un avare chercheur d'or gratte le noble métal hors de la poussière et lorsqu'il veut réjouir sa vue et contempler le trésor amassé, il trouve de la terre noire; alors il se jette plein de désespoir contre terre, beuglant d'une façon sauvage. Un général voulant conduire son armée à la

bataille, la voit se révolter. Je vis le suicide qui dans un désespoir impie vouleit quitter la terre, mais y était encore retenu par un cordon ombilical spirituel qu'il ne put détacher malgré ses efforts. Ainsi furent les bandits, les égoïstes, les avares qui, à cause de leurs richesses, impitoyablement assassinés, étaient dans le plus épouvantable état. Alors un bon esprit se posa au milieu des mauvais, qui laissèrent apercevoir soudain un grand malaise. Nonobstant, ils firent éclater un rire infernal et se sauvèrent en toute hâte, à l'exception d'un seul qui vouleit s'amender. Cette détermination répandit une joie universelle sur les légions des esprits, et avec la vitesse de l'électricité, on sut dans tous les cieux qu'un homme voulait venir vers le bien. Tous les esprits l'entrelacent et le portent dans les régions des bienheureux. Tel est le rapport des évenements, dans le monde des esprits, auxquels le juge Edmonds a assisté et pris part.

Note du rédacteur du Magikon, et de la lucide de Prévorst — ...Julien Kerner...

Il n'y a rien d'extraordinaire qu'il se trouve une fois un homme, en Amérique, qui a des nerfs irritables au visage; mais il est remarquable que des hommes à bonne éducation, ayant acquis de la science, ont pu prendre pour réels, de sottes, grossières, plattes et grosses visions; qu'ils ont pu

encadrer ces folies en un système, et réunir les croyants en parti politique; qu'ils ont pu déclarer le Christianisme un tissu de superstition, et croire rendre le monde heureux par de pareilles révélations. Que dans l'état actuel des sciences naturelles il soit possible de chuter dans de pareilles folies.

Nous devons la traduction de cette pièce curieuse à un ami intime de notre cœur et de la science que nous étudions; qui, nous le regrettons, ne veut pas être connu.

Nous livrons à nos lecteurs les faits de cette relation, ainsi que l'appréciation de l'auteur qui les raconte, pour avoir seulement le plaisir de les trouver ridicules, sans se douter que le ridicule ne va pas toujours où on l'envoie. Pour nous, recevant notre part de cette studibuse appréciation, nous nous contentons de répondre au très-savant qui l'a faite, que nous l'en remercions. Nos lecteurs (nous en sommes assuré) s'uniront à nous, car cette légère insulte ne peut équivaloir les curieux détails qu'ils viennent de lire, et tous s'écrieront avec nous : Malgré les sarcasmes des savants, nos doctrines sont prises en considération.

Nous étions loin d'attendre une telle appréciation de la lucide de Prevorst ainsi que de son honorable magnétiseur M. Kerner. Est-ce que ce savant voudrait dire aux Américains ce que nos magnétistes en renom sont las de nous dire? Il n'y a que nous et nos amis qui peuvent connaître ces choses. Ah ! siècle de domination et d'intolérance! Chacun de ces cœurs religieux croit mieux connaître et expliquer le Dieu qu'ils blasphèment. Personne ne veut dire: J''étudie cette question et ne l'impose pas.

Alp. CAHAGNET.

#### Correspondance sur l'Electre-Biologie.

L'exiguité de ce recueil ne nous permet pas de publier selon nos vœux toutes les correspondances que nous entretenons sur les sujets scientifiques plus ou moins en rapport avec nos études. Cependant aujourd'hui nous consacrons cette livraison à la publication de fragments de ces correspondances. Nous commençons par l'Electro-Biologie. Tel est le titre d'un ouvrage paru en 1849 à Londres, sur lequel nous avons demandé les appréciations philosophiques de notre vénérable ami et correspondant M. Collobel, de Nantes; nous les livrons telles au lecteur, afin qu'il juge des progrès psyco-phisiques que l'étude du magnétisme fait en Angleterre.

« Mon cher Monsieur Cahagnet,

«.... le suide électrique, galvanique et magnétique est considéré comme identique par l'é-

lectro-biologie, p. 35. C'est ainsi que la Genèse elle-même le proclame; mais ce fluide, dit encore la Biologie, n'est autre chose que de l'ETHER, ou l'âme immatérielle de la matrice productrice de la matière. Cet éther co-éternel à l'esprit est l'intermédiaire inévitable entre l'esprit et la matière; c'est son agent, c'est ce que soutient en principe et démontre très-bien l'electro-biologie; en un mot, elle en fait le CORPS de DIEU (Body of God, p. 112); mais la chose est loin d'être nouvelle. Orphée dons son hymne au puissant Ether (Sussimentum Cromum) l'appelle de même. . . . »

«.... l'ILLUSTRE GERME DE LA MATIÈRE. N'est-ce pas ce que dit S. Martin, pages 25-26 du tableau naturel?

« Avant (dit l'auteur) que la matière fut sensibilisée sous des formes matérielles, elle existait déjà en principe immatériel. » C'est encore ce que dit saint Paul, Corint., chap. 4, 18, 2º épître. Ce prétendu ciel ou cieux de cristal, que les savants de nos jours, par mauvais vouloir, et pour discréditer l'antiquité ont cru devoir prendre au pied de la lettre, n'était que cet éther d'une transparence infinie dont nous parlons ici; aussi cette même antiquité avait-elle donné à la voûte céleste le glorieux nom de Jardin de Jupiter. Comment appeler autrement une voûte où fourmillent et resplendisse t d'innombrables voies lactées, toutes d'un éclet indéfinis-

sable et de couleurs variées à l'infini (v. Astron. pratique de Thomas Dick sur les couleurs stellaires, page 104, 1840). Cet univers dont, pour me servir de l'expression de Loupnek-hat, Digu s'est A LUI-MEME FAIT DON. Aussitöt que nous sommes sar que le soleil a une atmosphère immense proportionnée à sa vaste étendue (V. Herschell : Astr. 1849), on ne doit pas s'étonner de la voir de même que l'autre qu'elle entoure; c'est une conséquence forcée déduite toute au moins de l'analogie. Il y a plus de 30 ans que des astronomes anglais (V. l'Astr. pret. de Thomas Dick, 1846, p. 368) reconnurent positivement après une année d'observations assidues, toutes les fois que le temps le leur permit, que cette atmosphère était en tout sens sillonnée d'oiseaux (birds) de taille et de dimension colossales tout à fait en rapport avec l'astre lui-même et ses habitants, et cependant tout cela est à peu près ignoré en France. . . . . »

a....l'électro-biologie (p. 82) établit le calcul suivant: quatre millions de particules d'air agglomérées et concentrées font à peine la grosseur du plus petit grain de sable visible à l'œil nu. Quelle est donc la subtilité du fluide électro-nerveux, s'il est, comme le dit le professeur, sept cent mille fois au moins plus rare que l'air? on ne voit pas l'air, comment alors voir ce fluide que l'esprit anime, contrôle et dirige, aux ordres duquel il est et doit être?

Puisqu'il n'est après tout que le corps, l'enveloppe, le vêtement de l'esprit, ce vêtement se renouvelle sans cesse avec l'air que nous respirons, car, comme dit S. Paul (Corint. 4, 16, 2° épître). « Encore que dans nous l'homme extérieur se détruise. l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Etonnezvous après cela que le fluide vital, ces courants éthérés (que Jamblique dans son chap. de l'utilité des sacrifices appelle corpuscule æthereo) traverse au commandement de l'esprit, et sous son impulsion, dans de certaines conditions données, tout obstacle matériel quel qu'il soit, et s'étende avec une rapidité énoncée à des distances incalculables: l'électricité n'a-t-elle pas en puissance cette propriété-là? Etonnez-vous de même que les esprits se pénètrent, comme le dit S. Martin, et que, comme le dit Jésus, forment une chaîne sans solution de continuité.

En prenant dans toute sa rigueur une proposition d'électro-biologie, je ne doute pas qu'on ne se trompât; on croirait au premier aperçu qu'elle place l'Etre vivant qui nous anime dans le cerveau! il n'en est rien, elle y place son action seulement, et l'on ne saurait en effet la placer ailleurs, mais elle lui donne réellement le cœur pour siége; aussi l'appelle-t-elle le Suprême régulateur (Biol, p. 39), centre de gravité, foyer de toute l'économie, et qui, pour me servir de l'expression de Behme (quest. sur l'âme), couve sur le cœur comme la flamme d'une bougie.

Notre Biologie explique aussi très-bien comment on croit avoir encore un membre amputé depuis longtemps au point d'y ressentir des douleurs réelles. Sujet que saint Martin et vous ont déjà traité dans le même sens. »

Ce faible aperçu que nous donne notre traducteur, sur la philosophie de l'ouvrage précité, nous fait regreter de ne point connaître la langue dans laquelle il est écrit, et nous conduit à engager ceux de nos lecteurs qui le peuvent, de se le procurer.

### Correspondance sur l'astronomie.

Nantes, 16 oct. 1852.

Mon cher ami,

.....Puisqu'il s'agit d'astronomie, parlons-en, s'il vous plaît. — MM. Leverrier, Arago, Mauvais et compagnie, répondraient-ils catégoriquement si on leur disait: L'attraction, suivant Laplace, se transmet cinquante millions de fois, au moins, plus rapidement que la lumière? Ceci posé, il la regarde comme instantanée, mais un tel état de choses n'appartient, ne peut être assimilé, attribué même qu'à la pensée et à la volonté. Mais la pensée et la volonté sont exclusivement le partage de l'esprit et l'énergie de l'esprit. Les astres peuvent-ils donc être autres que des êtres animés; et comme le dit

Macrobe en parlant de notre soleil, des êtres vivants et dont tous les actes sont empreints de l'entendement divin; cet argument est direct et simple; il défie la réfutation. L'illustration anglaise en nous donnant la forme cigare, de la nouvelle Lunette (24 pouces d'objectif) nous parle des découvertes déjà faites par elle. Notre voie lactée n'est plus, comme l'ont appelée jusqu'ici les astronomes anglais, une poussière d'étoiles, Darst of starr, mais de magnifiques constellations aussi bien définies, classées, caractérisées, que les plus belles du ciel. Si elles nous semblent, à l'œil nu, une masse laiteuse et sans forme, cela n'est dû qu'à leur superposition, et leur nombre qui échappe au calcul. Quant à la lune, on peut, à l'aide du même instrument, reconnaître et dessiner dans toutes leurs dimensions et leurs détails, les monuments qu'on y remarque, comme à Londres on dessine Westminster ou tout autre édifice pareil. Nos anatomistes reconnaissent qu'il est impossible d'expliquer le sentiment de la vue. Les découvertes du Viennois baron Rchenbach, auraient dû cependant les stimuler. Ce que Rchenbach appelle Odsigt, lumière magnétique, n'est autre que celle que nous apercevons, lorsque nous plaçons le doigt sur un coin de l'œil. Voici ce qu'en dit l'Oupnek'hat, t. 1, p. 372. Je traduis:

« C'est à l'union de la lumière du cœur à la lu-

« mière extérieure que nous devons la faculté de

« voir. C'est cette lumière qui éclaire nos rêves.

« Méditer sur la lumière qui s'échappe de nos

« yeux, comme étant celle de Brahm.

« C'est par la veine Sakhemana, mille fois plus

« déliée, plus fine que la pointe d'un cheven, et

a partant du cœur (veine qui se divise en deux,

a distincte pour chacune des pupilles) que se trans-

« met cette lumière magnétique, qui est celle du

« grand Créateur. »

Si vous consultez Plotin, Enéade 5, liv. 3, chap. 8, on trouve dans la plus ancienne des théologies connues, l'Oupnek'hat, t. 1, une observation essentielle qu'il n'est pas permis de négliger...(Plotin en parle aussi dans les mêmes termes.).... L'Être des Êtres, comme le dit la Genèse, n'est pas Dieu lui-même. Le penser, ce serait une erreur... En toute vérité. l'Etre n'est ici considéré que comme collectif, c'est-à-dire, l'ensemble de tous les êtres n'en faisant qu'un. La puissance divine soutient, alimente, sans cesse cet ensemble ou être collectif qui dépend uniquement d'elle. Mais qu'il arrive que, pour accomplir des desseins ultérieurs (V. Archit, des cieux par Nichol, Herschell, et plusieurs autres ast. mod.) et dont il ne doit compte à personne, il retire à lui le fil de toutes les existences, tout se réduira à l'universelle omni-présence. Vérité que l'Oapnek'hat, ne pouvant se rendre intelligible autrement, rend sensible, en comparant cette puissance à l'araignée qui, après avoir tendu sa toile, retire tous les fils en elle-même, et reste solitaire et seule. Sa toile n'ayant plus son naturel support, se disloque et s'évanouit... »

L'électricité immatérielle (Biologie) et parfaitement impondérable (enveloppe de l'esprit), n'est et ne peut être soumise aux lois de la pesanteur, qui régissent les autres corps. St. Jean, dans son évangile, dit : « La lumière a brillé dans les ténèbres, a et les ténèbres (la matière) n'ont pu la saisir. On « sait, en effet, que la matière ne résléchit pas la « lumière, et que ce n'est qu'à la prodigieuse élasa ticité de cette dernière qui, des corps qu'elle a frappe, rejaillit à notre œil, que nous devons la « perception des objets. » Il n'en est pas ainsi de l'électricité, ame et productrice de la matière qui, non-seulement resléchit cette lumière, mais encore s'empare des constants auxiliaires de cette même lumière, c'est-à-dire, de sa chaleur, de ses couleurs et de leurs propriétés chimiques, que, sous la surveillance et le contrôle de l'esprit divin, elle divise et distribue.

Voici tout ce que j'ai recueilli, jusqu'à présent, de mieux dans ce qui m'est tombé sous la main en fait de Biologie.... Les médecins anglais et américains, plus ou moins célèbres, qui ont traité la question, éclairés par les nombreuses expériences dont ils font l'exposé, se rapprochent de plus en plus de vous et de vos doctrines. Si j'étais à Paris, et que j'eusse près de moi quelques-uns de mes livres, vous en seriez bientôt convaincu.

H. COLLOBEL.

#### 

# BIBLIOGRAPHIE MAGNÉTIQUE.

Dans notre 3<sup>no</sup> livraison de l'Encyclopédie, nous avons donné à nos lecteurs la traduction d'un article pris dans l'ouvrage de Davis, ayant pour titre: Resurection. Nous pensons compléter cet article, aujourd'hui, en publiant les sensations éprouvées par un autre extatique, dans ce voyage terrascocéleste, que nous devons tous faire tôt ou tard. Nous devons ce morceau à l'obligeance de M. Collobel, de Nantes, et sa traduction, à celle de M<sup>mo</sup> Barton Browns.

Extrait de Pouvrage anglais the Orbs of Heaven (par Mitchell, 4851.)

#### Les Astres du Clel.

Dieu, par des rêves, appela un homme dans le vestibule du ciel, et lui dit : Venex-ici voir la gloire de ma maison; et aux serviteurs qui se trouvaient debout autour du trône, il dit : Prenez-le èt dépouillez-le de sa chair, appropriez sa vision et mettez une respiration nouvelle dans ses narines; ne changez rien de son cœur humain, ce cœur qui pleure et qui tremble, et il fut fait! -L'homme avant un ange puissant pour guide, debout et prêt pour accomplir ce voyage infini de la terrasse du ciel, sans bruit, sans adieu, s'élanca dans l'espace!!!... Ici, avec la rapidité solennelle d'un aile d'ange, ils fuirent à travers des couches de ténèbres, à travers des déserts de mort, qui divisent les mondes de vie. - Là, ils rasèrent des frontières qui recevaient déjà un avertissement de Dien. Puis, d'une distance, ils voyaient ce qui était du ciel : la lumière pointait pour un temps à travers une vapeur dormante. D'un pas indéfinissable, la lumière était chassée vers eux; eux, par par un pas indéfinissable, vers la lumière; en ce moment, le bruit du déplacement de l'air par les planètes se faisait entendre; en ce moment, la lumière slamboyante des soleils les enveloppait. Alors, vinrent des éternités de crépuscules qui révélèrent, mais qui n'étaient pas révélés. Sur la main droite et sur la main gauche s'élevaient des majestueuses constellations qui, se reslétant, se répétaient de loin en loin et semblaient des portes triomphales, dont les architraves et les arches horizontales, verticales et de toutes les positions, par leur multiplicité semblaient des spectres. —

Sans mesure étaient les architraves, sans mesure étaient les arches et les portes au-dessus de la mémoire; en dedans étaient des escaliers qui mesuraient les éternités du bas. — Le dessus est le dessous et le dessous est le dessus pour l'homme dépouillé de sa gravitation corporelle. - Profondeur était perdue en hauteur insurmontable, comme hauteur en profondeur immesurable!!!... -- Soudain, comme s'ils s'élevaient de l'infini à l'infini; soudain, voltigeant sur des mondes d'abîmes plus ondulés d'autres hauteurs et d'autres profondeurs, approchant près, plus près et plus près encore; alors, l'homme soupira, s'arrêta, frissonna et sanglotta, son cœur surchargé s'exprima en pleurs, disant : « Ange, je ne vais pas plus loin; l'esprit de l'homme soussre d'une telle infinité!... Je ne puis supporter la gloire de Dieu!... Que je me cache, de la perfection, de l'infini, dans la tombe, car je n'en vois pas la fin!!!... » -Et de toutes les étoiles attentives qui brillaient à l'entour, sortit une voix de chœur : « L'homme dit vrai qu'il n'y a pas de fin!!!... — Et n'y en a-t-il point? demanda solennellement l'ange; n'y a-t-il point de fin, et c'est là le chagrin qui vous tue?» - Ici aucune voix ne répondit pour qu'il puisse répondre à lui-même. Alors l'ange étendit sa main glorieuse vers le ciel, et dit : « Fin !!!... il n'y en pas à l'univers de Dieu! comme aussi il n'y a pas de commencement!!!...

Le scuilleton du journal la Presse, du 4 août, ayant pour titre : Mémoires d'Alexandre Dumas, est entièrement consacré à détailler comment cet auteur a été initié à l'étude du magnétisme humain, ainsi que ses expériences personnelles. Nous avons lu ce seuilleton avec d'autant plus de plaisir qu'il est dû à la plume d'un homme éminent dans le monde littéraire. Les faits qu'il contient offrent l'intérêt du merveilleux, que M. Dumas sait si bien décrire à ses lecteurs, mais nous aurions désiré en voir les dernières lignes supprimées, car elles font tort au bon et sain jugement de l'auteur. M. Dumas dit : « Je crois, qu'à l'aide du magnétisme, un malhonnete homme pourrait saire beaucoup de mai; mais je doute qu'à l'aide du magnétisme, un honnête homme puisse faire le bien. » Nous demanderons à l'auteur, comment un malhonnête homme peut saire du mal en magnétisme, si ce u'est en trouvant sous sa main un être dépendant de son influence?... Si l'action magnétique est de produire un maître et un esclave, le maître est toujours à même de commander le bien comme le mal !... Qui peut l'un peut l'autre... Qui corrompt peut purifier... Le bien ne doit pas être plus difficile à insinuer chez le méchant que le mal chez le bon... Le possible d'une action prouve le possible de l'autre... M. Dumas finit ses appréciations par ces mots : « Le magnétisme est un amusement, mais il n'est pas encore une science .» Nous trouvons le mot amusement aussi déplacé que le mot science. Il y a des gens qui peuvent s'amuser du phénomène de la puissance de l'homme sur l'homme, même lorsque cette puissance peut servir à opérer chirurgicalement, sans douleur, tel M. Dumas l'affirme en commençant son feuilleton; ce qui prouverait toujours qu'un honnête homme, comme le docteur Cloquet, peut faire quelque bien à l'aide du magnétisme. Pour notre part, nous étudions cette puissance et nous ne nous en amusons pas.

Le mot science est donné généralement à toutes les études qui, comme le magnétisme, ne sont ni exactes ni complètes : c'est ainsi que la science ASTRONOMIQUE est toujours en suspend devant les découvertes permanentes de l'existence de globes qui lui sont inconnus... Que la science PHYSIQUE est toujours incomplète devant les manifestations non identiques des fluides et des formes... Que la science de la CHIMIE ne connaît que quelques combinaisons sur l'infini des combinaisons... Que la science mécanique niait hier le propulseur d'aujourd'hui... Que la science médicale ignore les propriétés typiques des plantes, ainsi que les fonctions typiques de la vie animale... Que la science GOUVERNEMENTALE discute le DROIT DIVIN et le droit du peuple... Que la science RELIGIEUSE vit de la miséricorde divine... Que la science historique s'éborgne sur un esturgeon pétrifié, pour se casser le nez sur la coupole d'un temple qu'elle ne connaît pas, et se taire devant un minerai qui lui dit : Je suis! sans lui dire depuis quand ni

comment... Si le nom science est donné à l'homo. généité des choses, il appartient autant au magnétisme humain qu'au magnétisme terrestre... S'il n'est donné qu'à la manifestation identique et mathématique des choses, il n'appartient à toutes qu'au moment où elles peuvent être complètes. Ce qui prouve le corps d'une science quelconque ce sont les faits qui se rattachent à cette science. et non les lois inconnues qui régissent ces faits... c'est la permanence de leurs manifestations, et non l'idendité de leurs manisestations : identité qui n'existe pas et ne peut exister dans l'infini des homogènes et des hétérogènes. Le magnétisme peut donc ce que toute science peut; seulement, il n'a pas encore eu son Arago, selon les Arago du jour; mais il a eu son Galilée dans Mesmer, comme le système du mouvement terrestre a eu le sien... La terre tourne: est-ce que nous pouvons dire, sans savoir à priori, qui la fait tourner?... Le magnétisme humain existe : est-ce que nous pouvons dire, sans savoir à priori, par qui ou quoi? Arago enregistre la marche des globes et ne la commande pas. Les magnétiseurs enregistrent les faits qu'ils étudient et ne leur commandent pas... Qui s'amuse de l'étude magnétique peut rire de toutes, car elle est la plus sublime, vu qu'elle confond tout savoir humain.

Alp. CAHAGNET.

### MEDITATIONS (4° article).

#### Homme et Femme.

L'ardeur que je mets à traiter de la dualité de toutes choses créées pourra paraître plus ou moins recevable à mes lecteurs. C'est une des conséquences de cette même dualité. Si je fais quelque fois de justes réflexions, je dois en faire de fausses. Si j'instruis, je dois rabêtir. Si j'égaie, je dois ennuyer. Cela posé, que chacun en prenne à son aise, me lise ou m'envoie paître. Je suis dans mon affection, j'y reste et j'observe.

Le livre saint des livres saints, la BIBLE, nous dit que Dieu créa l'homme mâle et femelle; mais comme ce livre, foyer de lumière, éblouit plus qu'il n'éclaire, il nous dit en même temps qu'Adam PREMIER HOMME, placé seul au milieu de l'Eden. entouré de toutes les jouissances qu'il pouvait désirer, s'y ennuyait à mourir et se plaignit à l'Éternel de son isolement. Dieu touché de la justesse de la plainte descendit sur lui pendant qu'il dormait lui enleva une côte de laquelle il forma Eve, qui devint sa compagne. Ce premier exemple d'un enfantement masculin fut le seul, nous le pensons, qui eut lieu jusqu'à nos jours; aussi Adam peu soucieux de ce genre de maternité, en repassa-t-il toute la charge à Eve, qui fut notre bonne et digne mère à tous.

Adam sépara sans doute, comme nous le faisons encore aujourd'hui, les attributions de sa compagne des siennes : il la chargea de la direction interne, et lui prit celle de l'externe. Adam séma notre espèce, et Eve la féconda... Il la protégea, et Eve l'éleva... Il la conduisit, et Eve l'instruisit... Enfin chacun se partagea également (je le crois) les charges que leur imposèrent leurs aptitudes, et jusqu'à nos jours on imita ce qu'ils firent avant nous.

Ce faible cours historique suffit pour nous prouver que ce qui est, fut et sera. Cependant une question immense s'est agitée dans notre siècle. La semme crie à l'esclavage, à l'oppression, au mépris que l'homme fait de sa personnalité et de ses droits dans leurs rapports sociaux. De son côté l'homme fait valoir sa justice, sa libéralité et l'estime qu'il a pour sa compagne. Lequel a raison? lequel a tort? La guerre est déclarée entre les deux êtres d'un seul corps! comment n'existerait-elle pas entre chaque groupe de corps formant les nations? L'homme est-il autrement organisé que la société? Non. Ne guerroie-t-il pas lui-même contre lui-même par l'esset de ses pensées contraires? Ne dit-il pas oui et non sur la même question selon le besoin qu'il a de dire oui et non? Hélas! cela existe. et l'homme ne le voit, ne le sait, ne le sent pas, pourquoi? parce qu'il dort à tout amour, à toute

appréciation et à toute justice. Il est pour la semme ce que la femme est pour lui. L'amour, la justice et l'observation sont des états défectueux chez ces deux êtres. Ils ne se commandent ni l'un ni l'autre, ils utilisent leurs forces, leur intelligence et leur adresse pour la cause commune qui est le toit conjugal, paternel et social de leur espèce. Dieu a départi à l'homme la force, le courage et le travail, comme il a départi à la femme, l'intelligence, l'adresse et la combinaison. L'un bâtit la cabane, l'autre l'habite... L'un la défend, l'autre l'organise... L'un l'emplit des produits de la nature, l'autre les case, prépare et distribue... L'un fait les lois, l'autre les conseille... L'un commande, l'autre supplie... L'un frappe, l'autre caresse. Chacun domine par ses puissances personnelles, et leurs accusations mutuelles se noient dans un soupir d'amour!... Ces deux corps séparés sur le seuil de la porte par la fausse appréciation de leurs rôles réciproques, fusionnent dans l'alcôve paternel en déposant chacun un tendre baiser sur le front blanc d'un petit ange de paix, œuvre d'Adam, envers lequel ils doivent faire ce que ce bon millionèmeaïeul a fait pour eux.....

Si nous posons la question plus philosophiquement et métaphysiquement, en demandant qu'estce que l'homme, qu'est-ce que la femme?... Tout le monde fera cette réponse: Ce sont deux atomes semblables à l'œil, qui prennent une forme différente dans un menstrue préparé à cet effet... Nous dirons alors: Ces formes se dessinent et progressent, il est vrai, dans ledit menstrue aux dépens des molécules qu'elles s'y adjoignent, voilà pour ce qui constitue ce qu'on nomme un homme et une femme de CHAIR, mais pour ce qui concerne ces deux êtres en espeir pensants et agissants, que sont-ils? On sera forcé d'admettre que ces esprits pensants ne peuvent le faire que par le secours de pensées déposées dans ces formes de chair, pensées qui proviennent : 1° ou du menstrue qui a sormé leur corps; 2º ou des aliments qu'absorbent les corps; 3° ou de leur contact avec les autres êtres pensants; 4º ou, en dernier lieu, de l'atmosphère qu'ils respirent. La première proposition nous semble seule admissible, car là où s'est formée une aussi sublime machine matérielle doivent s'être trouvés les moyens de la faire agir, qui sont les pensées. Par la deuxième proposition, il faudrait admettre qu'un chou, un navet ou une carotte pourraient contenir en eux des pensées de mathématique, d'astronomie, de mécanique, de jurisprudence ou d'histoire, ce serait assez plaisant de concéder de telles propriétés à des légumes, et de les refuser à la femme! La troisième proposition lerait admettre la première, car si je peux obtenir des pensées du contact d'un être pensant, je peux

tout aussi bien les obtenir de ma mère. La quatrième proposition n'est point admise en physique ni en métaphysique, car ce serait donner gain de cause à nos études, et avouer que les atmosphères des globes ne sont composées que de pensées (ou êtres pensants, ce qui est synonime dans cette circonstance), ce serait admettre ce que tous les savants ont nié aux cabalistes, qui ont avancé cette proposition les premiers. Si je suis bien au courant de la philosophie dominante en ce jour, elle n'admet dans l'air qui nous entoure, que l'existence d'atomes à l'état d'inertie dans leur individualité isolée, et charriés par les courants ambiants vers des points d'attraction où ils se groupent pour composer les formes que nous voyons dans les trois règnes. Nous ne sommes cependant pas très-éloignés de nous entendre, car cet atome ressemble beaucoup à nos pensées; comme elles, il agit par son individualité ou par des individualités qui lui sont étrangères, ce qui, dans ce dernier cas, serait compliquer notre pauvre question. Restons donc à admettre que nous sortons des flancs de notre mère, tout complets, forme pensante.

Si nous sortons ainsi des flancs de la femme, nous ne sommes que des hommes-femmes pensant des pensées de cette dernière, et agissant de ses actions; de ce fait nous tirons la conséquence que c'est la femme qui se commande, se tyrannise et

ο.

s'exploite par sa propre chair et sa propre pensée; son accusation alors retombe sur elle-même!!.... Ou'on ne croie pas que par cette conclusion nous cherchions à ne pas vouloir entendre son cri de douleur et son appel à la justice fraternelle; oh! non, nous le déclarons bien haut; nous nous croirions privé de toute raison et de toute justice, si nous ne reconnaissions pas à la femme les mêmes droits que nous revendiquons pour nous, et si nous faisions une injuste répartition à son égard! En notre qualité de fils respectueux, d'ami sincère et de frère dévoué, jamais nous n'imposerons à notre mère, notre compagne, ou notre sœur, l'insame tâche de la servitude!! Nous honorons et bénissons la main qui sert sur notre table le fruit de notre labeur, et nous ne voyons dans la femme que la moitié de nous-même dans la complète acception de ce mot.

L'homme et la femme sont une dualité unitaire, comme toutes les dualités dont nous avons parlé dans notre lumière des morts.

La question vue à nu par l'œil de l'observateur confirme au contraire, que le rôle rempli par l'homme sur la terre dans ses rapports d'intelligence, de patriotisme et de puissance avec la société, est ASSEZ TRISTE pour ne pas être envié. Je ne sais si je ne préférerais pas être en ce jour une jolie petite fille, même en beguin, qu'un homme parmi d'aussi pauvres hommes...

Chaque chose est à sa place ici bas, Homme observe-toi bien et juge, Femme, fais de même et prononce; Veuillez moins l'un et l'autre, vous aurez plus.

ALP. CAHAGNET.

### SOMNAMBULISME. (4º Article.)

Argenteuil, Sannois et St-Gracien (environs de Paris) possèdent chacun leur petit groupe de magnétistes. Il y a quelques temps le groupe de Sannois, dont M. Hacquin, cultivateur maraîcher. est le doyen, se trouvait à Argenteuil, à l'occasion d'une sête patronale. Le même restaurant rensermait également quelques adeptes d'Argenteuil. Tous les magnétiseurs qui ont fait leurs premières armes en cette science, savent s'ils ont ressenti plus ou moins exalter leur orgueil à la vue de leur puissance magnétique. Il est encore beaucoup de ces praticiens, qui, s'ils l'osaient et le pouvaient, s'entremagnétiseraient sur la place publique, pour prouver leur supériorité. Cela doit exister en campagne comme à la ville, car les hommes sont en tous lieux des hommes... Lorsque les deux camps en question en furent entre la poire et le fromage, un incrédule d'Argenteuil, voulut ridi-culiser les magnétistes de Sannois. Un défi fut porté et accepté par un jeune homme du nom de Tartarin, espèce d'hercule, élève d'Hacquin, en magnétisme. Ce jeune homme dit à l'incrédule: « Ne riez pas à nos dépens, car moi seul, je me charge de rire aux vôtres. » Et sur ce, il étendit sa large main sur l'encéphale de son adversaire, qui en dix minutes avait fermé les yeux sur le banquet matériel, pour regarder un banquet autrement grandiose que le premier. Le rieur était devenu un lucide parsait. Un tel accident dans un tel lieu, après un tel défi et devant de tels spectateurs, ce sut une sortune de rire; c'est ce qui arriva. Chacun fit sa demande à celui qui répondait à tout, et chacun sut satisfait, hors celui qui répondait, car on fut jusqu'à lui faire confier des pensées intimes sur ses affaires personnelles, etc. Bien en prit à la société, car à peine réveillé, cet intrépide voulut nier son sommeil et saire croire qu'il avait voulu se jouer un moment de la crédulité de l'assemblée. Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction, et un tant soit peu sa honte, forsqu'on lui répéta publiquement ce qu'il n'osait pas s'avouer à lui-même. (Il n'est point question ici de fautes répréhensibles, mais d'embarras domestiques). Il n'en fallut pas davantage aux spectateurs de cette scène étrange pour désirer étudier le magnétisme humain. Voici comme d'une inconséquence peut tésulter un bien général. ALP. CAHAGNET.

## NOUVELLES MAGNÉTIQUES.

L'annuaire des longitudes pour 1853 contient un article traitant du magnétisme humain, par M. Arago lui-même. Cet article n'a pas moins d'une cinquantaine de pages pour nous dire que ce savant ne sait comment dire qu'il croit la meitié de ce qu'il veut dire. Il ne lui reste guère sur la conscience qu'à avouer la possibilité de la vue à travers les corps opaques; mais comme ce jour là il dirait ce qu'il n'a pas voulu dire autresois, et que ses télescopes seraient brisés, il s'en gardera bien; aussi, pour faire croire à son impartiale érudition, ce savant dit-il doctoralement qu'il ne saut point mettre de bornes aux manisestations de la nature. Vous avez raison, cher monsieur, la nature en pose assez, elle-même, à celles de notre esprit.

Le Journal du magnétisme, dans son 154<sup>me</sup> numéro, contient la citation d'une expérience de suspension que nous avons proposée dans notre 5<sup>me</sup> livraison de la Magie magnétique. Cette expérience consiste à soutenir un être à quatre personnes, dans les conditions que nous avons citées. Il paraît, d'après ce journal, que l'expérience a réussi. Nous l'avions prise nous-même, comme nous l'avons annoncé, dans un ouvrage traitant de physique. Le même journal contient un article sur la relation des âmes entre elles, etc. Décidément ce journal passe au spiritualisme.

Le Journal pour rire du 11 décembre 1852, contient une riche et facétieuse macédoine de caricatures sur la science magnétique. M. Lovi, auteur du texte, envoie à notre adresse, Arcanes de la vie future dévoilés, un monde rou, dont luimême s'est dit, dans le temps, très-heureux de faire partie. Nous n'en gardons pas rancune à notre ex-frère en spiritualisme; nous le voudrions que nous ne le pourrions pas, car il a mis trop d'esprit à nous dire ces choses, et nous a trop fait rire en les lisant. Dans l'accès du rire on ne peut mordre, on ne peut qu'embrasser. Nous enga-

geens nes lecteurs à passer un quart-d'heure avec ce spirituel auteur, ils ne s'en trouveront pas mal.

Dans une des dernières réunions de la société du mesmérisme, il y a eu un débat fort vif d'engage à l'égard des apparitions des décédés. M. Hébert de Garnay a soutenu le contre ; mais M. Brichard, négociant rue St-Denis, cour Batave, et M. Marchandise, négociant rue aux Ours, ont assirmé qu'ils s'étaient présentés chez nous, et avaient obtenu, chacun, la preuve que ces apparitions sont possibles et exactes. On a décidé loyalement que ces déclarations seraient inscrites au procès-verbal de la séance. Comment peut-il se faire que dans une société aussi nombreuse, il n'y ait pas un seul membre qui ose assirmer ce qu'aucun magnétiste ne devrait nier?... Oh! progrès!.. Oh! passion!... Oh! dix-neuvième siècle!... Lequel de Newton ou du nouveau savant Emmanuel a raison?... La terre tourne-t-elle à droite ou à gauche?... Hélas! tourne-t-elle?

M. le comte Szapary (de Dresde), arrivé à Paris dernièrement, vient, dit-on, de mettre sous presse la traduction en français de son ouvrage sur le magnétisme. Nous nous proposions de soumettre à nos lecteurs une appréciation de cet ouvrage; qui nous avait été adressé ultérieurement des frontières de l'Allemagne, mais nous attendons, pour mieux le connaître, qu'il soit publié. On le dit un résumé de recherches sur l'ancienneté de la science magnétique, et traitant de cette science d'une manière nouvelle.

#### ERRATA.

Dans l'article de notre cinquième livraison Encyclopédie Magnétique, portant le titre: Déson-DRES PAR LE MAGNÉTISME EN AMÉRIQUE, nous avons fait une erreur que nous nous empressons de rectifier, selon la demande ainsi concue du traducteur de cet article. Vous dites : « Nous étions loin d'attendre une telle appréciation de la lucide de Prevorst, ainsi que de son honorable magnétiseur, M. Kerner »; il fallait dire : « Nous étions loin de nous attendre à une telle appréciation de M. Kerner, l'honorable rédacteur de la lucide de Prevorst »; car vous saurez que cette lucide est morte depuis quelques années, et que c'est M. Kerner qui a fait la critique au bas de cette note et non la lucide qui est dans l'autre monde... Puis, M. Kerner s'appelle Justinus et non pas Julien.

Alp. CAHAGNET.

## LETTRES ODIQUES-MAGNÉTIQUES

DU CHEVALIER DE REICHENBACH,

Publiées à Vienne (Autriche) en 1852.

Nous annonçons, avec confiance, à nos lecteurs, que nous venons de livrer à l'impression la traduction des lettres précitées, suivies de nos appréciations.

Le nom scientifique et presque européen de l'auteur, la matière qu'il traite, la précieuse découverte qu'il annonce, les nombreuses et curieuses

expériences qu'il cite, les notions détaillées qu'il donne sur la manière d'opérer, ainsi que son adhésion sans réticences à l'action du magnétisme humain, nous ont fait un devoir d'attaquer le modeste budget de nos propres publications, pour placer celle-ci dans notre Bibliothèque magné-

tique.

Les Lettres Odiques de M. de Reichenbach surpassent en démonstrations tous les traités de magnétisme parus jusqu'à nos jours, en ce que les propositions de cet auteur sont étendues jusqu'à faire voir le fluide magnétique, par des êtres qui ne sont nullement magnétisés et enseignent les orientations convenant à l'émission de ce qu'il nomme op. M. Reichenback parle et agit en chimiste, ses démonstrations reposent sur des faits physiques qui lui ont coûté dix années d'études, et qui ont été contrôlés par des milliers d'expériences identiques, assure-t-il. Si ce savant s'est empressé de doter sa patrie de la théorie-pratique de ses expériences, nous imitons son exemple, en dotant la nôtre de leur précieuse traduction. Nous avons désiré rendre cet ouvrage abordable par toutes les bourses, et l'avons coté à 1 fr. 50 c. pour Paris, et 2 fr. par la poste. Il est du format de nos publications, a 126 pages, caractères plus compacts; on peut le faire prendre au bureau de l'Encyclopédie Magnétique, ou chez M. Germer-Baillière, libraire, 17, rue de l'École-de-Médecine, Paris.

Alp. CAHAGNET.

#### ENCYCLOP. (suite). — 145 —

#### DANSE DES TABLES.

Nous avons recu des nouvelles d'un savant médecin de Varsovie qui nous dit qu'il n'est plus question dans cette ville que des manifestations spirituelles qui agitent tant l'Amérique. Un habitant de Brême ayant reçu de son frère (qui a assisté à ce genre de manifestations dans ces contrées) l'assertion qu'elles étaient vraies et au-dessus de toute négation, voulut s'en assurer par lui-même. Etant renseigné à cet effet par son frère sur les conditions nécessaires, il convoqua quelques amis pour lui aider et en être témoins si elles avaient lieu. La réussite sut au-delà des espérances des assistants. Il n'en fallut pas d'avantage à chacun d'eux pour publier en tous lieux le résultat de leur expérience: sur leurs renseignements l'épreuve fut tentée par beaucoup de groupes différents, et la même réussite couronna ce nouveau genre d'études qui, aujourd'hui, fait l'occupation de la Pologne, l'Au-TRICHE, l'Angleterre, la Prusse, la France, BTC., ETC. Le Courrier du Bas-Rhin, du 21 avril 1853 (1), donne des détails très circonstanciés des phénomènes obtenus dans ce genre d'expériences, qu'il nomme DANSE DES TABLES. Des personnes

<sup>(4)</sup> La Presse du 30 avril reproduit cet article.

<sup>8...</sup> 

de toutes conditions, parmi lesquelles figurent bon nombre de savants, de médecins, etc., à l'opposé des savants français, se font un devoir et un mérite d'appuyer de leur témoignage ces faits surprenants.

Nous ne pouvons donner (vu l'exiguité de nos publications) qu'un faible aperçu des comptesrendus sur ces études, et de la manière de procéder. Cette manière dissère peu de celle enseignée par Davis, que nous avons publiée avec figure dans notre première livraison de l'Encyclopédie, seulement pour les manifestations présentes, il n'est pas nécessaire de medium, ni de l'évocation de Francklin, ainsi que la société spirituelle qui l'aide dans ce genre de communications, aussi sont-elles inférieures à celles de Davis et paraissent-elles rentrer dans le domaine des lois physiques, hors, le phénomène du savoir et de la PRESCIENCE des dites tables, qui commence à se manifester en France, phénomène que nous apprécierons dans nn deuxième artcle.

Voici la manière générale d'opérer :

Six ou huit personnes, de sexe ou non différent, s'asseoient autour d'une table ronde à roulettes, ayant soin que leurs pieds et leurs vêtements ne se touchent pas, ni ne touchent les pieds de la table; chacun pose légèrement ses deux mains sur cette dernière, de manière que le petit doigt de chaque main se trouve posé sur celui de la main

voisine, ce qui les croisent, au point que chaque petit doigt gauche se trouve en toucher un droit. On attend ainsi plus ou moins longtemps, dans un recueillement qui ne bannit pas les causeries ordinaires. Douze minutes ont suffi dans certains cas où les fluides étaient sympathiques; il a fallu une heure et plus dans d'autres cas. Certaines expériences même ont manqué. Les manifestations qui résultent de cette chaîne magnétique sont ainsi racontées par le Courrier du Bas-Rhin, que nous avons cité:

« Tandis qu'un Monsieur agé se donnait la peine de me démontrer qu'on allait voir s'ajouter une folie nouvelle à toutes les folies qui ont déjà cours dans le monde, les dames assises à la table poussaient des exclamations, puis les sept expérimentateurs crièrent à la fois : elle se ment! elle marche I et elle se mouvait en effet. Ce fut le dessus de la table qui commença d'abord à se mouverde droite à gauche et de gauche à droite, à se balancer: ensuite la table tout entière se mit en mouvement. Les assistants s'empressèrent de retirer les chaises des sept expérimentateurs qui devaient continuer à former la chaîne, et la table, que les quatorze mains touchaient toujours légèrement, se mit à se diriger vers le nord et à tourner sur elle-même avec tant de rapidité, que ceux qui formaient la chaîne pouvaient à peine la suivre dans sa rotation. Le mouvement durait depuis quatre minutes; à la demande d'un des spectateurs, plusieurs des acteurs se touchèrent des bras et des habits, et immédiatement la table resta immobile. Quelques instants après la chaîne fut reformée, et, au bout de trois minutes à peine, le mouvement recommença si rapide, qu'on peut le comparer à une véritable course. Bientôt les personnes qui faisaient partie de la chaîne, épuisées de fatigue, cessèrent l'expérience, et la table, reportée devant le canapé, reprit sa tranquillité normale. »

Cette table pesait 60 livres. Le même journal dit que l'expérience a été tentée à HEIDELBERG par toute la faculté de droit, dont l'un des professeurs rend compte, au nom de ses collègues, dans la Gazette d'Augsbourg du 18 avril.

Les Gazettes de Leipsig, de Cologne et du Wensen sont pleines de citations d'expériences semblables, qui ont eu lieu dans cent villes différentes de toute l'Allemagne.

Le Courrier du Bas-Rhin, du 27 avril, est non moins curieux que celui du 21, par les faits de ce genre, qu'il raconte. On a fait des expériences nouvelles et concluantes, qui prouvent que la manière de poser le petit doigt de la main gauche sur le doigt voisin ou dessous, faisait agir la table en sens inverse. Un aimant attire cette table (lorsqu'elle est ainsi en mouvement) du côté où on le

lui présente, et il arrête instantanément ce mouvement si on le pose au milieu de la table, ce qui prouve l'affinité du fluide humain et du fluide minéral, et ce qui prouve de la même manière l'affinité de tous les fluides, lorsqu'ils sont dégagés des milieux qui les modifient à cet effet. Par conséquent, il résulte de cette étude qu'il n'y a qu'un fluide, qu'une essence, qu'un agent dont l'univers est formé, comme nous l'avons dit tant de sois et comme les lettres odiques-magnétiques, ainsi que la danse des tables le prouvent physiquement en ce jour.

Les mêmes phénomènes se sont présentés à une chaîne de quatre personnes seulement. Un des expérimentateurs même, dans une occasion, s'est trouvé attaché attractivement par la main à la table, et a été obligé d'être secouru par un spectateur qui, l'ayant pris par son habit, a rompu l'effet du courant électrique qui paralysait son vouloir. Plusieurs personnes n'ont pu continuer ces expériences, est-il dit, par la fatigue et les sensations douloureuses qu'elles occasionnent. L'attraction et la répulsion de la table se sont parfaitement bien faites entre deux personnes seulement, la table étant en mouvement, ce qui nous prouve la puissance électrique des deux jeunes filles grecques dont nous avons parlé dans notre magie magnétique.

Les journaux français des mois d'avril et de mai sont pleins de citations de ce genre : la Paussa, le Constitutionnel, le Paus, la Patrie, l'Union, le Siècle, etc., etc.

On en est arrivé en France à faire tourner de cette manière les chapeaux, assiettes, vases de toutes espèces, soit en faïence, soit en métal. On ne peut se rencontrer en ce jour sans s'informer vivement si l'on a fait tourner quelque chese; les savants en jettent leur perruque au diable...

Nous ferons remarquer que les manifestations convulsives qui avaient lieu au baquet de Mesmer, n'étaient pas d'une autre nature que ces dernières; elles étaient provoquées de la même manière par l'influence de la chaîne magnétique qu'y formaient les malades.

Le trop d'électricité dégagée de tous ces corps, qui en possédaient en abondance, se trouvait reporté sur les êtres qui en étaient les plus privés ou fournis, comme le fait l'électricité vitale, dont on voit les effets aujourd'hui se manifester sur des corps prétendus inertes; elle agitait alors des corps plus préparés à la recevoir, et y provoquait des mouvements convulsifs et nerveux qui faisaient opérer à ces corps les mêmes soubresauts que l'on remarque en ce jour dans les meubles. Mesmer, voulant se servir de ces tableaux parlants pour prouver l'existence et la puissance du fluide ma-

gnétique-humain, sat sissé, insulté et traité de sou.

Le marquis de Puységur remarqua les mêmes phénomènes se manifester à la chaîne formée par ses malades, autour de l'arbre de Busancy. L'on dit que le marquis, riche et seigneur de cet endroit, trouvait dans ses paysans des êtres complaisants qui repaissaient sa vue de leurs feintes convulsions. Par conséquent que M. de Puységur n'était qu'un observateur trompé.

Deux jeunes filles électriques, Grecques de naissance, vinrent en France prouver à qui voulut les voir, leur puissance électrique, en remant à elles deux, à une certaine distance, une très-forte table sur laquelle montèrent deux hommes, etc.; on nia le fait, ne pouvant l'expliquer.

Une petite fille du nom de Cottin vint à Paris, il y a quelque temps, pour être mise en rapport avec les savants, afin de leur prouver que le moindre toucher de ses vêtements lançait au loin les meubles les plus pesants. Malgré qu'il y eut des centaines de témoins de ce fait, on le récusa lorsqu'il ne put plus se produire.

Après la petite Cottin, un jeune mousse, à bord d'un navire au Hâvre, présenta le même phénomène, que l'on nia comme les autres.

Pendant ce temps, la science fit progresser la sublime découverte de la pile de Volta, au point

qu'elle sut tirer des courants électriques de toutes les productions des trois règnes. Elle accorda à ces productions cette précieuse propriété, mais elle s'obstina à la refuser à l'homme, composé desdites productions. M. du Potet apparut sur la scène, provoquant publiquement ses agitations nerveuses et sympathiques à la fois. On dit que ce praticien se servait de compères, qu'il n'était pas possible qu'il en fût autrement.

Un magnétiseur, du nom de Bressiano ou Bassano, publia, il y a quelques années, un petit ouvrage que je me souviens avoir lu dans ce temps là, traitant spécialement de cette question; l'auteur y indiquait la manière de faire ainsi remuer des corps inertes, tels que papier, aiguilles, et assurait même avoir fait mouvoir une forte planche de cette manière. On méprisa cet ouvrage.

Le somnambule Davis révéla aux Américains le moyen de faire une chaîne électrique avec le secours de laquelle on put obtenir des manifestations matérielles qui remplirent le Nouveau-Monde d'étonnement. L'on dit que ce peuple de sauvages, qui a le sot avantage d'être le premier en toutes sciences et toutes libertés, avait celui de toutes hallucinations. Par conséquent qu'il devait mal apprécier.

Un autre savant suivit de près Davis, en venant, après dix années d'études, démontrer physiquement aux hommes l'existence de ce fluide, que chacun peut voir au moyen de la théorie qu'il enseigne. Je veux parler des Lettres-odiques-magnétiques de M. Reinchenbach. On combattit ce savant en disant qu'il était passé dans la cohorte des hallucinés.

Nous voici arrivés, par un moyen aussi simple que facile, à pouvoir vérifier de nos yeux et de nos mains l'existence et la puissance de ce sluide, nié depuis plus de 60 années. Aura-t-on la patience et la bonne foi de poser tranquillement les mains sur la table d'opération, dans les conditions citées, afin d'obtenir les résultats mentionnés?... Si on les obtient, réhabilitera-t-on Mesmer et tant de ses dévoués disciples, tombés sous un ridicule aussi injuste qu'insolent? Non; on dira: la science est parvenue à découvrir une espèce d'électricité dans l'homme comme dans d'autres êtres: mais on ne donnera pas raison à qui la possédait; ce serait prouver qu'on en a manqué soi-même!!! On aura ou un inerte chapeau à la tribune académique obtenir le succès que celui qui le portait n'a pu espérer. Quelle lecon! quel sujet de méditation sur les petites passions et conceptions de l'esprit humain!

Nous parlerons du côté métaphysique de cette question.

ALP. CAHAGNET.

### SOMNANBULISME (5° article).

### Recherches après un décédé.

Le 25 octobre 1852, des parents annoncèrent à M. Boupor, magnétiste, 15, rue des Martyrs, la triste nouvelle que le père de l'un d'eux était parti de sa maison, il y avait quelques jours, après son repas, dans un état sain de corps et d'esprit, et n'était pas rentré chez lui. L'inquiétude de tous les parents était à son comble, et ils priaient M. Boudot de faire faire des recherches par son excellente lucide, afin de découvrir ce qu'était devenu cet homme. La lucide le dit nové et arrêté à telle place de la rivière. Pendant l'intervalle de cette révélation, la casquette du manquant fut trouvée auprès de la rivière et donna l'idée qu'il s'était nové non loin de là. On envoya un morceau de doublure à M. Boudot pour faciliter les recherches de sa lucide, avec recommandation de ne pas dire à cette dernière d'où provenait ce chisson. M. Boudot n'eut pas besoin de se servir de cet objet. et récrivit de suite que la lucide persistait à voir le noyé à la place indiquée par elle précédemment dans la rivière, et non pas à celle où l'on fouillait. N'ayant rien pu découvrir à cette dernière, on fut à celle indiquée par la lucide, et le cadavre fut trouvé de suite. Les parents en marquèrent toute leur satisfaction à M. Boudot, qui vient de déposer entre nos mains cette curieuse correspondance, afin que nous la publicons. Si nous ne l'avons pas fait tentuellement, c'est que des intimités de famille nous ont commandé de n'y puiser que le fait

qui nous intéresse.

Nous demandons aux observateurs consciencieux où se trouve la communication de pensée dans cette recherche, et comment, dans ce ces, la lucide verrait-elle ailleurs ce qu'on croit être dans tel endroit?

Le journal la Presse du 3 juin 1858 contient la relation d'un jugement en police correctionnelle d'un vol d'un bracelet, à la recherche duquel la lucidité d'Alexis fut employée. Ce fut seulement sur ses indications qu'on retrouva le bracelet dans un bureau du Mont-de-Piété. Le fait de lucidité est encore une fois trop prouvé dans cette affaire pour le faire passer pour une réclame, comme on a cherché à le faire tant de fois à l'occasion de ce lucide.

Alp. Cahagnet.

#### CORRESPONDANCE.

### Lettres odiques magnétiques.

- M. Renard, de Rambouillet, nous fait part, en ces termes, de ses observations sur les propositions contenues dans les lettres odiques magnétiques de M. Reichenhach, dont nous venous de donner la traduction.
  - « Mon hon frère,
- « Je vous remercie beaucoup de votre curieux envoi. J'ai dévoré les lettres odiques. Avant

d'avoir connu et aimé le magnétisme, ainsi que les énoncés du bon Swedenborg, j'avais remarqué, lorsque je sermais le volet de mon cabinet et que l'obscurité était complète, que des étincesles sortaient de mes livres, de més mains. Des slammes de lumière blanches ét rouges parcouraient mon cabinet. Une fois la reproduction de mon corps, sous forme d'ombre, me fut visible. J'ai fait ces observations plusieurs fois... Par une nuit trèsnoire, étant dans la sutaie du bois de Rambouillet, l'herbe et les arbres me semblèrent lumineux : les herbes sur lesquelles je marchais, jetaient des étincelles... Je fis part de ces phénomènes à feu mon ami le savant Azais, et je conclus alors qu'il n'existe qu'une seule substance, le FEU VITAL, substance qui est l'ETRE, composant toutes formes, de l'exis-CH. RENARD. ter. etc., etc.

M. Lejeune, 29, rue Francklin, à Passy, nous a assuré qu'il avait réussi selon ses désirs dans l'expérience des chaises, proposée dans l'ouvrage précité. La personne sensitive de laquelle il s'est servi ne balança nullement pour s'asseoir sur le siège, ayant la face au midi. M. Lejeune recommença l'expérience dans une autre circonstance; elle reussit comme la première. La sensitive fut jusqu'à lui prouver qu'elle n'avait pas besoin de siège pour être bien placée; mais que debout elle ne pouvait faire autrement pour être à son aise.

ALP. CAHAGNET.

### AVIS A NOS ADONNÉS.

Cette livraison est la dernière de cette année; nous prions donc ceux de nos abonnés qui désirent continuer nos études, de ne mettre aucun retard à nous envoyer le prix de leur abonnement pour l'année 4854, s'ils ne veulent pas en éprouver de notre part... Nous aurions désiré terminer la Ma-GIR MAGNÉTIQUE cette année. Dans ce but nous avons tiercé cette livraison au profit de nos lecteurs, elle contient 84 pages de Magie, au lieu de 60 et 24 pages d'Encyclopédie au lieu de 12. Malgré les deux suppléments que nous avons donnés, nous ne pourrons terminer cet ouvrage que dans la prochaine on suivante livraison. Nous avons désiré faire une étude sérieuse sur cette importante question, par conséquent nous ne pouvons jeter au feu toutes les notes qui restent entre nos mains, par la crainte d'augmenter notre livre d'une centaine de pages. Il ne sera pas ce que nous l'aurions voulu, si les frais d'impression nous l'avaient permis, et si nous n'avions craint d'être ennuyeux. Après la Magie nous commencerons la publication du beau traité du Ciel et de l'Enfer, d'Emmanuel Swedenborg, dépouillé, comme nous l'avons annoncé, de toutes les questions théologiques. Nous

voudrions pouvoir publier touts les manuscrits ou notes que nous possédons, mais chaque chose a son temps; si nos lecteurs na nous abandonnent pas, nous ne faillirons pas à la tâche que nous avons entreprise. De la patience et de la persévérance, telle est notre devise. L'on sait que, lois d'âtre protégé par des réclames, nous sommes, au contraire, enveloppé d'obscurité, et qu'il y a long-temps que nous serions étouffé si nous ne savions pas respirer avec prudence. Quoique notre petit drapeau soit criblé de balles anti-fraternelles, ses lambeaux nous font encore espéror la victoire.

Nous avons dit dans la Lumière des morts, que nous ne comprenions pas la vérité d'une proposition quelconque sans la faire suivre de sa négation ou appréciation. Nous désirons donner à nos lecturs assez avancés dans l'étude que nous faisons sur la magie magnétique, le droit de nous rélutae ou approuver, le plus laconiquement possible, va le peu de place qui nous reste. Nous mettrons telles quelles leurs opinions en appendice à l'ouvrage précité.

C'est ainsi que nous croyons devoir preuver que nous voulons rester un étudiant et non un maître

en quoi que ce soit.

Nous avertissons également ceux de nos abounés qui ne voudraient ou ne pourraient continuer leur abonnement à la fin de la Magie magnétique, que les premiers peuvent faire prendre, s'ils le désirent, la fin de cet ouvrage au prix de 1 fr. 50 cent. la livraison. Les autres la recevront gratuitement sur leur simple demande.

Nous ne faisons pas, nous l'avons déjà dit, une question d'intérêt de nos publications; par conséquent, si nous avons use nos forces matérielles et spirituelles à la défense d'une étude toute de momande, de consolation et de générosité, nous atteindrons le détnier son de notre bourse pour compléter notre œuvre envers nos frères qui, comme nous, sent peu favorisés de la fortune.

S'il est beau, pour certaines personnes, de s'offrir le salut des grandeurs, il n'est pas moins beau pour d'autres de s'offrir l'obole de l'étude!

ALP. CAHAGERT.

# DANSE DES TABLES. (2º article).

Dans notre 7º livraison nous avons promis que nous traiterions la partie spirituelle de cette question; nous n'avons pas cru pouvoir mieux le faire qu'en nous renseignant auprès de l'Esprit qui, jusqu'à ce jour, n'a pas cessé de veiller à notre instruction sur cette matière; aussi l'avons-nous appelé à notre secours et lui avons-nous soumis les questions suivantes:

#### SÉANCE DU 4 JUIN 1855.

Questions adressées par Adèle en sommeil magnétique à l'Esprit Swedenborg, sur les tables tournantes.

1°. D... — Connaissez-vous ces manifestațions dites spirituelles, qui ont lieu en Amérique et dans presque toute l'Europe en nos jours, dont les résultats sont de produire des coups sur des meubles, de transporter ces meubles d'une pièce dans une autre, de faire des attouchements sensibles sur les spectateurs, et même la suspension de ces derniers, ainsi que cent choses de ce genre?

R... - Oui.

2°. D... — Doit-on ces manifestations à l'esprit Francklin, l'inventeur des paratonnerres, comme on l'assure en Amérique?

R... - On lui en doit les moyens.

3°. D... — En est-il aussi l'auteur?

R... — Il n'est l'auteur que des moyens. L'idée appartient aux Esprits, qui, de tous temps, oat désiré obtenir ces communications.

4°. D... — Est-il seul pour les produire, ou joint à d'autres Esprits?

R... — Il est entouré d'un très-grand nombre d'Esprits qui ont la même affection.

5°. D... — Les tournements des tables sont-ils dépendants de la même cause?

R... — Oui, ces faits ne sont que les avantcoureurs de beaucoup d'autres bien plus étonnants qui se passeront sous vos yeux.

6°. D... — A quoi doit-on attribuer l'espèce de langage lucide que tiennent ces tables avec les

spectateurs?

R ... - A un Esprit.

7°. D... — Par quel moyen cela s'opère-t-il?

R... — Par la sensation produite par le fluide de la chaîne sur les Esprits commis à ce genre de communication.

8°. D... — Dans quel but ces communications ont-elles lien?

R... — Dans le but de convaincre les hommes de l'existence du monde spirituel.

9° D... — Étes-vous pour quelque chose dans l'ensemble de ces prodiges ?

R... - Non.

10. D... — Y donnez-vous votre assentiment?

R... — Oui, dans ce qu'ils penvent et pourront produire de bon.

11. D... — Vous pensez donc qu'il en résultera

R...— Il en sera dans ce genre comme dans teutes choses mises à la portée des hommes; on en abusera.

12°. D... — Sont-ce de bons Esprits qui produisent ces manifestations?

44.

- R... Oui; mais se sout des Esprits qui ont ses affections, et qui babitent la sphère terrestre.
- 13°. D... On your croyait participant à cut
- R... Je vous le répète, j'y participe de pensée dans ce qu'elles peuvent avoir de bon; mais je n'opère pas avec ces Esprits. Je préfère la communication instructive avec les facides; il en résulte moins d'erreurs.
- 14°. D...—On dit qu'une doctrine religieuse a déjà été enfantée en Amérique d'après la production de ces phénomènes; la croyes-vous meilleure que les autres?
- R... Elle a du bon; mais ne devant point avoir de maîtres, elle en possède déjà de grands et de petits, ce qui lui nuira.
- 15°. D... Est-ce d'après l'ordre de Dieu on sa permission que ces manifestations ent lieu?
- R... Dieu a toujours permis tout ce qui peut assurer le bonheur de l'homme; il n'ordonne rien à cet égard, il laisse les esprits libres d'agir dans leurs affections; v'est pourquoi vous voyez en ce jour tant de choses nouvelles. Le résultat se pout qu'être bon.
- 16°. D...—Vous venes de me dire que l'homme en abusera?
- R... Oui, en particulier; mais la masse en profitera. Il y aura même un point d'arrêt où coux

qui aurent produit le plus en ce genre de phénomènes ne croirent plus à rien; mais leur foi se ravivra par des faits bien autrement merveilleux que coux que vous voyes, ce qui les forcera de croire.

- 17. D...—Si ce sont des esprits qui remuent ces tables et répondent ainsi ou les font répondre, pourquoi la chaîne étant faite d'une manière différents produit-oile des résultats différents?
- R... Parce que ces Esprits ont chacun leur spécialité et leur rôle à remplir dans le but commun qu'ils désirent tous atteindre. Ils sont semblables à des soldats ayant chacun leur consigne. Ceux qui sentent le fluide produit par la cheîne faite à gauche, ne sentent pas celui de la droite. Les aus font remuer d'un sens, les autres de l'autre; ceux-ci frappent, ceux-là répondent aux questions, et ainsi de tout ce que vous verrez. C'est dans cette harmonie de groupes qu'est leur puissance et la réussite de la communication. Tous n'ont pas la même affection, par conséquent ne peuvent produire les uns comme les autres.
- 18°. D... Pourquoi dans ces chaînes certaines manifestations se produisent elles dépendantes de la sympathie des personnes qui les forment? Le résultat sera nul si tel individu ne se retire pas du cercle, et sera bon si un autre prend sa place. Il sera même nul avec ceux où il a été concluant.

- R...—Cela dépend de la sympathie des fluides et de leur facile écoulement; une simple indisposition accidentelle d'un être peut rendre son fluide trop lourd, il forme alors obstacle au courant général, en paralyse l'action et, de cette manière, l'empêche d'être senti des Esprits; ce fluide individuel se trouve les isoler de vous, comme un bâton de cire vous isole de l'électricité.
- 19° D... Pensez-vous qu'il puisse se glisser des mauvais esprits dans ces communications pour tromper les hommes?
- R...— Oui, c'est pour cela que je vous dis qu'elles produiront du mal. Les hommes orgueilleux et à mauvaises passions désireront produire et connaître des choses mauvaises, les esprits de trouble viendront à leur secours, et c'est en cela que ces manifestations auront un mauvais côté. Je conseille en pareil cas à tous les membres d'une telle chaîne de toujours appeler auprès d'eux un Esprit dans la sagesse et la bonté duquel ils auront foi, pour présider à ces manifestations, afin qu'aucun mauvais Esprit ne les trouble. Il est préférable de ne point obtenir de résultats, que d'en avoir de faux.

#### OBSERVATIONS.

Nous livrons à la sagacité de nos lecteurs l'appréciation de ce qui nous a été dit sur ce sujet par l'esprit swedenborg. Nous ferons simplement observer que la réponse faite à la 17<sup>me</sup> question pourra paraître ambiguë, en ce que chacun dira comment les Esprits commis à la manifestation de faits quelconque, ne peuvent-ils en opérer que la moitié?... Si nous voulions avoir recours à l'observation de tout ce qui se fait journellement dans nos travaux manuels, nous verrions chacun de nous concourir séparément à la confection d'une pièce sans la faire dans son entier. Chacun y travaille à son tour, en ce qui concerne son adresse. ou la division exigée par l'harmonie de ce travail. C'est ainsi qu'à une forge l'un sousse, l'autre veille au feu, des frappeurs donnent la forme au fer, des limeurs le finissent, des ajusteurs l'assemblent, des poseurs le mettent en place, etc. Dans la figure de soldats qu'emprunte Swedenborg, pour nous rendre plus sensible cette harmonie, nous y retrouvons bien les guides de droite et de gauche, qui sont placés dans ces directions aux exercices militaires, pour en faire opérer les évolutions.... Une troisième observation vient à l'appui de cette révélation, qui est la faculté qu'ont les esprits dégagés de la matière de fusionner avec elle, de la transpercer, l'habiter et l'animer, sans pour cela nuire ni disjoindre les molécules qui la composent. (Voir ce que nous avons dit sur ce sujet dans nos autres ouvrages.)

Pour ce qui concerne la 18<sup>ne</sup> répense, elle n'of-

fire aucune difficulté à celui qui a qualques netions de physique, et aux magnétistes en particulier. Dans la dualité infinie qui compose les
agrégats de tous les règnes, il y a, ou il doit y
avoir autant d'atômes isolants que d'atômes actifs;
en magnétisme surtout, on remarque la vérité de
cette proposition; en ce que plus que dans toute
autre manifestation humaine on dépand de la loi
qui régit cette puissance, on ne lui commande pas,
Qui a produit un fait, ne peut que dire, j'ai produit tel fait; mais ne pas dire je produirai tel fait,
la sage observation commande cette prudence.

Nous continuerons cette étude.

A. CAHAGNET.

# . SOMNANBULISME (6º article).

# LA POITRINAIRE.

Lorsque je demeureis rue St-Denis, habitait au-dessus de moi, dans un petit cabinet que lui louait le concierge, une jeune fille du nom de Joséphine D..., d'une conduite irréprochable et d'un courage au-dessus de sa frêle enveloppe.

Abandonnée tout enfant par son père, veuf chargé de quatre enfants, Joséphine fut élevée par charité par l'un et par l'autre jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans. Ce fut à cet âge où elle entre dans une fabrique de bestons de fantaisie dont elle n'a ja-

mais sorti; elle a'y fit remarquer par sa bonne conduite ainsi que par son adresse, ce qui lui valut le meilleur et délicat ouvrage de cette partie... Joséphine avait trouvé asile chez notre concierge qui faisait face à son atelier, aussi n'avait-elle qu'à traverser la rue pour reposer son corps sur un petit matelas que ce concierge lui prêtait. Cette pauvre enfant gagna pen en commençant son état et avait besoin de tout, aussi put-elle à peine, pendant plusieurs années, se vêtir, se nourrir et se loger avec le fruit de son travail. Un jour elle trouva une bonne occasion pour acquérir un petit ménage; une jeune fille, comme elle, logée dans sea meubles, fut obligée de quitter Paris, et lui offrit d'acquérir son mobilier à un prix avantageux. Il se composait d'une petite armoire, d'une commode, une table, quelques chaises et un lit. Cette occasion n'était rien pour Joséphine si elle n'en trouvait une seconde, pour lui faciliter l'acquisition de ce ménage; elle sut qu'une de ses camarades, ouvrière en plume pour sleuriste, était très chargée d'ouvrage, elle fut lui demander à l'aider. Son amie accepta, et la jeune fille, toute pleine d'espuir et de courage, venait chez sa camarade tra vailler la nuit, ce qui, pour elle, était une deuxième journée de travail, après avoir été bien satiguée par la première,

Deux mois de ce pénible labeur lui procurerait

la somme tant enviée de cent francs pour posséder au moins un lit à elle.

Voilà donc notre pauvre abandonnée dans ses meubles, mais hélas! à quel prix? y restera-t-elle longtemps? ne va-t-elle pas payer de sa vie ces deux mois de nuits ravies à son repos?

Il y avait deux années que j'étais le voisin de Joséphine, que je ne l'avais pas encore rencontrée. Quelle en était la cause? c'est que j'étais connu dans la maison pour un magnétiseur; la jeune fille avait entendu parler de moi par une ouvrière que j'occupais alors, elle avait conçu une telle crainte de me rencontrer (vu quelle me croyait un moderne Balsamo) qu'elle se serait bien gardée de rentrer chez elle à l'heure où j'avais l'habitude de sortir.

Cependant elle finit par faire connaissance avec Adèle, et fut prise d'une telle amitié pour cette bonne personne, qu'elle se hasarda à entrer en rapport avec moi; elle ne m'eut pas plutôt connu qu'elle accepta avec plaisir l'entrée de la maison.

Je laissai Adèle libre de faire pour cette jeune fille tout ce que son bon cœur lui suggérerait... Lorsque nous quittames cette maison, Joséphine devint tellement triste, et son petit cabinet lui devint tellement antipathique, qu'elle pria Adèle de lui en louer un dans notre nouvelle demeure. Dieu le permit et elle ne fut séparée de nous que par

deux étages. Nous étions devenus pour elle plus que des amis, nous remplacions ses père et mère... Joséphine était de plus en plus souffrante, sa faible enveloppe dépérissait de jour en jour; Adèle la soignait avec beaucoup d'amour; mais les progrès de santé étaient inappréciables... Un jour je priai notre jeune fille de regarder dans un globe magnétique et de me dire ce qu'elle y verrait... Après quelques minutes de fixité dans l'eau qu'il contenait. Joséphine recula d'effroi en s'écriant: Oh! mon Dieu! Je me vois dans cette ean! - Eh bien! lui demandai-je, vous trouvez vous belle? -Oh! belle!... belle DES TOMBEAUX, car je me vois avec une tête de mort! - Dites que vous voyez une tête de mort, et ne dites pas que c'est la vôtre?... - Si ce n'est pas la mienne, elle est sur mes épaules, ce qui me fait la prendre pour être bien à moi... Retirez moi ce globe de devant les yeux, il me fait peur !... Je cherchai à calmer Joséphine par des paroles de persuasion contraire à cette facheuse impression, j'y parvins avec peine.

Quelque temps après cette vision, la jeune fille eut un fort rhume qu'Adèle guérit; mais Joséphine eut l'imprudence presqu'aussitôt de prendre un bain de pieds à l'eau froide dans une mauvaise position, ce qui arrêta le cours du sang qui se fixa sur l'ombre de sa poitrine et ne put en être détourné qu'avec les soins persévérants de sa bonne Adèle..... Notre espoir remissait l'orsque le mois suivant une autre impradence produisit le même résultat! A deter de ce jour, nos seins devinrent inutiles! Joséphine dépérit tellement qu'elle n'était plus qu'une âme de vierge retenue dans un satir matériel que le meindre scaffle de l'automne pouvait déchirer | Il no rostait plus de sa douce et intéressanée tôte de joune fille que sa neire es longue chevelure, qui semblait l'envelopper comme dans un voile de deuil!... Joséphine travaillait encere ses doune houres tous les jours, c'est-à-dire, elle transportait son corps à son atclier, à force de courage, et enclose esprit tutélaire (sans donte) l'animait pendant ces douze houres-là, puis le ramenait dans sa petite chambre jasqu'au jour où le Seigneur devait en appeler l'âme à lui!

Un dimenche, le 20 septembre 1862, Jeséphine était venue patter la journée à Argenteuil, avec Addie et moi, comme elle en avait l'habitude. Il me vint à l'idée de l'endormir. Je lui demandai si elle y consentait; elle ascepta avec joie. A peine eussé-je posé me main dix minutes sur sen front, qu'elle entre en sommeil somnembulique.

- -Comment vous trouvez-vous, lui demandai-je?
- J'ai froid, me répondit-elle.
- Copendant ves mains, habituellement si glaces, sont tièdes et couvertes de sueur?
  - C'est égal, je tremble!

- Qui vons fait trembler?
- Je ne seis,.. west votre action.
- Vous serait-elle nuisible?
- Non, au contraire, elle me fait du bien.
- Ponrrait-elle vous guérir?
- Jamais!...
- Poprquoi?
- Parce que je dois mourir, tel je l'ai demandé!
- Yons avez demandé à mourir?
- Oui... et Dieu m'a exaucée.
- Pourquoi?
- Parce que j'étais trop malheureuse.
- Vous l'êtes moins que vous l'avez été... Qui pent vous déplaire ainsi de la vie?
  - L'ESPÈCE HUMAINE.
  - Que vous e-t-elle fait ?
  - Elle est hidense.
  - En quoi?
  - Dans ses égoismes.
  - Elle a ses générosités,
  - Je ne les ai pas connues.
- Je n'osa vous rappeler que nous voudrions vous les faire conneitre.
- ne pourrez jamais me faire aimer une vie aneni penible à supporter.
- Yous la rendez encore plus pénible en prient Dieu de vous faire souffris.

- C'est pour en être plutôt débarrassée.
- Mais c'est un suicide déguisé?
- C'est une grâce que j'ai demandée, et elle m'a été accordée parce que je la mérite.
- Cette grace rendrait Dieu partial, et ce mérite est de l'orgueil.
- Oh! ce n'est pas de l'orgueil!... c'est l'excès de la souffrance... c'est la douleur que me cause tout ce que je vois... C'est parce que j'ai assez vécu dans le malheur pour MÉRITER LA MORT :... aussi Dieu m'a exaucée... Il a permis qu'une nuit ne pouvant dormir dans mon lit, tourmentée que j'étais par les punaises qu'il contient, je m'écriais: Oh! mon Dieu! n'est-ce pas cent fois trop, de tant souffrir dans le jour, sans ne pouvoir prendre de repos dans la nuit?...... Vous savez que je n'étais pas forte... Adèle venait de me rendre à la santé, en rétablissant le cours du sang... Il me fut inspiré de me coucher sur le carreau, puisque je ne pouvais reposer dans mon lit... Cette même nuit j'étais dans une mauvaise position sans le savoir. De la date ma mont, que dis-je? LE MOYEN DE GRACE OUR J'AI DEMANDÉ!... Oh! vous n'y pouvez rien... Je vais vous quitter, disait Joséphine avec le sourire de la joie et tout le corps dans une convulsion extrême... Le froid qu'elle ressentait était tellement fort en ce moment, que je fus pris d'un frisson qui me dura plus de quatre

heures, et dont je me débarrassai avec peine..... Joséphine, continuai-je, ce que j'entends de votre bouche m'inquiète et me dit que vous êtes sous l'empire de quelque esprit mal pensant. Dieu ne cède à aucun de nos désirs en vue de nos peines, ni de nos joies. Sa justice est au-dessus de nos plaintes, et jamais le mal n'est sorti de son cœur.

- Ce n'est pas du mal, puisqu'il m'appelle à lui!
- Dieu ne vous appelle pas; c'est vous qui vous suicidez pour quitter la terre.
  - Et aller le trouver. Où est le mal?
- Dans l'action même qui est mauvaise. Fiezvous-en à mon expérience.
- Je ne peux, vous ne pouvez, personne ne peut me sauver maintenant!... Encore quelque temps, puis tout sera fini!...
- Vous manquez d'amour envers Dieu et de gratitude envers nous.
- J'ai tant souffert, et je souffre tant!... répond la jeune fille en tombant le front sur mon cœur, les yeux inondés de larmes. Oh! laissez-moi mourir, et ne m'accusez pas!...
- Je veux, au contraire, que vous viviez pour être plus heureuse. Je vous commande, au nom de l'Éternel, de lui demander pardon ce soir dans votre prière pour l'égarement de votre esprit, et

qu'il vous rende à la senté... Me le promettes-

.- Oui, ditrelle tout bes.

Je la réveillai, et je sus étenné du charme, de la fraccheur et de l'air de béatitude qui régnaient sur cette physionomie ei pâle, si contractée et si maigre cinq minutes avant cet état. Je pris un miroir et prisi la jeune fille de se regarder dedans. Ne pouvant en croire ses yeux, elle me dit maïvement; « Ce n'est pas moi que je vois dans ce miroir; vous me trompez en me saigant voir une image megnétique!..., » Hélas! quelques minutes après, cette figure angélique avait dispart pour rentrer sous celle de la pauvre poitrinaire!!..... Quatre mois étaient à peine écoulés depuis ce jour, que je sus réveillé dans une nuit par une voix qui me dit : « Je suis morre un venue poitrin a par une voix qui me dit : « Je suis morre un venue poitrin de la contra une proposition de la pauvre poitrin de la contra une par une voix qui me dit : « Je suis morre un venue poitrin de la contra une proposition de la contra une par une poitrin de la contra une par une poitrin de la contra une proposition de la contra une par une poitrin de la contra une par une parte par une par une par une parte par une par

A peine aperçus-je Adèle, que je lui demandai ce qu'était devenue Joséphine (vu que son patron l'avait fait entrer par protection dans un hospice spécial où je ne pouvais aller la voir à cause de mon état de santé, mais dont j'avais eu des nouvelles consolantes jusqu'à ce jour). Adèle me demanda pourquo ije lui faisais cette question? Je lui répondis ce que j'avais entendu la nuit. Elle me dit: « J'ai voulu jusqu'alors te taire cette mort, connaissant ta grande sensibilité; mais Jo-

aiphine cet hien spiritualisés un vendueli et mise en terre un dimanche! Voilà un mois de sela!...» Le pauvre enfant s'ennuyait, sans doute, que je ne lai avais pas encore offert une larme fratermelle!...

Pour distraire cette joune fille, je lui evais donné une plate-bande d'un petit jerdin que je loue à Argentenil. Je ne pus voir, tout le temps que ses mains en prirent soin, une seule fleur lui tendre sen salice. Ses doigts sembleient les envelopper toutes dans le jaune linceul de l'autonne!... Hélas! depuis qu'elle est au monde spirituel, je n'ni rieu va d'aussi frais et coquet que son petit jardin! Il me semble, à chaque fois que je le regarde, entendre sa voix me dire à l'orgalle: « Lorsque je mourais, elles mouraient! mais maintenant que je vis, elles vivent! J'an prende soin par la pensée; crois-en l'influence des apprits sur les fleurs de la terre!...»

Alph. CAHAGREY.

## MANIFESTATION SPIRITUELLE.

Mademoiselle Visse, d'Epernay, en condition à Paris chez Mme \*\*\*, se trouvait accompagner, la 30 mars dernier, une payse à lequelle Adèle donnait une séance. On parle d'apparitions, ce qui engagne estte demoiselle à nous conter et assurer l'exactitude du fait suivant :

« Il y a quelques mois, dit-elle, que ma maitresse était conchée, atteinte de la petite vérole. Je la vis tout à coup se retourner vers moi, qui la gardais, et me demander s'il n'y avait pas un homme dans sa chambre? Je lui répondis qu'il n'y avait personne. Elle soutint le contraire, en assurant qu'un homme ressemblant à son mari (qui est décédé depuis quatre années) venait de lui replacer ses couvertures sur la poitrine, en lui disant qu'elle avait tort de se découvrir ainsi dans son état, mais qu'il veillait sur elle !... Je regardai dans tous les coins de la chambre et je n'y découvris personne. La porte n'en avait pas été ouverte. Au moment où je retournais à ma place, je ne sais quelle main invisible lança à terre avec force une petite cuillère en argent qui était posée sur la cheminée; mais, mon Dieu, que j'eus peur! Depuis ce jour je tremble chaque fois que j'entre dans cette chambre ou que j'y suis seule.»

# NOUVELLES DES TABLES TOURNANTES.

Le journal la Presse du 5 juillet contient un compte-rendu des tables tournantes fait à l'Académie. Comme nous l'avions prévu, les savants ne voient rien d'inexplicable dans ces faits; les uns disent: ils existent; les autres assurent que c'est du charlatanisme. Le secrétaire, M. Arago luimème, ne voit dans ce phénomène que des effets de répercussion, d'ondulation, de l'organisme de la circulation des liquides, fluides ou idées humaines. Ce savant a imité les tables en tournant contre la prise en considération de cette proposition. Messieurs les académiciens se sont alors tourné les talons, pour retourner leurs regards vers les tournements des astres!

La presse catholique veut à tout prix que le diable soit de la partie. Au moyen de sa queue, qu'il enroule et déroule autour des pieds de ces tables, il trompe ainsi notre bonne foi envers un fluide quelconque. Elle demande à exorciser le malin esprit et le renvoyer en Amérique jouer avec les guenons de ces contrées.

La presse de toute nuance a cessé de traiter cette question. Le journal la Patris a seul soutenu cette thèse par un bulletin de sciences occultes publié quotidiennement par M. E. Mouttet. Le peuple parisien, habitué à voir tout tourner autour de lui, a imité la presse en tournant ses pas vers les barrières, où il tourne à plaisir dans les valses entraînantes de ses affections.

Le peuple des provinces a poussé l'expérience au sérieux; il ne pouvait vivre sans faire tourner quelque chose. Les noces se terminaient rarement sans voir la table tourner; lorsque le Champagne et la piquette faisaient tourner les yeux. Qui sous aurait prédit un tel enthousiasme envers une étude que tout le monde viait il y a un an? envers une étude qui nous a coûté dix années de recherches pour composer l'article apports et suspensions que contient la magie magnétique, article qui, sans ces phénomènes, nous fesait délivrer le plus beau et légitime brevet de fou qui se soit jamais sigué... Telles vont les choses en ce monde que qui est traité de fou la veille est peut-être un observateur consciencieux le lendemain.

Le journal la Presse du 17 août contient, article Sciences, l'énumération de curieuses recherches sur l'emploi des métaux dans le traitement des maladies nerveuses, recherches faites par un médecin aussi studieux que consciencieux. Cette étude vient confirmer nos propositions sur les affinités que doivent avoir les miroirs cabalistiques que nous avons décrits dans la Magie magnétique, sur les êtres plus sensibles à telle influence métallique qu'à telle autre. Nous acceptons d'autant plus l'emploi du cuivre, par exemple, dans certaines maladies, que nous le pensons souverain contre la pthysie; mais ses préparations et les doses exigent une grande étude et une grande prudence.

ALP. CAHAGNET.

## SIR JOHN FRANKLIN.

Le 4° novembre 1851, nous emmes la fanțaisie d'envoyer à la recherche de ce grand navigațeurau sort duquel l'Europe s'intéresse en nos jours, Adèle était sous la conduite de l'esprit de Willease Herschell. Elle dit que Franklin n'était pas mort, muis bien fait prisonnier par les naturels du pays où son vaisseau s'était trouvé pris entre les glaces, puis démolit; elle ajoute que beaucoup d'hommes de son équipage vivaient comme lui. dispersés cà et là par deux et trois, chez les naturels, pour servir aux besoins de ces derniers. et que Franklin reviendrait en Europe. Cette séance n'a pas moins d'une quinzaine de pages et renferme des détails très-circonstanciés sur les houx et productions de ces climats; nous la destinens à notre troisième volume des arcanes. Mais comme, en ce jour 24 août, nous lisons ce qui suit dens le journal la Presse, nous tenons à faire prendre date à nos recherches, que Franklin seut pourra un jour compléter, et qui seraient à coup sar un beau trophée pour la lucidité des somnambales. Neus pensons qu'on ne nous contestera pas la date de 1861, vu que beaucoup de nos amis ont été instruits par nous de cette découverte.

Veici comme nous confirme la Presse:

« Sin John Franklin. — On lit dans le Liverpool Times : « Un correspondant nous envoie l'extrait suivant d'une lettre écrite hier d'Irlande, il a toute confiance dans la source de ses renseignements :

« Près Bell-Hallet, 15 août 1853. — Vous avez « sans doute appris qu'une pauvre femme a « trouvé une bouteille tout près d'ici; cette bou-« teille renfermait une lettre de sir John Franklin « en date de mai dernier. Il disait qu'il était em-« pêché par les indigènes de quitter une île où il « se trouve actuellement. L'officier de gardes-côtes « a envoyé la lettre à l'amirauté, et il vient d'ap-« prendre que l'écriture est bien réellement celle « de sir John; ainsi il existe encore des chances « qu'il soit sauvé. » Alp. Cahagner.

#### LES MORMONS.

Le journal la Presse, du 11 août et jours suivants, contient un compte rendu de cette nouvelle religion, qui a fait depuis quelques années des progrès très-rapides en Amérique. Si l'auteur de ce compte-rendu est impartial, il est triste pour l'homme d'avoir à enregistrer ce nouvel acte de démence humaine, il est honteux pour les prétendues lumières du siècle d'enfanter de telles turpitudes! Il est enfin blasphématoire, pour le cœur qui se dit religieux, de toujours mettre Dieu en scène sur ces tréteaux ridicules, dont le glaive, la férule, la mendicité et l'impudicité sont les bases. Quand donc l'homme respectera-t-il assez son Dieu pour ne plus exploiter ses frères en son nom, pour ne plus salir l'harmonie de ses œuvres en voulant les corriger, pour ne plus vendre une aussi respectable justice a tant L'arrêt?

Vous croyez aux progrès scientiques, fraternels et moraux avec de tels hommes et de tels moyens? Vous avez une dose de foi qui me pénètre le

cœur de douleur.

Moi, je crie à ces modernes éclectistes religieux : ARRIÈRE ANTIDOTE DE L'AMOUR DIVIN! Et plus que jamais je suis le conseil du Christ en m'enfermant dans mon cabinet pour prier celui que saint Paul dit ne point habiter les temples des hommes.

ALP. CAHAGNET.

### CHANGEMENT DE DOMICILE.

Nous donnons avis à nos lecteurs que nous avons transporté le siège de nos publications n° 12, rue de Pontoise, à Argenteuil; par conséquent, que c'est à cette adresse où nos correspondants doivent nous faire parvenir leurs réclamations.

ARGENTEUIL n'est qu'à vingt-cinq minutes de Paris par le chemin de fer, rue Saint-Lazare; prix: 40 centimes, départs toutes les heures à 55 minutes; ou par les Diligentes, à Batignolles-Monceaux, prix: 50 centimes, avec correspondance pour tout Paris par les omnibus; départ également toutes les heures, à l'heure précise de Batignolles.

Nous nous sommes entendus avec M. Germer-Baillière, libraire, 17, rue de l'École-de-Médecine, qui recevra les abonnements à l'Encyclopé-die magnétique, pour Paris ou les départements au même prix, afin de faciliter à nos abonnés de renouveler leur abonnement sur lieu sans nous écrire. Ceux qui préféreront le faire, ou nous adresser quelque demande, recevront le jour même ou le lendemain une réponse à leur domicile. Ecrire franco à l'adresse indiquée.

#### **— 182 —**

#### BIOGRAPHIE.

## MAGIE MAGNÉTIQUE.

Nous avons désiré terminer ce volume dans cette livraison en empruntant vingt-quatre pages à la suivante, qui, pour lors, n'aura que quarante-huit pages. Nous pensons que nos lecteurs nous en saurons gré, vu qu'ils pourront faire brocher de suite cet ouvrage, et en faire une deuxième lecture, qui laissera dans leur esprit, nous n'en pouvons douter, une impression plus agréable et instructive que la première. L'ouvrage formera un volume in-18 de 530 pages, coté à 7 francs pour Paris, et 8 fr. 50 c. pour la province.

## **ARCANES**

## DE LA VIE FUTURE DÉVOILÉS.

Nous annonçons également à nos lecteurs qu'un troisième volume des Arcanes de la Vie future dévoilés sera à leur disposition le 15 janvier 1854. Ce volume, plein de révélations nouvelles, n'a pas moins de 400 pages et se trouve publié en Allemagne depuis trois mois. Des raisons d'intérêt nous ont forcé d'en retarder la publication en France.

Le premier volume de cet ouvrage, ayant été réimprimé pour compléter la première édition

dont le compte-rendu de M. le baron du Potet avait entravé la vente, se trouve, contre l'arrêt de ce savant, cependant complètement épuisé en ce iour. M. Germer-Baillière, libraire (à l'adresse indiquée), va faire une deuxième édition des tomes 1er et II (nous ayant acheté le tome troisième que nous annonçons), afin de faciliter l'acquisition de l'ouvrage complet aux amateurs de cette étude. Vu l'écoulement facile de nos ouvrages, M. Germer-Baillière s'est rendu acquéreur également de tout ce que nous avons publié jusqu'à ce jour; mais nous avons cru devoir, par reconnaissance pour nos lecteurs, nous réserver un nombre suffisant d'exemplaires de chaque ouvrage et du tome III des Arcanes en particulier, afin d'en faciiliter l'acquisition à ceux qui nous ont directement acheté les deux premiers (1). Ce dernier volume est coté, comme les précédents, à 5 fr. pour Paris, et 6 fr. 50 c. par la poste. Ecrire franco à notre adresse d'Argenteuil.

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES CONTENUES
DANS CE III° VOLUME.

Introduction. — Dialogues sur les arcanes ou réfutations des arguments contre cet ouvrage, posés par M. Hébert de Garnay. — M. du Potet.

<sup>(4)</sup> Nous ne pourrons le fournir à ceux qui l'ont acheté ailleurs, n'en ayant qu'un très-petit nombre d'exemplaires.

— Un homme du monde. — Un homme d'église. — Un positiviste. — Contre la reproduction de la mémoire dans les apparitions. — Ceux des fils conducteurs. — Des christicoles, des protestants, etc., qui blament nos études. — Contre la vie terrestre. — L'individualité collective de l'homme.

- Les vêtements que portent les esprits, etc.

QUATORZE APPARITIONS nouvelles.

CORRESPONDANCE sur des apparitions et recherches faites par Adèle.

IDEM, par M. l'abbé Almignana.

RÉVELATIONS sur la justice divine et la justice facultative des hommes.

RÉVÉLATIONS de Swedenborg sur l'incarnation de l'âme humaine à notre monde, concernant le travail moléculaire de son habit matériel dans ses perfections comme dans ses monstruosités, ses pensées, ses affections, etc.; suivies de cinq études sur cette importante question.

ETUDE par plusieurs lucides à la fois.

CRÉATIONS spontanées. — Création d'un seul jet ou création permanente.

ETUDES nouvelles, résumant toutes les révélations faites jusqu'à ce jour par Swedenborg à Adèle, etc.

VOYAGE D'ADÈLE aux pôles de la terre, sous la conduite de l'esprit sir William Herschell. Renseignements sur John Franklin et les productions de ces lieux.

Système astral, révélations à ce sujet. — Voyages dans la lune, notions très-détaillées sur les habitants et la topographie de ce globe.

Conclusions philosophiques découlant d'une libre appréciation des Arcanes de la Vie future dévoilés.

ALP. CAMACHET.

# TABLES TOURNANTES (3<sup>mo</sup> article). Séance du 16 novembre 1853.

Je priai Adèle, en sommeil magnétique, d'appeler l'esprit Swedenborg, pour lui soumettre quelques questions au sujet des tables tournantes. Lorsque cet esprit fut présent, je lui parlai en ces termes:

Les manifestations des tables tournantes, parlantes et devineresses continuent d'agiter les hommes sur la terre et font soulever des questions contradictoires entre eux. Les uns acceptent ce phénomène sans restriction aucune, et deviennent d'ardents spiritualistes; les autres, au contraire, nient non pas les faits trop bien prouvés, mais qu'ils proviennent des esprits dégagés de la matière, en ce que, disent-ils, ces mouvements des tables peuvent être produits : 1° par des décharges fluidiques fortifiées par le nombre; 2° par la volonté des médiums disposés à cet effet, médiums qui seraient les conducteurs et condensateurs de ce fluide; 3° par l'astuce des uns et la duplicité des autres. Que faut-il croire de tout cela?

R...—Il m'est très-difficile de préciser votre croyance à cet égard, vu que les uns et les autres peuvent avoir raison dans ce qu'ils disent... Les erreurs que font ces esprits dans leurs réponses doivent vous donner la mesure de leurs connaissances des choses qu'ils traitent, et les questions qui leur sont adressées doivent vous faire présumer les réponses qui y seront faites.

Il en est dans cette circonstance comme dans les relations entre hommes sur la terre, où l'on est trompé continuellement par ses serviteurs. Si bien et si honnêtement que l'homme commande ses serviteurs, il est toujours très-mal obéi, et plus trompé par eux que par ses ennemis; il en est de même à l'égard de ce que les hommes de la terre doivent attendre des esprits qu'ils commandent et questionnent en maîtres; ils seront bien servis dans certaines circonstances et très-mal dans d'autres.

- D... Pensez-vous cependant que ce soient bien des esprits dégagés de la matière auxquels on doive ces manifestations?
- R...—Il peut se faire qu'on ne les doivent pas toujours à ces esprits.
- D... On les devrait donc à l'astuce des hommes terrestres?
  - R... Il peut y avoir de ces manifestations par

cette astuce, comme elles peuvent aussi être le fait des esprits encore enfermés dans la matière; car sachez que votre esprit, quoique lié à votre corps, peut parfois dans de certaines conditions opérer des faits aussi surprenants à vos yeux que ceux que les esprits qui en sont dégagés produisent.

- D... Il pourrait donc se faire que les spectateurs, les médiums ou les agents des tables tournantes feraient produire des réponses par ces tables, réponses qu'eux-mêmes formuleraient?
  - R... Oui, cela est possible.
- D... Quel est donc le moyen de savoir au juste si l'on a affaire à un esprit dégagé de la matière, à un esprit encore esclave d'elle, ou à quelque puissance fluidique inconnue?
- R... Je vous ai répondu qu'il était très-dissicile de préciser quelque chose de vrai à cet égard. Ces phénomènes sont la conséquence de l'ignorance où sont les hommes de l'existence et des puissances spirituelles, comme ils peuvent être le sait de l'astuce des uns ou de la force propulsive spirituelle des autres.
- D... Daignez donc m'enseigner un moyen de reconnaître l'un ou l'autre?
- R... Je vous l'ai enseigné en vous disant que: qui commande est servi en conséquence du commandement; qui questionne est instruit en conséquence des questions; qui est ignorant et trop confiant dans les forces spirituelles est encore servi

selon son ignorance ou sa confiance. Il en est de même pour ceux qui aiment duper, ils dupent ou sont dupes eux-mêmes en entrant en rapport avec des esprits qui ont ces affections. Je vous recommande de ne jamais assister à ces manifestations sans formuler très-énergiquement votre méfiance à leur égard, et de commander, au nom de Dieu, aux esprits ténébreux de s'éloigner de vous; que votre esprit soit dans un état de bienveillante justice et de grande autorité pour reprendre ou renvoyer de suite l'esprit qui vous trompe.

- D... Vous m'avez cependant dit que ces manifestations feraient du bien à notre cause.
- R...—Oui, elles lui feront du bien; mais je vous ai également dit qu'elles lui feraient du mal; ce sera comme en tout où le bon et le mauvais sont continuellement en face l'un de l'autre, puissances auxquelles chacun alimentera ses passions pour s'épurer ou se perdre. Vous devez bien penser que ce ne peuvent être des esprits studieux et heureux de leur position céleste qui descendront à faire de telles manifestations. Soyez prudent à leur égard.
  - D... Sont-ce de bons ou de mauvais esprits?
- R...— Ce sont des esprits aussi espiègles qu'ignorants et parsois orgueilleux; mais ce ne sont pas de mauvais esprits dans l'acception du mot, ils fréquentent la sphère terrestre, sont peu élevés et ne désirent pas l'être.

#### RÉFLEXIONS.

J'ai été poussé à adresser ces questions à l'esprit Swedenborg, devant le combat qui existe à ce sujet, jusqu'au centre des magnétistes eux-mêmes, les uns nient, les autres acceptent, chacun explique à sa manière ce que personne n'explique logiquement. Les réponses que vient de nous saire Swedenborg, peuvent, ce me semble, mettre tout le monde d'accord en mettant tout le monde dans un état de méhance nécessaire à cette étude. Reaucoup de tristes rapports sont parvenus à ma connaissance et m'ont fait voir l'homme sous un aspect où je ne l'avais pas encore étudié. Celui de faire tout l'un ou tout l'autre, tout nier ou tout croire, rire ou pleurer, être calme ou fou et surtout peu studieux, n'assemblant pas les pièces avant de juger de leur solidité, et étant toujours prêt à jeter un démenti quelconque à qui lui recommande le calme et l'étude.

Si les phénomènes des tables tournantes ont fait tant de bruit jusqu'à ce jour, c'est qu'il se trouve plus de criards que de penseurs, plus d'enthousiastes que d'hommes instruits sur cette question. Tout cela a du naturellement produire ce que nous voyons à toute heure, qui sont des cerveaux allant recevoir des douches à Charenton, et d'autres allant recevoir des leçons de prudence auprès d'anciens fous. Pauvre humanité! pauvre humanité! qui saura ce que tu es, qui osera croire en toi, vivant de brouillards au milieu du brouillard de tes pensées et de tes actes? tu ne peux léguer à ta postérité qu'un héritage aussi brumeux, que le cahos prétendu d'où tu es sortie; si tu en es sortie?

ALP. CAHAGNET.

EXTRAÎT DES LEITRES ODIQUES MAGNÉTIQUES DE M. REICHENBACH, que nous avons publiées.

Meilleures positions à prendre pour les hommes de bureau ou les artisans, qui travaillent assis ou debout, dont la santé est troublée par des causes inconnues, portées sur le compte des maladies nerveuses.

- 1° L'auteur recommande de se placer le visage au midi, le dos au nord, la droite à l'ourst, et la gauche à l'est... La position contraire est trèsnuisible.
- 2º L'on peut encore se placer en second ordre, le visage à l'ouest, le dos à l'est, la droite, par conséquent, au nord, et la gauche au midi.

## MEILLEURE POSITION POUR LES LITS.

- 1° Mettre la tête vers le nord, les pieds au mid, ce qui place la droite à l'ourst, et la gauche à l'est.
  - 2º Si l'on suit la latitude accordée par la posi-

tion de deuxième ordre, qui dit que le des à l'est est moins pénible qu'à l'ourst, on pourra placer les lits, la tête à l'est, les pieds à l'ourst, ce qui mettra la gauche au mini et la droite au nons.

L'orientation des lits, faite autrement, serait donc très-nuisible d'après l'harmone des courants fuidiques que ce savant a reconne exister dans l'homme, ce qui porte, selon ses observations, de grandes perturbations dans la vie journalière ou le repos de ce dernier, soit par des inquiétudes, contrariétés, gêne, ou cauchemarks, étouliements, spasmes nerveux, etc.; l'on s'en apercevra la mat à la respiration gênée et aux roudements des desmeurs. Toutes personnes affectées des nerfs, de la poitrine, ou d'autres organes, doivent denc éviter les orientations désendues. La tête des lits placée à l'ourse, les pieds à l'mer, par conséquent, la droite au midi, et la gauche au mon, est besnuisible aux personnes sensibles à ce genre d'influence. L'on ne peut donc, par conséquent, placer deux lits tête contre tête, en piels contre pieds, sans que l'un d'eux soit dans une maraine position.

l'ai cru devoir présenter au public ce court sésumé, poussé que je suis par quelques remarques que j'ai déjà faites, qui sout favorables à l'opinion de l'auteur que je cite. Voilà ce que je propose a chacun pour s'en assurer : Demandez à toute personne, indistinctement, quelle est la direction qu'elle présère suivre dans sa marche, saisant abstraction de la beauté du chemin ou des lieux à parcourir, vous entendrez, quatre personnes sur cinq, dire qu'elles présèrent marcher la sace tournée vers le midi et le dos au nord, contre une qui présèrera cette direction; il en sera de même de celles marchant vers l'ouest, une seule présèrera marcher vers l'est. Faites cette expériencé à l'insu des personnes, armé d'une houssole, vous ne tarderez pas à admettre cette proposition. C'est ainsi que toutes celles que je questionne présèrent aller vers les quais que vers les faubourgs du nord de Paris, et aller vers les Tuileries ou les Champs-Élysées, que vers la Bastille ou l'ile Saint-Louis.

M. Reichenbach regarde encore la droite de l'homme comme positive, et la gauche négative.

Il classe ainsi la source des couleurs : Le BLEU vient du NORD, Le JAUNE, de l'OUEST, Le ROUGE, du MIDI, Le GRIS blanc, de l'EST.

L'on sait qu'en chimie, en ce jour, on propose de n'admettre que trois couleurs, BLEU, JAUNE, et ROUGE, d'où dérivent les autres.

ALP. CAHAGHET.

### AVIS A NOS ABONNÉS.

Notre dernière livraison contenant 36 pages en plus des 72 qu'elle devait avoir, nous fait ne donner dans celle-ci que 56 pages, comme nous l'avons annoncé. Ce peu d'espace ne nous a pas permis de commencer le traité du ciel et de l'enfer de Swedenborg. Nous en donnerons 60 pages dans la prochaine livraison. Nous le répétons, cet ouvrage sera dépouillé de toutes préocupations théologico-religieuses, qui dominaient l'extatique dans ses visions; nons voulons ne présenter que le compréhensible, que le vérifiable, que la logique et la poésie de ce bel ouvrage, appuyés de nos appréciations.

Nous prions donc ceux qui veulent continuer ces études, ceux dont nous n'aurons pas perdu la confiance, de ne pas nous laisser en route. En même temps qu'on récolte tout le bon de cette étude, on en facilite la publication à l'auteur, et la connaissance à un plus grand nombre d'hommes. L'on peut, s'abonner comme nous l'avons dit, chez M. Germer-Baillière, libraire, 17, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, ou à notre adresse, à Argenteuil, 12, rue de Pontoise.

Quoique nous ayons vendu tous nos ouvrages à M. Germer-Baillière, nous ne tenons pas moins à

la disposition de nos abonnés autant d'exemplaires qu'ils en auront besoin. Un seul mot d'écrit et un bon sur la poste suffisent pour être servis sans aucun retard. A Paris, on livre et recouvre à domicile (sans frais).

ALPR. CAHAGNET.

# MEDIUMS D'AMERIQUE.

Notre correspondant de Strasbourg nous donne connaissance des réponses suivantes, faites par des médiums distingués d'Amérique, extraites d'une conférence particulière sur ce genre d'études :

- D... L'homme a-t-il déjà eu connaissance de son existence avant de naître sur la terre?
- R... L'âme existait, mais sans la connaissance de cet exister.
- D...—Y a-t-il des esprits qui exercent une mauvaise et maligne influence sur les actions des hommes?
- R... Oui, mais ce n'est qu'en conséquence de leur organisation grossière et subordonnée, et non pas quand ils désirent da'gir ainsi.
- D... Y a-t-il des esprits humains trépassés qui ne se trouvent pas dans l'état de progression, ou dans la voie de perfectionnement?
  - R... Non, mais le progrès est très-lent chez

plusieurs, vu que leur organisation originaire a été trop grossière. (1)

- D... Y a-t-il des esprits dans un tel état de misère ou de douleur, que leur existence leur soit à charge?
- R... Sans doute, il y en a qui ressentent une vive douleur d'ame, parce qu'ils n'ont pas mis à profit l'occasion qu'ils avaient sur la terre de s'instruire, et qui, au contraire, ont abusé de leur savoir.
- D... Y a-t-il des esprits qui n'aient aucun espoir d'arriver jamais à l'état de félicité?
- R... Non, quoique le terme en soit très-éloigné pour plusieurs ; tous finiront par arriver.
- D... L'état dans lequel se trouve l'âme du trépassé, le met-il plus immédiatement sous le règne de Dieu, que nous ne le sommes sur la terre?
- R... Les esprits des trépassés voient toujours de plus en plus clairement et distinctement, à fur et à mesure qu'ils avancent dans leur perfectionnement.
- D... Y a-t-il dans cet état des esprits qui me croient pas à la divinité?
- R...—Ils ne la nient pas; mais beaucoup ne la comprennent pas!
- (4) On doit entendre leur vie matérielle, nous le présumons.

- D... Ainsi, Dieu, n'est donc pas plus visible dans cette sphère?
- R... Dicu n'est visible nulle part, nous recevons ses impressions, mais nous ne le voyons pas.
- D...— Cette nouvelle faculté que nous venons d'obtenir pour communiquer avec le monde des esprits, est-elle la suite d'un changement, ou d'un perfectionnement du genre humain en général?
- R...—Oui, le genre humain est plus anobli; il est devenu plus apte à recevoir les impressions du monde spirituel, que ci-devant.
- D... Les enfants trépassés ayant déjà conscience de leur existence enfantine continuent-ils à vivre dans l'état futur?
- R...—Au moment où l'enfant vient de naître, il est créé une personnalité qui continue à exister, pourvu que les organes de la vie soient bien formés, sans quoi : non. (1)
- E... Comment se trouve l'état des personnes mortes aliénées ou folles ?
  - R... La folie a sa cause dans une organisa-
- (4) Nous ne pouvons accepter cette révélation, vu qu'une âme est une âme en tous les temps, en tous les lieux. Si les esprits n'entendent parler que des usages terrestres appropriés aux organes du corps natériel, il devient naturel que l'enfant non formé ne puisse vivre de l'existence de celui qui a quelques années.

tion imparsaite ou entravée par les maladies du corps. Lorsque l'esprit quitte le corps, ces causes matérielles sont éloignées et l'esprit reste libre.

- D... Les esprits arrivent-ils à une telle perfection qu'ils perdent le souvenir d'avoir vécu sur la terre?
- R... Les hommes deviennent si âgés, qu'ils oublient ou perdent le souvenir de leur jeunesse.
- D... Les esprits conservent-ils une certaine forme?
- R... Sans doute, leur personnalité individualisée ne se perd jamais; ce sont des êtres déliés et aériens qui se meuvent à volonté, et qui, par l'ondulation de l'atmosphère donnent et reçoivent des impressions entre eux de la même manière que le son se propage.
- D... Quelle religion est la vraie ou la véri-
- R... Aucune n'est parfaite, mais l'Eglise catholique romaine approche le plus de la vérité.

#### FIN.

Les questions et les réponses qu'on vient de lire se rapportent trop àcelles contenues dans les Arcanes de la vie future dévoilés pour que nous n'en admettions pas l'ensemble, quoique les détails soient un peu obscurs et manquent de logique, surtout les deux dernières réponses. Si l'âme ne recevait sa forme et ses sensations qu'au moyen d'ondulations atmosphériques, agissant mécaniquement elles-mêmes, nous ne voyons pas où serait sa liberté d'être, ce qu'elle voudrait et où elle voudrait.

Si la religion catholique romaine est la moins imparfaite des religions, c'est donc qu'elle est la plus parfaite, et en quoi, si ce n'est dans sa mise en scène? Car la religion catholique romaine n'est pas une religion, c'est une mise en scène de pratiques diverses, appliquées à l'enseignement du Christ, et aux révélations bibliques. Tout ceci nous prouve une fois de plus que les esprits répondent chacun, comme nous l'avons dit, dans le sens de leur croyance.

Alph. CAHAGNET.

# TABLES PROPHETESSES.

Nous donnons connaissance à nos lecteurs de l'expérience suivante, qui nous est communiquée par notre correspondant de Rouen. Ce n'est pas la seule en ce genre dont nous ayons été entretenu; si nous ne les avons pas publiées jusqu'à présent, c'est que ces manifestations sont trop connues de tout le monde, que par conséquent il est inutile de leur sacrifier une page qui peut servir plus utilement à traiter une autre question. Des brochures écrites dans le but de démontrer, propager; ou nier et combattre ces manifestations, paraissent tous les huit jours. Chacun des auteurs qui traite la question se renferme dans ses expériences individuelles, comme si personne ne fesait la même chose, ou se retranche derrière des arguments de son goût, comme si, en arguments, le plus gros était le plus fort.

Aucun ne remonte à la source du point de départ de ces manifestations, qui est la publication du tome 1° des Arcanes de la vie future, traduit en 1848, en Amérique; aucun ne dit qu'il a lu cet ouvrage, tout en répétant mot pour mot ce qu'il contient à l'égard des facultés que possèdent les esprits de communiquer avec les hommes de la terre. Aucun ne dit que, pour ces révélations, on nous a jeté la pierre, insulté, traité de fou, excommunié, etc., etc.

Aucun ne dit, qu'hier encore, on ne voulait pas concéder à nos somnambules-magnétiques la faculté qu'on accorde à des morceaux de bois, aujourd'hui, de répondre à toutes questions plus ou moins obscures et métaphysiques.

Aucun ne dit que voilà 67 ans que MESMER nous a dévoilé l'agent nécessaire, en ce jour, à la manifestation de ces phénomènes.

Aucun ne dit que, plus de deux mille volumes, traitant desdits phénomènes les plus curieux produits par cet agent, sont renfermés dans la bibliothèque magnétique.

Aucun ne dit que voilà cent ans que le roi des extatiques, Emmanuel Swedenborg, nous a révélé les lois, les usages et les facultés de ces esprits terrasco-spiritualisés, qui viennent nous prouver aujourd'hui par de bizarres manifestations, que ce révélateur n'était pas aussi fou qu'on l'a cru, et qu'il n'a nullement puisé dans le domaine de son imagination les hautes notions qu'il nous a données sur les lois qui régissent le monde spirituel.

Presque tous ces auteurs, au contraire, donnent le coup de pied de l'âne au somnambulisme, acceptent, pour les besoins du moment, l'agent magnétique, et se posent en révélateurs et en historiens de la vie spirituelle.

Chacun traite de RELIGION selon son culte, de PHILOSOPHIE selon ses mœurs, et de MÉTAPH YSIQUE selon son génie.

Chacun dit ne faire qu'apparaître sur la scène, sa hrochure en main, promettant un ouvrage plus important, traitant à fond la question philosophicoreligieuse de ce monde, ou traitant de la question magico-physique, comme elles n'ont pas encore été traitées par personne.

Chacun groupe autour de lui et de son médium des disciples qui étudient selon la proposition du maître, se prosternent selon l'autel et sont conver tis selon les temps. Nous ne nous récrions pas contre ces cercles infinis de révélateurs, puisque ce sont autant de frères en Charenton qui marchent du même pas que nous vers cet hospice où ils nous envoyaient seul hier; mais nous voudrions seulement qu'un peu plus de pudeur littéraire y présidât, et qu'une étude plus philosophico-métaphysique les dirigeât.

ALP. CAHAGNET.

# Voici le fait qui nous est communiqué:

# Monsieur Cahagnet,

..... Il y a quelque temps, chez une personne de ma connaissance, où l'on s'occupe chaque semaine de faire tourner une table, les questions suivantes furent adressées: Dans combien de temps Mme B. accouchera-t-elle? Un coup fut frappé pour réponse. Dans combien de jours, continua-t-on (pensant que le mot temps n'était explicable que pard es représentatifs matériels). La table frappa vingt-et-un coups. A quelle heure? Cinq coups furent frappés. Est-ce du matin? Un coup nous dit oui. Sera-ce un garçon? Silence. , Sera-ce une fille? Un coup pour oui. Un procèsverbal fut aussitôt fait et signé par les personnes présentes. Le 21 du même mois, le domestique de Mme B... vint annoncer que cette dame était accouchée, à 5 heures du matin, d'une fille, juste après 21 jours, comme la table l'avait annoncé.

Je connais les personnes qui assistaient à cette séance; ce n'est qu'après qu'elles se furent convaincues par une foule de questions, qui toutes ont obtenu des réponses d'une grande précision, qu'on adressa celle que je viens de vous citer.

Cette séance détruit l'argument d'une grande partie des auteurs qui traitent cette question, en disant que les réponses faites par les tables ne sont qu'un effet de transmission de pensées des personnes qui forment la chaîne. S'il en était ainsi, ce serait de la prescience, et cette faculté n'est pas encore reconnue chez l'homme.

> CHERUEL (dit LAMBERT), 3, rue de l'Hétre-St-Nicaise (Rouen).

#### MÉDICATION D'UN MORT.

M. Ravet, marchand ébéniste, place de l'Eglise à Argenteuil, était, depuis une douzaine d'années, affecté d'un écoulement à la jambe, causé par un coup qu'il avait reçu en cet endroit en jouant avec un camarade. Pendant ce leng laps de temps, M. Ravet n'épargna rien pour fermer cette plaie qui, comme on doit le penser, devait le gêner beaucoup dans son travail. Il employa, sans obtenir de soulagement, tous les remèdes qui lui furent conseillés. Une nuit, pendant un demi-sommeil, ce monsieur eut l'apparition de son frère, décédé de-

puis quelques années, qui lui dit brièvement ces mots: « Applique de l'écorce de saule sur ta jambe, si tu veux être guéri. »

Dans une visite que me rendit ce jeune homme il me conta ce qu'il nommait son rêve, et me de manda s'il devait y ajouter foi. Je lui répondis qu'à sa place je n'aurais pas attendu un jour pour me conformer à cette prescription. Mais, me dit M. Ravet, quel bien peut me faire de l'écorce de bois? Le bien que toutes choses produisent, lui répondis-je, lorsqu'elles sont bien appliquées. L'écorce de saule est d'une nature très-humide; vous savez que cet arbre a été adopté symboliquement comme représentatif des pleurs; votre jambe, par la nature de sa plaie, est également une pleureuse; il peut se faire qu'il en résulte du bien pour elle.

M. Ravet mit sur sa jambe, pendant quelques semaines seulement, l'écorce conseillée, la renouvelant chaque jour, et en ce moment il est complètement guéri.

Une telle guérison, obtenue par le conseil d'un mort, éveilla chez ce studieux artisan le besoin de connaître comment les morts sont de meilleurs médecins que les vivants. Aussi, dans une autre visite que me rendit M. Ravet, m'adressa-t-il cent questions diverses sur ce phénomène. Je lui répondis ainsi: faites-moi le plaisir de rester paisiblement quelques minutes sur ce siége et de me

laisser vous fixer pendant ce temps; vous saurez ou vous ne saurez pas ensuite comment cela est possible.

Quelques minutes après, M. Ravet accusa ne pouvoir ouvrir les paupières; à partir de ce moment il prit place sur les bancs de l'école du monde spirituel, et sut ce qu'il désirait savoir, tout en m'apprenant à son tour également, dans ses sommeils ultérieurs, bien des choses que je ne connaissais pas plus que lui. Voici un résumé de quelques-uns de ces sommeils.

1° FAIT. — Le frère de M. Ravet se présente à sa vue, couché dans le lit où il était décédé; son air souffrant affecta notre lucide jusqu'au point de pleurer comme le jour où il lui donna le dernier baiser fraternel; mais, par un brusque revers de ces états indéfinissables, le lucide sourit aussitôt en me disant: « Oh! mon Dieu! mon frère vient de me dire, en s'asseyant sur son lit et riant de bon cœur, pourquoi pleures-tu donc, malheureux! Ne sais-tu pas que c'est pour rire que je me présente ainsi devant toi, et que je ne suis pas plus mort que toi-même; allons réjouis-toi, au contraire, et ne pleure pas ainsi. »

2° FAIT. — Un jeune ensant se présente au lucide, sonnant de la trompette à son oreille au point de l'agiter beaucoup. M. Ravet ne connaît pas cet ensant, de la présence duquel j'ai de la peine à le débarrasser.

Trois jours après cette séance, M. Ravet se ressouvint parfaitement de cet enfant qui est décédé depuis quelque temps, et qui, étant sur la terre, l'agaçait ainsi avec sa trompette, de laquelle il sonnait toute la journée.

M. Ravet a l'avantage, comme mon premier extatique Binet, de se souvenir de ce qu'il voit, fait et entend pendant ses sommeils.

3° FAIT. — Le lucide désire voir sa mère qui est morte, lui étant en bas âge. Une femme se présente à lui fugitivement; il ne peut obtenir la certitude que c'est sa mère; mais il n'en est pas ainsi à l'égard de son père, existant encore sur la terre, qui se présente à son fils sans avoir été demandé. M. Ravet ne peut revenir de l'étonnement qu'il éprouve, car ce n'est pas un seul personnage qu'il voit ainsi devant lui dans la personne de son père, mais bien cinq individus, dont quatre sont sortis du premier, qui est bien son père tel qu'il le voit journellement. Ces quatre dédoublements sortis par le côté de l'être apparu sont rangés sur une seule ligne, offrant à l'œil une diminution proportionnée de corpulence et d'age, jusqu'à atteindre la corpulence d'un jeune homme agé au plus de vingt ans. (Le père de M. Ravet a 60 ans présentement.) Ces cinq personnages semblent être tous distancés l'un de l'autre par une dizaine d'années, et, ce qui est le plus surprenant pour le lucide, c'est que

chacun a une physionomie en rapport avec sou age, des habillements et des mouvements dissérents, ce qui constitue bien çinq êtres vivant d'une existence particulière et individualisée dans chacun d'eux. Ce phénomène prouve au lucide que l'homme peut être vu ainsi à tous les ages de son existence terrestre, comme je l'ai déjà avancé plusieurs sois, mais dont j'étais loin, en ce moment, d'attendre et de provoquer une preuve nouvelle.

4° FAIT. — Un ami du lucide, décédé également depuis quelque temps, vient lui rendre visite et lui paraît être heureux.

De ces études nous passons à celles des vues à distance, des voyages dans les espaces, de l'objectivité de la parole, etc., etc. M. Ravet voit selon son désir tous les lieux vers lesquels il porte sa pensée; mais il ne peut se rendre compte comment il traverse les corps opaques sans aucune résistance, ni comment il nage dans l'espace sans appui, au point d'admirer le beau mécanisme de la rotation de la terre, qui se meut à ses yeux au-dessus de sa tête. Il ne peut non plus s'expliquer comment il voit l'objectivité de la parole, surtout à un instant où, pour stimuler sa lucidité sur une autre question que je lui adressais, je lui fais un peu de musique et au moment où, en chantant, je prononce le mot PALAIS; il me voit tout-à-coup ouvrant la bouche qui se transforme instantanément

en un palais asiatique, enrichi des plus somptueux décors qu'il ait vus; ce palais est habité par des personnages de haute distinction, qui ne s'opposent nul lement à ce qu'il entre dans ces lieux, les visite en tous les senset en prenne une impression favorable.

5° FAIT. - Pour m'assurer de la régularité de sa lucidité, je le prie de demander l'apparition de Swedenborg; en même temps je prie également ce bon esprit d'apparaître au lucide afin de le diriger dans une voie sure. A peine cette demande est formulée que le lucide reste stupéfait devant le tableau grandiose et majestueux qui s'offre à ses yeux. Il dit voir dans l'immensité un groupe innombrable d'hommes entourant Swedenborg qui leur enseigne quelque arcane du monde céleste, sans doute. Cet esprit lui apparaît rayonnant d'une lumière qu'il peut à peine fixer, et couvert de vêtements d'une grande richesse. Le premier cercle qui l'entoure lui semble être compasé de rois et dignitaires de tous rangs, retenant la foule qui fait quelques efforts pour approcher plus près de l'orateur afin d'entendre sa parole. Le lucide s'écrie : oh! quel homme que ce Swedenborg! Il ne ressemble pas au portrait que j'en ai vu chez vous. Est-ce qu'on pout peindre ou dessiner de telles figures, des lumières et des vêtements aussi resplendissants de beauté?... Je peux vous affirmer que cet esprit est entouré d'une bien

grande vénération au ciel!... Le lucide se dit être retenu à une grande distance de ce beau groupe par l'esset d'une insluence qu'il ne peut apprécier, mais qu'il croit provenir du grand respect que lui inspire ce qu'il voit en ce moment....

M. Ravet est un artiste dans son état d'ébéniste, homme d'un jugement calme et sain, aimé de tous ceux qui le connaissent, comme possédant une grande délicatesse, incapable de s'ahaisser au rôle de conteur et encore moins de fausser ses logiques observations par des fantaisies de l'ordre de celles que je viens de citer. Je crois donc à sa sincérité, d'autant plus qu'elle est en rapport avec nos études qu'il ne connaît pas à ce point.... J'ai rencontré dans ce lucide le phénomène de ne pouvoir obtenir aucune notion sur ce que je lui demande, il étudie pour lui seul. Je l'écoute et j'écris.

Je donnerai une suite à ces études.

Alph. CAHAGNET.

#### RECHERCHES DE FRANKLIN.

Nous recevons la lettre suivante, dont nous donnons connaissance avec plaisir à nos lecteurs, en ce qu'elle certifie le parfait accord qu'il peut y avoir entre les lucides dans une étude quelconque; lucides et magnétistes qui sont inconnus les uns aux antres et qui opèrent à des temps éloignés les uns des autres. Voici la lettre dont nous parlons :

Fécamp, 19 février 1854.

# Cher Monsieur Cahagnet,

- « Je viens de lire le troisième volume des Arcanes, que mon ami M. Vittecoq m'a prêté. L'article: Voyage aux pôles m'a rappelé un semblable voyage que je sis saire à un jeune homme somnambule actuellement à Paris. Rénni à un certain nombre de personnes, je magnétisais ce jeune homme pour juge rs'il éprouverait une sensation de froid en set ransportant dans des climats glacés. Je le dirigeai vers la mer glaciale; mon attente ne fut pas trompée, car bientôt il sentit l'action frigorifique de ces régions, et je fus obligé de le réchauffer (magnétiquement parlant). L'idée de Franklin me vint tout à coup. Je n'avais aucun détail sur lui, je savais seulement qu'on était à sa recherche. Ceci se passait au commencement de 1852. Deux mois plus tard, j'écrivis à M. Hébert de Garnay pour lui soumettre cette expérience et lui donner de la publicité, puis me donner en même temps quelques renseignements sur Franklin; ce monsieur ne jugea pas à propos de me répondre.
- « Voici à peu près ce que je lui disais su sujet de cette expérience:
  - « Ayant envoyé mon lacide à la recherche de

sir John Franklin, ce sujet me dit, après quelques minutes de recueillement : je le vois, et il m'en fit le portrait suivant : Il peut avoir 45 ans (1), yeux bleus, nez droit, bouche moyenne, cheveux blonds, barbe blonde sous le menton, bonne corpulence, 'taille d'environ 1 mètre 80 centimètres; il parle peu français. A côté de lui se trouve un nommé Georges, ayant de gros favoris noirs.

- « J'engageai le lucide à lier conversation avec lui; il me répondit que le capitaine lui demandait si sa semme était encore vivante, en ajoutant qu'on parviendrait à le délivrer. Je lui sis demander quelques détails sur les événements qui avaient contribué à son séjour dans ces lieux, et sur sa position. Voici ce que me répondit le somnambule:
- « Le navire qui les portait, après avoir perdu ses ancres, et ses mâts ayant été cassés, s'est heurté contre d'énormes bancs de glace, par 70 degrés de latitude. Il se sont sauvés dans une chaloupe en se frayant un passage à travers les glaces au moyen de grands bâtons. L'événement est arrivé dans le mois de mai. Ceux qui ont pu se sauver sont au nombre de douze. Ils sont arrivés sur des rochers munis de trois paniers de vivres; ces paniers sont
- (4) Il y a quelque divergence entre le signalement donné par Adèle et celui donné par ce lucide, ce qui prouve que si nous nous entendons sur les vérités nous ne nous entendons pas sur les erreurs.

carrés et couverts; je n'en ai pas vu de semblables en France. Ils ont marché pendant trois mois et dix jours, s'arrêtant dans divers villages; actuellement, janvier 1852, ils sont au Groenland, où ils travaillent pour gagner leur vie chez la peuplade parmi laquelle ils sont. Ils habitent une hutte contenant cinq à six lits; ils ont l'intention de revenir par le même chemin. Les habitants de ce pays sont très-couverts. Je vois beaucoup d'animaux féroces, tels que des ours blancs qui sautent sur la glace.

« Vous voyez, monsieur, qu'il y a quelques rapports entre ce qu'a vu Adèle et ce qu'a vu mon somnambule. Il me faudrait trop d'espace pour relater le dialogue qui s'établit entre le somnambule et moi dans cette séance. Il fallait le voir, le pauvre enfant, lorsque je le ramenai dans un climat plus doux, s'étendre sur sa chaise en me disant : Je me réchausse au soleil.

« Les détails qu'il m'a donnés sur sir John Franklin sont-ils vrais? C'est ce que j'ignore, ne connaissant ni son portrait ni son âge. Je ne sais que les dispositions que le gouvernement britannique a prises pour envoyer à sa recherche.

« Veuillez agréer, mon cher monsieur, mes sa. lutations amicales.

A. LEPORT,

Horloger-bijoutier à Fécamp.

#### SOMNAMBULISME.

Recherche d'objets égarés.

24 Janvier 1854.

# « Cher monsieur Cahagnet,

- « ...... Si vous jugez à propos de faire connaître un fait de lucidité qui s'est passé chez nous, en voici les détails:
- « Vers le courant de l'été dernier se présenta chez nous une jeune fille, agée à peu près de 18 à 19 ans ; elle était tout en pleurs et me pria d'avoir l'obligeance d'endormir ma lucide pour la questionner sur un fait très-sérieux. Qu'elle était chez une boulangère de la rue Saint-Lazare qui l'envoyait chez moi à cet effet. Me doutant que c'était pour quelque vol, je le lui demandai. Sur sa réponse affirmative, je lui répondis que, malgré mon désir de lui être agréable en la satisfaisant sur cette question, je ne faisais pas ce genre d'expérience. Après bien des si et des quoi, je me décidai enfin, et la laissai seule avec ma lucide. Lorsque ses questions surent résolues elle partit bien vite afin de vérifier si ce qui lui avait été dit était exact. Le jour même j'eus la satisfaction d'apprendre, d'elle et de sa maîtresse, qu'il s'agissait d'un convert perdu, et qu'à cet effet ma lucide lui avait donné

les détails dont voici le résumé: Je vois la cuiller à tel endroit, mais pour quant à la fourchette je ne peux la voir. Rentrée chez elle, la maîtresse lui dit: Eh! bien, que vous a dit la lucide? — Elle m'a fait la réponse (précitée). La maîtresse s'empressa d'aller elle-même vérifier le fait, et eut la satisfaction de voir qu'il était exact.

« Tout à vous,

« Вопрот. »

15, Rue des Martyrs. .

#### APPARITION.

M. Lejeune, de Passy, nous communique le procès-verval suivant, qui atteste, comme nous l'avons annoncé, que tous les magnétistes ainsi que tous les lucides sont aptes à faire des apparitions; seulement il y a faire et BIEN faire. L'apparition suivante nous prouve que ceux qui prennent la charge sur la terre d'instruire les hommes, ne sont pas toujours les plus instruits, après leur spiritualisation, sur leur état présent. Qui peut moins qu'un prêtre ne pas croire à cet état, qui n'est nullement celui des damnés ou des élus, mais bien une continuation de l'état terrestre? Aussi ne sommes-nous pas étonnés d'entendre celui que la lucide de M. Lejeune fait apparaître, ne pas croire

à sa spiritualisation, et ne la reconnaître que par ce que lui en dit son ex-enfant de chœur, M. Lejeune.

Ceci paraîtra inadmissible; cependant nous savons par ces mêmes hommes que les grands se ront abaissés et les petits élevés. Les savants confondus et les ignorants éclairés!

Nous ne tenons à faire ressortir de l'apparition suivante que l'uniformité qui semble présider à ce genre d'études.

- « Monsieur Cahagnet,
- « Frère en Dieu,
- « Je vous adresse le faible procès-verbal suivant pour que vous en fassiez l'usage que vous jugerez convenable. »

# APPARITION DE M. VACREME PAR M<sup>Ue</sup> ANATOLIE, ' SOMNAMBULE.

- D... Demandez M. Vacreme:
- R... Le voilà.
- D... Donnez-moi son signalement exact.
- R... Signalement exact.
- D... Voyez quelle était sa profession.
- R... (Après bien des recherches.) Je ne peux la voir.
  - D... Demandez-la lui.
- R... Il me répond que je cherche à le deviner, pais il se met à rise.

D... Insistez pour qu'il vous la dise.

R... Il rit toujours; il était donc bien gai cet homme, il ne fait que rire.

D... C'est vrai qu'il était très-gai; mais conmaît-il sa position?

R... Oui.

D... Sait-il qu'il est mort?

R.. If me dit qu'il n'est pas mort, et il me le soutient; quel d'ôle d'homme!

D... Ditereui que je prie Dieu de lui accorder la faveur de connaître son état ?

R... Après quelques instants de silence absolu, la lucide dit que cet homme lui répond : Ah! je comprends à présent.

D... Il voit hien que je ne lui veux pas de mai?

R... Oh! non, c'est par vous qu'il a compris son état.

D... Voyez à quoi il s'occupait le dimenche:

R... La lucide le suit, le voit entrer à l'églisé et s'écrie : Tiens ! il était curé et il ne voulait pas me le dire.

D... Demandez-lui s'il me connaît?

R... Il me répond que vous étiez son enfant de chœur.

D... Pourrait-il m'instruire sur les usages spirituels?

R... Il dit que vous en savez plus long que lui là-dessus.

D... Cependant, de son vivant sur la terre, il passait pour être très-instruit et pour posséder le pouvoir de détourner les orages. Croyait-il à sa profession?

R... Pas trop; il me prie au contraire de vous dire de m'endormir souvent afin de converser ensemble sur l'état où il se trouve; il voudrait que vous l'instruisissiez à ce sujet, vu qu'il se trouve tout drôle, etc., etc.

Il y a 35 ans que cet homme est spiritualisé, et depuis ce temps il a sans doute vécu dans un état d'indécision et indéfini, puisqu'il ne croyait pas avoir quitté la terre. Dans les séances suivantes il s'entretint, avec la lucide, de sa profession passée et la blâma beaucoup, ainsi que la confession qui, lui dit-il, n'est qu'un moyen de savoir ce qui se passe dans le monde; à Dieu seul, lui dit-il, appartient le droit de connaître et de juger les fautes des hommes.

Je ne veux point charger ce procès-verbal de mille et un détails qui ont un intérêt privé, ne pouvant être publiés.

> Signé: LEJEUNE, Rentier, 29, rue Franklin, à Passy.

#### MAGIE.

M. Charles Renard, de Rambouillet, nous avait adressé, lors de la publication de la Magie magnétique, la lettre suivante que nous n'avons pu intercaler en appendice à cet ouvrage; mais ne voulant pas laisser dans nos cartons les studieuses réflexions qu'elle contient, nous profitons de la latitude que nous offre cette livraison pour en donner connaissance à nos lecteurs.

# « Mon bon frère en Dieu,

à sa plus haute expression, a lieu, surtout pour les faits grandioses, au moyen des esprits. Celui qui désirera la pratiquer doit, étant seul et tranquille, évoquer un esprit décédé qu'il a connu dans ce monde pour un honnête homme et bienveillant. S'il a été ami ou parent avec lui, cela n'en vaudra que mieux. L'évocation faite mentalement, on devra dire aussi mentalement: un tel, mon ami, etc.. etc. Si vous êtes présent près de moi, ou en moi, veuillez, je vous prie, m'en donner un signe soit dans mes membres, soit autrement. On devra avoir une grande volonté et un désir trèsardent dans l'évocation et les demandes, sans pour cela avoir aucune pensée impérieuse à ce sujet;

ce serait le moyen de ne pas réussir. Continuez cette évocation plusieurs jours de suite; peu à peu l'esprit évoqué sera plus intime avec vous et des signes vous seront donnés. Vous pouvez alors, pour ramener un matérialiste à ces croyances, opérer des faits remarquables, sans l'en avertir, dont il sera lui-même l'instrument... Vous pourrez aussi opérer des guérisons instantanées par ce moyen.

- « Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne faut jamais vouloir opérer mal ni par vanité.
- « J'ai réussi dans ces expériences, quoique n'ayant que peu de loisir. Les signes sont : un bras levé sans votre volonté, ou des sensations inusitées qui prouvent la présence de l'esprit.
- « Si l'on a du décédé un anneau ou un bijou quelconque qu'il aura aimé, cet objet aidera à la conjonction de l'esprit avec vous. L'on peut aussi évoquer en toute sécurité l'esprit qui doit être votre complément dans l'état spirituel; si cet esprit est décédé, il sera content de votre appel. Servez-vous toujours du même esprit, n'en changez pas; il vous rendra tous les services possibles, vous mettra même en extase, et sera votre guide dans les régions spirituelles.
- « Il n'est rien de plus simple que les moyens magiques de la volonté, un bon désir et de la confiance; volonté, désir et foi, voilà le trine magique, l'opérateur des grandes choses, la clé des

régions spirituelles, la porte ou le degré pour arriver, dès cette vie, à la connaissance de Dieu et des esprits dans divers degrés supérieurs ou inférieurs!

- « A l'œuvre donc, mes Frères, la bonne et sainte magie fut resoulée par des sectes sanatiques! Des éteignoirs persécutèrent les théurgistes ou mages, brûlèrent leurs livres, et la connaissance des esprits sut perdue! La science des correspondances, utiles aux opérations magiques, subit le même sort, et le peu qui en surnagea sut census et équivoque! Plus les esprits inférieurs de notre terre furent livrés au saux et au mal, plus la réaction insernale l'emporta; elle ne put être vaincue que par l'ange de la face (l'aspect du Seigneur).
- « Depuis plus de deux mille ans, la lutte dure sans que la plaie soit cicatrisée..... Trouvons-nous heureux que le bon Swedenborg soit venu nous éclairer! Bienheureux est l'esprit qui réchauffe son cœur et illumine son intelligence au flambeau énonciateur de l'illustre extatique Suédois! Béni soit son nom et son existence révélatrice à tout famais!
- « Prophètes, législateurs, moralistes, aucun n'a laissé autant de lumière. Un seul de ses chapitres a plus de valeur que tous les écrits passés.
- « Enfin, Frère, je vous invite à expérimenter de votre côté; puis, si vous le trouvez conve-

nable, vous clorez la Magie magnétique par cette lettre.

## « Tout à vous,

#### « CHARLES RENARD. »

Nous nous permettons d'ajouter à la lettre de notre ami les quelques lignes suivantes :

Nous admettons que la communication avec les esprits soit possible par l'arcane que nous enseigne M. Renard, et cela, parce que tout ce que nous faisons en somnambulisme magnétique, nous en démontre la réalité; et ce qui se fait de nos jours, au moyen des tables tournantes, en est la démonstration mathématique; il nous a toujours suffi d'appeler mentalement un spiritualisé, pour qu'il se présente auprès de nous instantanément, et converse avec nos lucides. Cela, cependant, ne nous prouve pas que nous puissions nous-mêmes. dans notre état présent, toujours lier un rapport assez parfait avec ce spiritualisé, pour bien observer les sensations d'attouchement des sons, ou autres dont parle M. Renard. S'il en était ainsi, toutes les personnes vivement pénétrées de la plus grande douleur par la perte d'êtres qu'elles ont affectionnés, faisant des vœux, tendant toute la puissance de leur imagination pour saisir au moins l'image fugitive de ces êtres, entreraient en rapport avec eux au moins accidentellement. Je ne cherche pas cependant à détruire la proposition de mon ami par l'argument précité, car je sais qu'il m'a été dit par les lucides, que la puissance des regrets, réunissait plutôt les cœurs séparés que les corps, et que l'interne jouissait de la vue que recherche avec tant d'ardeur l'externe. Ce qui, au contraire, me fait prendre la proposition de mon ami, en considération, c'est que M. Blouet, spiritualiste, qui a déjà été cité dans le tôme II des Arcanes, m'a assuré entrer en rapport de la même manière avec ce même frère dont il sollicita l'apparition d'Adèle, et qu'il sentait sa présence par une chaleur dans la main qui, quelquesois, allait jusqu'à le saire prier son frère d'en modérer l'action. M. Blouet tira un utile enseignement de cette communication en demandant à son frère, chaque jour, s'il devait ou non faire des achats à la Bourse. Jamais ce jeune homme ne fit de mauvais placements tant qu'il fût fortement impressionné par la chaleur dont je parle. Son frère est même venu plusieurs fois, dans des cas urgents, la nuit, lui dire le taux juste auquel fermerait telle rente le lendemain, ce qui s'est à chaque fois vérifié.

Un médecin très-distingué, ainsi qu'un commis voyageur, m'ont également assuré avoir été impressionnés à peu près de la même manière, par des apparitions fugitives, ou des sons inconnus, et cela, chacun sur la tombe de leur épouse que tous les deux regrettent amèrement.

Si nous ne rencontrons encore dans ce genre que l'accident, comme nous l'avons dit dans la magle magnétique, il ne faut pas en déduire que cet accident ne soit pas consolant pour celui qui en est témoin.

ALP. CAHAGNET.

#### SPIRITUALISATION.

Les mots nécrologie et mort, conviennent si peu à nos études, que nous adoptons, pour l'avenir, à leur place ceux de spiritualisation et de spiritualisé.

Nous annonçons donc, en ce jour, à nos lecteurs que notre vénérable f... en Dieu, le commandant Lasorgue, de Pau, est spiritualisé du 15 décembre 1853, comme nous la sait savoir madame Haure, sa nièce toute dévouée. Cet homme de bien nous a quittés matériellement, sans soussfrance aucune, et dans le calme des ames, heureuses d'abandonner ce monde d'épreuves, de douleurs et de larmes! Tous les malades et les pauvres à dix lieues à la ronde de la cellule de leur biensaiteur sont dans la consternation.

Depuis deux mois seulement, ce bon vieillard avait demandé l'assistance d'Adèle, qui a répondu selon ses facultés à son attente, mais qui n'a pu nous le conserver. Il y a, dans la vie matérielle, des points d'arrêt qu'aucune puissance ni science ne peuvent franchir; c'est ce qui nous est arrivé dans cette circonstance: nous nous trouvons assez heureux d'avoir pu paralyser les souffrances de ces derniers moments de la vie terrestre, et de savoir que notre ami nous a quittés le sourire sur les lèvres.

Nous ne ferons pas ici l'apologie de ce vénérable vieillard; trop de cœurs connaissent ses mérites, qui sont bien au-dessus de tout ce que nous pourrions en dire. Puisse l'âme de notre ami jouir des félicités réservées par Dieu aux justes!

Notre bien bon et vénérable ami M. Harenger Pirlot, celui qui est venu à notre secours pour la publication du premier volume des Arcanes de la vie future dévoilés, est également spiritualisé du 7 janvier 1854. M. Pirlot était un magnétiste de très-ancienne date, qui, jusqu'au dernier jour est resté fidèle à l'étude de cette science. Sa spiritualisation a été celle d'une ame heureuse de quitter son corps matériel, dont les forces épuisées lui refusaient depuis quelque temps tout secours.

Elle en était déjà séparée depuis quelques jours,

et semblait n'y rentrer qu'à de rares intervalles, comme pour y prendre quelque chose oublié, ou rompre quelque fil qui l'empêchait de s'élever selon ses vœux.

M. Pirlot n'avait pas fait qu'une étude approfondie du magnétisme humain, il était un disciple d'Hermès assez avancé, non pour avoir trouvé à transmuer le plomb en argent, mais pour faire des imations de pierres précieuses qui l'ont fait rechercher par les célébrités en ce genre.

Jusqu'a son dernier soupir il a travaillé à la recherche de la bien-heureuse médecine des philosophes, et n'est arrivé qu'à en boire la goutte fraternelle que verse à chacun de nous la messagère des immortels! puisse notre ami du séjour des esprits de lumière, qu'il habite, jeter sur nous un regard aussi bienveillant que son cœur nous fnt hon.

ALP. CAHAGNET.

# NOUVELLES MAGNÉTIQUES.

Depuis que les évêques désendent aux tables de tourner, que les savants disent qu'elles ne tournent pas, que les médecins veulent administrer des douches à ceux qui en parlent, que les écrivains disent qu'en tout ceci il n'y a rien de cela, toute

table qui tourne ne le sait que parcequ'elle ne reste pas en place. Le magnétisme semble ne plus être à l'ordre du jour; les journaux, craignant le ridicule ou l'excommunication, n'en parlent pas plus que du sage Minos. Nous ne pouvons donc alimenter nos nouvelles à ces ruisseaux taris. Le Journal du magnétisme et notre Encyclopédie sont les deux seules voix qui prononcent encore ce nom damné. Lecteurs, lisez l'un et l'autre après avoir sait le signe de la croix.

ALP. CAHAGNET.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Nous recevons les appréciations suivantes sur un ouvrage paru, il y a quelque temps, en Allemagne:

Cher et bon ami,

Avant-hier j'ai lu, avec un grand plaisir et un à-propos dont je vous laisse à juger le mérite, l'extrait suivant de l'œuvre importante du docteur Jos. Ennemoser, intitulé : Le magnétisme dans ses rapports avec la nature et la religion.

Après avoir parlé de l'expansion et de l'attraction; de l'influence réciproque que les êtres, dans la nature, exercent les uns sur les autres; sur la dépendance dans laquelle ils se trouvent les uns vis-à-vis des autres, dépendance qui varie selon l'état de chaque être, il parle de Dieu et de notre soleil comme il suit :

La vie primordiale, c'est Dieu! car lui est la vie et la lumière de toute éternité.

La vie est la manifestation incessante de l'unité par la variété multiple. En dehors de l'organisme primordial de la nature. L'organisme le plus parfait est le soleil, qui comprend dans son unité notre terre, les planètes et les créatures qu'elles contiennent, comme organes accessoires à son système, qui tous ne peuvent subsister que par l'agrégation commune du système solaire entier.... Qui plus est, le soleil sans les planètes ne pourrait subsister; il serait à comparer à un corps sans tête manquant des organes du mouvement. Il s'en suit que le système solaire n'est non plus un organisme indépendant, mais qu'il est en rapport avec plusieurs autres de ces systèmes de la nature. Que le soleil est une partie de la nature, et non pas la partie la plus élevée ou suprême, de qui découle la vie.... Que les soleils, de même que toutes autres créatures dans la nature, sont des êtres finis qui apparaissent et disparaissent. C'est tout comme chez nous, direz-vous; toute vie passe de l'être à l'être; la formation prépare la transformation, et l'apparition..... passe.

Il n'y a que l'esprit de l'homme, dégagé de son

corps et de son âme, qui arrive à la liberté, à l'indépendance parfaite et à la vie éternelle.

Je vous salue d'amitié.

X.....

# VARIÉTÉS.

MA RETRAITE A ARGENTEUIL.

Je t'ai quitté Paris, pour venir en ces lieux Vivre d'une autre vie, admirer d'autres cieux. Ton peuple m'ennuyait avec sa politique, Grognant après les rois, souillant la République, Imbécile et rusé, sauvage et grand seigneur, Généreux et larron, susceptible et sans cœur.

Adieu! vaste tombeau de l'honneur, de la gloire, · Oui dut mais ne doit plus paraître dans l'histoire. Hors tes honteux fossés, j'ai planté mon drapeau Sur un ex-couvent, dans un pauvre hameau. Je dis sur un couvent, car ma niche est bâtie Sur les fondations en tout, ou en partie, Du couvent d'Héloise ou de son Abeillard La chronique l'ignore et j'en parle au hasard. Quatre-vingt-neuf passa sur leur noble retraite Et fit de ses débris la mansarde où je reste. Souffreteux, moitié mort, en vrai Roger-bon-temps J'y veux humer l'air pur d'un doux et beau printemps. Bêche, arrosoir en main, y cultiver la terre A l'exemple d'Adam notre bon et vieux père. J'y veux soigner les fleurs et non l'arbre du mal, Les gouverner en frère et non en cannibal :

Les voir naître et mourir où Dieu les fait éclore En narguant l'aquillon et souriant à Flore. Le lys au grenadier offrira sa blancheur La rose au terraspic, montrera sa fraîcheur. Du sein d'un vert gazon la fière paquerette Enverra son baiser à l'humble violette.

Le tendre réséda, le lilas, le jasmin,
Comme une trinité s'y donneront la main.
Le thym, l'iris, le buis, garniront cette enceinte
De laquelle je veux éloigner toute plainte.
J'y magnétiserai ces âmes végétalcs
Vivant en leur pollen comme autant des vestales;
J'étudierai leurs mœurs, leurs lois, leur liberté,
Leur parole, leurs vœux, leur immortalité.
D'où chacune reçoit sa couleur, son arôme,
Viennent-ils de la terre ou de ce vaste dôme
Illuminé la nuit, et si bleu dans le jour,
D'où l'Éternel sur nous veille avec tant d'amour!

Connaissent-elles Dieu? les esprits et les anges? Savent-elles prier et chanter des louanges? Leur cœur soupire-t-il? Versent-elles des pleurs? Auraient-elles aussi, comme nous, leurs douleurs?

Comme la nôtre hélas! leur vie est agitée,
L'insecte les dévore et la brise îrritée
Fane leur tendre cœur avant d'avoir vécu.
...Eh! quoi, mon Dieu! toujours un combat, un vaincu?
Une tombe, un berceau, telle est donc cette vie!
Ah! de la prolonger, qui peut avoir l'envie?...

Alp. CAHAGNET.

# ENCYCLOP. (smile). - 229 -

#### TABLES TOURNANTES.

(6º ARTICLE.)

Angers, le 4° juin 4854.

Monsieur,

Profitant de l'offre que vous me faites d'insérer dans votre Encyclopédie-magnétique quelques faits ou observations ayant pour objet de combattre les mauvaises critiques des adversaires de ceux qui reconnaissent la présence des esprits dans les expériences avec les tables ou corbelles, aussi bien que par le magnétisme et les somnambules, je vais vous donner, au hasard, quelques-uns de ces faits, le plus succinctement possible.

On affecte de parier des tables que je laisse aux enfants, et j'en parierai peu. Je me sers du crayon passé au travers d'une légère corbeille, et les résultats étendus sur le papier sont pour moi des preuves matérielles à offiri à ceux qui attribuent aux vibrations nerveuses, à l'imagination on à la volonté ceux qu'on obtient des tables. C'est très-facheux pour eux, mais il est certain que je leur enlève les

moyens d'avoir raison.

Très incrédule il y a un an à l'égard des esprits, je n'ai pas eu la suffisance de trancher dans le vif d'une question que je ne connaissais pas et de prononcer un arrêt sans appel. Plus une chose paraît incroyable, plus il faut l'ap-

profondir.

Passionné pour la vérité, je n'ai pas dédaigné d'agir, et j'ai fini par être convaincu d'un phénomène qui fera son chemin malgré toutes les résistances et l'incrédulité d'un côté, et de l'autre l'assertion calculée que tous les esprits sont des démons. Ayant autant de droits d'être cru que tous les savants ou ignorants qui tirent un sujet de galté de notre foi, c'est sous le sceau de l'honneur que j'offre les détaits qui vont suivre, et tirés de différentes séances dans lesquelles, d'ailleurs, on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut, les dames ou demoiselles écartant les questions sérieuses.

Dans une maison faisant l'angle sur deux rues, on demande à une table le numéro de la maison; elle frappe 28, et se relève aussitôt : on appuie dessus, elle se relève de nouveau, restant ainsi le pied en l'air. Quelqu'un pense qu'il doit y avoir deux numéros à la maison; on le demande à la table qui le donne anasitôt et s'abaisse. Plusieurs fois j'ai jeté ma bourse sur la table, absent de la chaine et ignorant son contenu, argent blanc d'un côté, billon de l'autre et la vérification a toujours fait reconnaître l'exactitude des réponses. Les âges inconnas de personnes, même étrangères, ont été parfaitement accusés.

Une petite fille de sept ans, sans volonté et sans expérience, avait seule la main sur un guéridon. M. D..., à six pas de ce meuble, lui commande de faire le tour du salon et de frapper un coup devant les croyants et deux devant les incrédules. Ceux-ci avouèreut qu'ils l'avaient été jus-

qu'alors, mais qu'ils étaient rendus.

Par rapport aux âges je dois dire que, certain de n'être pas compris des personnes présentes, en parlant anglais, je demandat un jour quel était le plus riche d'années de M. B... ou moi, de combien d'années et de mois était la différence. Les réponses traduites ont été reconnues exactes.

Enfin une personne s'aperçoit qu'on lui a volé des fruits dans son jardin; elle désire connaître l'auteur du vol, les moyens employés, le nombre de fruits dérobés, et c'est une table, répondant à cent questions, par oui et par non qui a donné satisfaction; le voleur, amené, a tout avoué, confondu par ce phénomène.

Il y a quelques mois il y avait à Londres un américain, donnant des soirées à 25 francs par tête, et faisant enlever une table jusqu'au plafond, à son commandement, malgré

les efforts des spectateurs pour la retenir.

Mais laissons bien vite les tables, que je dédaigne pour la corbeille. Une grande feuille de papier, fixée sur une table, après dix minutes de chaîne de trois personnes, se couvre des réponses faites à nos questions ou de dessins. Je sais que les incrédules diront, avec une sagacité prodigieuse, que quelqu'un de la chaîne peut diriger le crayon. Mais ils ne savent pas que ces réponses sont très-souvent inattendues, imprévues ou inconnues, et quelques fois en langues ignorées des assistants; que des dessins divers nous sont faits, alors que nous nous y attendons le moins. Il y a des jours que nous n'obtenons rien que des ronds sans fin, des jambages suivant le caractère, la capacité des interlocuteurs ou leur répugnance, par eux avouée pour des personnes de la chaîne. Nos finassiers croient-ils que c'est pour notre agrément que nous nous fatiguons?

#### Mais arrivons aux falts.

- Y a-t-il un enfer?
- -Oui.
- Où ?
- Dans l'espace.
- Où est maintenant M. M..., capitaine au long cours?
- Ile Maurice.

On a su depuis que cette réponse était exacte.

Une personne demande :

- Ou'étais-le avant d'être dans le monde?
- Souffle.
- -Où étais-je?
- Dans l'espace.
- Que suis-je?
- Mélanie (le nom de la personne qui questionnait).
- Où vais-je?
- Vers Dieu.
- Qu'est-ce qui me répond?
- La corbeille.

Un magnétiseur arrivant, la Corbeille s'arrête; il passe dans une autre chambre; elle marche.

- Qu'est-ce qui t'empéchait d'écrire tout-à-l'heure?
- -- Le magnétiseur.
- Pourquoi? Que te fait-il?
- Des miracles.
- Peut-on guérir la maladie de la vigne, des pommes de terre ?
  - Impossible.
  - Les esprits nous voient-ils bien?
  - Oui.
- Eh bien, qu'ils écrivent ces mots que je vais leur montrer du bout doigt !
  - Ils ont été écrits aussitôt.
- Qu'est-ce qui nous met en communication avec les caprits?
  - Le fluide magnétique.
- Que pense-t-on de Shamyl dans le monde des esprits?
  - Héros fascinateur, inspiré par Dieu.
  - L'homme au masque de fer a-t-il vécu?
  - Oui.
  - --- Est-il mort naturellement?
  - -Non.

- Qui donc fut l'auteur de sa mort ?
- Mazarin.
- Etait-il parent de Louis XIV?
- Ils étaient frères.
- Etait-il l'ainé?
- Ils étaient jumeaux.
- Nous invitons l'esprit à nous écrire quelque chose de spontané.
- La fuite du temps doit nous donner la mesure de nos actions, amener la pensée de la mort; c'est-à-dire de l'éternité.

Mile M.... propose à chacun de nous d'écrire une pensée, sans nous les communiquer, et de les cacher dans un livre L'esprit écrit:

— Sculpteur grec, j'ai été Callimaque, l'ordre Gorinthien est ma gloire. — J'aime passionnément mon père et Cerminie. — Les esprits feront la conquête du monde.

Les billets ouverts ont présenté la même chose, lettre

pour lettre.

Ah! s'écrieront les infaillibles savants! Voyez-vous bien

qu'il y a transmission de pensée.

- Oui, les esprits connaissent parfaitement ce que nous pensons et ce que nous avons pensé; ce que nous faisons et ce que nous avons fait. Qu'on juge si l'esprit suprême pourra y être étranger! Mais est-ce une raison pour que ces esprits ne nous disent pas souvent des choses que nous ignorons.
  - As-tu habité un corps humain?
  - Oui.
  - Ton nom?
  - Faribobododa.
  - Ta qualité?
  - Schah de Perse.

On volt que nous avions à faire à un farceur. Les esprits se disent erratiques, et, en effet, il ne se passe pas quinze jours sans que nous ne reconnaissions écriture et caractères différents.

-Quel fut le nom de ma marraine?

— Nom illisible, puis : elle est vers Dieu. Mérite le ciel et tu la verras.

-- L'âme de la terre est-elle considérée au ciel comme démon?

- Faut pas (sic) s'y fier.
- Enfin qu'est-elle?

Pour toute réponse, une figure humaine avec des cornes. En terminant une séance, je dis un jour : --- floris-neus un mot galant pour les dames?

- Amour.
- Et pour Mlle Mélanie en particulier?
- La corbeille parcourt le papier en décrivant toujours des ronds très réguliers, et l'ensemble présenta une couronne.
- Je n'ai pas réussi il y a cinq jours au milieu d'un cercle nombreux. Pourquoi ?
  - Trop de monde.
  - L'Atlantide a-t-elle existé?
  - -Oui.
  - Où ?
  - A l'ouest de l'Afrique.
  - Du côté des Boschismens ?
  - -Non.
  - --- Près de Gibraltar ?
  - -- Oui.
- Les Atlantes, comme nation, vivaient-ils il y a trois mille ans ?
  - Non.
  - Vivaient-ils y a dix mille ans?
  - —Oui.
  - Il y a douze mille ans.
  - Oui.
- Y avait-il des hommes sur la terre il y a quinze mille ans?
  - Oui.
  - Ce n'est pas cela qu'offre la Genèse?
  - Non, fictions.
- Le démon aime-t-il les catholiques, les juiss, les musulmans, les spiritualistes, etc.?
  - -Non.
  - Aime-t-il les protestants ?
- Oui. (Il m'a été répondu out à plusieurs questions semblables à ce dernier mot.)
  - Aime-t-il les méchants?
  - Oui.
  - Nous allons voir ici un esprit maussade.
  - As-tu été homme?

- -Oui.
- En quel pays? Ton nom? Voyons, ton nom?
- -- Curioux.
- Etais-tu Français?
- Archi-curieux.
- Mais enfin ?
- -Bougre.
- Es-tu bon B....?
- Très bon.
- Une bonne ame?
- Oui, oui.
- Nous ferais-tu du mal si tu le pouvais?
- Non, jamais.
- Nous aimes-tu bien?
- Pas tous.
- Oui de nous trois?
- Mélanie.
- Et après ?
- Plus rien.

Il est remarquable que l'esprit emploie une mauvaise locution locale ici, où l'on entend dire: j'ai appelé; rien ne m'a répondu, dans les ventes publiques, rien ne dit rien, Hors ce terme angevin, rien pour personne et faut pas s'y fier, je n'ai jamais rien remarqué contre le bon langage ou l'orthographe.

- Y a-il un diable?
- Certainement, plus un mot illisible.
- -Quel est ce second mot?
- Cherchez.

Nous avons cherché en vain la signification de ce mot.

- Récris-le?
- Je m'amuse.
- En quelle année es-tu né? Quatre chiffres au plus.
- **—** 0000.
- Le diable aime-t-il les protestants?
- Cela ne me regarde pas.
- Crains-tu l'âme de la terre?
- Du tout.
- Qui reconnais-tu pour ton chef spirituel?
- Dieu.
- L'aimes-tu bien?
- Oui et Mélapie.
- Connais-tu l'avenir?

- Dieu seul le connaît.
- -Deux mots de ta pensée.
- **Jésus aime-**le?

Quelques jours après nous le trouvons encore :

- Sommes-nous raccommodés?
- --- Rah!

Il fait une figure spontanément. Mile Mélanie, très-fraiche, très-colorée, lui demande son portrait. Il dessine parfaitement une rose et ses feuilles.

M<sup>me</sup> M..., lui demande le sien. Réponse maligne et spirituelle; mais bonne amie, puis il dessine son portrait assez

ressemblant.

- Le plus grand nom en France?
- Homme.
- Peste! des idées philosophiques. Mais après?
- Mère.
- Encore ? après ?
- -Napoléon.
- —Bon, puis après. Nous attendions le nom d'Eugénie, en raison de la position de l'impératrice?
  - Empereur.
  - Après?
  - Le chiffre d'Eugénie.
  - Nous as-tu déjà répondu?
  - -Non.
  - As-tu été homme ?
  - —Si.
  - Qui es-tu donc?

— Español, quiero decir solamente (sic) que quiero. Os habeis de dudar de todo. Es menester dudar de si mismo mayormente. Creer solamente en Dios y en sus santos misterios: pensar poco, hablar aun menos, etc.

Cet espagnol nous a écrit 6 pages ainsi, ne voulant pas dire son nom; mais il a signé, Hidalgo y Albañil, noble et

macon.

La traduction est: je ne dirai pas ce que je voudrais dire. Il faut douter de tout, principalement de soi-même; croire seulement en Dieu et en ses saints mystères, penser peu, parler moins encore.

Nous eussions été très-embarrassés si je n'avais pas connu cette langue. Cet esprit, voulant s'essayer au français, termine par : rémembrer souvent vous. Vieux terme français du xv° siècle, (se ressouvenir) encore usité en Angleterre (to rember). Enfin, j'ai vu le dessin d'un obien d'arrêt, dont Raphael eut euvié la pureté du trait. Lorsque les points sur les I et les traits des T sont omis, neus posons la corbeille sur le papier, les onractères disparaissent à nos yeux et, de suite, sur notre invitation, ces points et ces traits sont mis à leur place. Les esprits sont parfaitement d'eux-mêmes à la ligne.

Chez une personne d'ici, l'esprit commence toujours cha-

que mot par la dernière lettre.

Un autre qui avait le bras gauche presque paralysé depuis trois ans, en a recouvré l'usage après avoir fait tourner un saladier. Ces détails suffiront pour répondre aux sarcasmes des merveilleux, auxquels je conseillerais de faire comme moi avant de dire, comme M. Babinet, que nous rivalisons de fétichisme avec les reces les plus dégradées de l'espèce humaine. S'il veut franchement se faire une opinion juste sur les esprits, qu'il renie sa trop grande foi en lui-même; qu'il lise les Arcanes de la vie future de M. Cahagnet; ouvrage sans pareit dans le monde, le plus curieux qu'on puisse lire et qui a une puissance de vérité à confondre l'athéisme aussi bien que les rapports avec les esprits, per la corbeille, esprits qui ne sont pas tous des démons, comme on affecte de le dire quelque part. J'aurais mille choses à vous dire encore: mais il faut finir.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon dévouement.

SALQUES.

## OBSERVATION DES FAITS PRÉCITÉS.

Il ressort des faits qu'on vient de lire, qu'il y a indubitablement des mouvements transmis par un savoir quelconque à des objets dont la texture n'est point appropriée à ce savoir et à ces mouvements.... Ce savoir et ces mouvements sont expliqués dans des sens contraires par les savants, qui naturellement doivent savoir expliquer queique chose... Sept systèmes infaillibles surnagent sur la masse des systètèmes faillibles émis sur ce sujet dans ce jour... Le premier dit : c'est le diable qui produit oes phénomènes ! le deuxième, c'est Dieu; le troisième, c'est l'âme de la terre; le quatrième, ce sont les vibrations nerveuses de l'honme; le cinquième, ce sont des esprits dégagés de la matière; le sixième, c'est l'esprit de l'homme encere enfermé dans la matière; le septième, c'est simplement la volonté personnelle ou collective des êtres qui font la chaîne dans le but d'obtenir ces manifestations.

Comme étant le premier, qui, dans nos temps modernes, avons remis sur le tapis la question de nécromancie, ou communication des esprits dégagés de la matière avec ceux qui y sont encore enfermés, et cela par le secours des lucides magnétiques, nous nous croyons quelque droit de discuter cette importante question. Nos rapports avec les décédés, ou spiritualisés par le secours desdits lucides, n'ont pas paru assez matériels aux américains pour en imposer aux sens grossiers de l'homme; aussi ont-ils préféré entrer dans le sanctuaire de la cabale, dont nous avions ouvert la porte, pour obtenir des manifestations sensibles au sens matériel de chacun, comme le faisaient anciennement les cabalistes, les mages, les philosophes, les sorciers, etc., etc.; au lieu de leur apporter un bon sac d'écus, les esprits dégagés de la matière ont transporté leurs tables dans tous les sens désirés.

Je n'ai fait aucune expérience concluante en ce genre, par conséquent j'en parle sous la responsabilité de ceux qui ont réussi, et je ne dois voir dans leur témoignage que ce que j'ai désiré qu'on vit dans le mien, qui est une sincère bonne foi.... Je suppose donc les faits existants telsquels, voyons si les arguments précités lancés contre eux sont valables.

4° Si c'est le diable qui remue et répond par ces tables, il nous prouve: 4° qu'il existe, ce qui est une fortune pour ses historiens.... 2° que n'étant qu'un esprit impondérable, l'impondéré transporte le pondéré sans organes appropriés à cet effet, ce qui est un non-savoir pour la physique; 3° si au contraire il a des organes, ces derniers font supposer une forme, ce qui est un échec pour ceux qui nient que l'esprit a une forme quelconque; 4° nous prouvant qu'il n'est pas contre Dieu, puisqu'il en parle généralement avec respect, l'enseignement de l'Eglise sur ce sujet est faux. Il nous prouve en plus que les exorcismes et tous les commandements de cette Eglise sont sans effet sur sa personne, puisqu'il continue ses exercices au nez des prêtres stupéfaits de leur nullité; ce qui est un démenti formel donné à leur mission... Que les théologiens débattent cette question entre eux, clie n'en renverse pas moins de

fond en comble leurs saintes définitions des facultés enta-

niques.

2º Si c'est Dieu même qui répond, par le secours de ces objets, aux questions qu'on lui adresse, il nous donne : 4º le bel exemple d'une soumission incrovable aux caprices des hommes, en pirouettant docilement à leurs yeux comme le fait le conscrit devant ses supérieurs; par conséquent il n'est qu'un pantin ou un politique à courte vue.... 2º en permettant que ses disciples défendent d'entrer en relation avec lui, il n'est pas leur chef mais bien leur esclave: 3° en répondant aux uns dans un langage un peu ordurier, aux autres avec quelque déférence pour le sexe, à ceux-ci avec astuce et mensonge, à ceux-là avec aménité et vérité, quoique envers tous en général, des lucides magnétiques aux voyants de toutes espèces et aux manifestations de tous genres, il produise les faits les plus contradictoires et les plus ridicules qui puissent être imaginés par le diable luimême, il n'est plus qu'une grossière macédoine pour l'amateur du beau, du bon, du juste et du vrai.

Que les adorateurs d'un tel Dieu se prosternent!

3º Si c'est l'ame de la terre qui joue ce rôle, c'est un drôle de divertissement qu'elle se donne là; je n'ai nulle envie de faire sa connaissance. Ce n'est pas la peine d'être admise dans la société des soleils pour être aussi obscure. Ce n'est pas la peine d'être née dans un ordre aussi supérieur pour venir jouer devant des pucerons de notre espèce un rôle aussi petit.... Quoi! notre bonne mère, vous avez progressé dans vos études sur Dieu et sur la création au point de venir nous débiter de tels contre-sens, disant par la table de Pierre que vous êtes le Diable, par le chapeau de Paul que vous êtes Dieu, par la corbeille de Jacques que vous êtes vous, par l'alphabet de Jean que vous avez des ondulations nerveuses, par l'assiette de Smon que vous êtes des esprits dégagés de la matière, par le saladier de Mathieu que vous êtes mon esprit à moi, par le bahut de Babolin que vous êtes la volonté de l'homme, et par les voyants en général que vous êtes cent manières d'être! Allons! bonne vieille, vous êtes en mauvaise odeur de sainteté auprès de vos enfants! vous n'étes qu'une fourbe qui venez apporter la division parmi nous. Priez pour le salut de votre ame si vous le voulez, je n'ai rien à vous offrir.

4° Si ce sont des vibrations nerveuses, il faut : 4° qu'il y ait cession et cobésion entre elles ; 2° que cette cohésion

soit peurvue d'un savoir et d'une volonté; 3° que ce savoir et cette volonté soient également pourvus d'une force de propulsion capable de lever les plus lourds fardeaux et de s'étendre aux distances les plus grandes; 4° qu'elles aient acquis l'omniscience et la prescience, c'est enfin un être collectif formé de toutes pièces, animé par une puissance qui n'est pas reconnue exister dans aucun de ses constituants. Si l'on admet cette proposition, notre brevet de fou est mis à néant du coup, et nous reparaissons sur la scène pourvu de forces bien supérieures à celles que nous possédions.

5º Si ce sont des esprits dégagés de la matière, l'on rentre dans nos propositions. Quelques nuances plus ou moins apparentes peuvent nous séparer de nos adversaires; mais, à coup sûr, ce n'est plus qu'une question de temps

qui existe entre nous.

6° Si c'est l'esprit d'un des opérants qui fait ces choses, il faut : 4° que cet esprit agisse en dehors de ses appréciations externes, puisque l'être qui agit ainsi avec bonne fot est aussi étonné de ce qui se passe sous ses yeux que les spectateurs ; 2° il faut qu'il ait et qu'il dispose de toutes les puissances précitées tant en populsion qu'en savoir, et cela, je le répète, en dehors de son corps matériel, puisque la table au plafond, où les objets transposés de place sont hors ses attouchements. Si l'on admet cette proposition, nous l'acceptons de grand ces; par conséquent qu'elle nous aliments à toutes nos études; par conséquent qu'elle nous avons faites sur la puissance de la pensée, proposition que nous n'osons répéter de nouveau.

7º Si c'est la volonté individuelle ou collective des opérants qui produit ces phénomènes: 4º elle doit être pourvue, comme il est dit dans les précédentes propositions des puissances précitées; 2º elle présente en plus le phénomène d'une non forme agissant sur les formes, par conséquent d'un moyen inorganique, qui dit et produit sur des corps organiques, ce que ces derniers ne peuvent savoir ni produire. C'est le savoir né de l'ignorance, qui se joue impunément de la bonne foi humaine. C'est enfin de nouveau l'homme aux prises avec l'inconnu. Ce phénomène nous ouvre une voie dans laquelle nous trouverons matière à prouver encore la vérité de nos études métaphysiques.

Que conclure de ces propositions contradictoires ? 1º Que

l'ignorance y est pour quelque chose; 20 la non observation pour davantage; 30 et l'orgueil humain pour tout. Savants, étudiez-bien la portée de vos conclusions, et vous verrez que vous êtes entré dans notre cercle au lieu de nous fuir.

Sachez que l'omniscience, c'est le savoir universel, et que ce savoir universel serait dans la main de cet enfant posée sur cette table, lui qui sait à peine manger une tartine de confiture, main de laquelle sortiraient des leçons d'histoire, de physique, de métaphysique religieuse et philosophique! ou des mains de ce paysan qui sait à peine bâter son âne, par lesquelles vous recevriez des solutions scientifiques qu'il vous faudra quelques années d'études pour les apprécier. Ne vous semble-t-il pas plus simple d'admettre, que cet enfant et ce paysan ne sont que les moyens physiques employés par des êtres supérieurs, qui veulent confondre votre raison et votre orgueilleux savoir!

Réfléchissez également que la prescience, c'est la preuve irréfutable de la préexistence des êtres et des faits, à leur manifestation terrestre, par conséquent l'immortalité antérieure et postérieure de chacune de ces choses, dans leur

individualité. Oh! vous n'en voudrez pas.

Pensez que vous admettez aujourd'hui que des tables, des bahuts, des saladiers sont vos professeurs en science, et cela par le fait de cette prétendue création d'un être collectif, fluidique, enfin un être créé à votre insu par vousmême, être que vous vous posez dans la dure condition de me jamais connaître par le fait même de votre fausse proposition.

Quoi I c'est le roi de la création, le civilisé des animaux, l'inventeur des arts, qui, pour nier son immortelle origine, préfère à son immortalité antérieure et à son savoir futur admettre ces créations collectives, vibratrices de volonté inconnue, enfin l'indiscutable à la faculté qu'il peut avoir de reparaître sur ce théâtre terrestre, afin d'expliquer aux

spectateurs le sens de la pièce qu'il y a jouée.

Etudiez de nouveau cette question, croyez-moi, observez et discutez avec calme, bienveillance et logique, ces faits qui vous étonnent. Laissez de côté vos sanctuatres compromis, vos académies en vétusté et vos réputations croulantes!... Le vrai avant tout.

Alph. CAHAGNET.

# AVIS A NOS ABONNÉS.

Comme les années précédentes, nous gratifions nos lecteurs de 36 pages en plus de l'engagement que nous avons pris envers eux. Cette livraison, qui est la dernière de cette année, porte 408 pages au lieu de 72. Nous prions nos abonnés de renouveler au plus tôt leur abonnement pour 4855 si nos études sont toujours de leur goût. La province et Paris peuvent choisir de s'abonner directement à Argenteuil ou à Paris chez M. Germer-Baillière, libraire, 47, rue de l'École-de-Médecine, avec lequel nous avons passé un engagement à cet effet.

Nous pensons terminer les Merveilles du Ciel et de l'Enver ainsi que le premier numéro de l'Encuclopédie magnétique, en 4855. Nous ne manguons pas de matières pour étendre nos publications, les abonnements seuls ne répondent pas à ces besoins; nous ne savons ni battre la caisse ni faire jouer les réclames, vu que par ces moyens c'est prier les gens pour leur faire du bien. De deux choses l'une, nos études sont un assemblage de propositions ridicules, dignes du mépris des hommes, ou elles sont dignes d'être prises en considération sauf examen. C'est cet examen que nous réclamons et que nous voudrions voir plus étendu, non pour ce qu'il nous rapporterait de gratitude ou de gain, mais bien parce qu'il est honteux pour l'homme de nier avec sa langue ce qui la fait mouvoir; parce qu'il n'est pas moins honteux pour lui d'accepter nos consolations et de les garder pour lui seul. Egoïste en honneurs, en propriétés, en commerce, égoïste jusqu'en parole, ce bavard intarissable ne sait dire un mot en faveur de ce

qui rapporte de si douces sensations à son cœur; il cache le moyen de ces consolations, de crainte de paraître ridicule d'être consolé par si peu de chose : lui qui, pour paraître un homme comme îl faut ou comme îl n'en faudrait pas, donnera avec générosité pour propager telle ou telle sotte croyance religieuse, regardera à deux fois à prendre un ou deux abonnements d'une publication qui lui paraît vrale et utile. Allons, hommes de la terre, vous ne pouvez nier qu'elle n'est pour vous qu'un lieu d'étape, occupez-vous donc de celui vers lequel une autre vous attend....

Alp. CAHAGNET.

# TABLES TOURNANTES (7º article).

La question des tables tournantes et de toutes leurs manifestations est toujours à l'ordre du jour; les amateurs exercent, les penseurs étudient, les écrivains barbouillent du papier et les intéressés argumentent. Chacun de son côté se dit être dans le vrai, et le vrai de ce vrai ect si peu vrai, qu'il s'explique par toutes les bouches en sens contraire. Pourquoi ce combat ou ce gâchis de l'intelligence? C'est qu'en cette question comme en toutes celles que l'homme étudie, chacun veut avoir la clé, l'arcane, la loi, de ce qui n'a pas de clé, d'arcane ni de loi. Chacun veut bien admettre que les choses supérieures proviennent de l'esprit, puisqu'il tente d'en avoir plus que les autres: mais aucun pe voulant que ce même esprit soit ailleurs que dans sa tête, ne peut admettre que ce sont des intelligences qui bui sont étrangères, qui sont le pivot des manifestations qui l'étonnent; il présère dire toutes ces choses ne sont dues

eu'à la volonté occulte de l'homme. Ah! volonté occulte! il v a donc deux volontés dans l'homme? La volonté estelle autre chose que l'action de la pensée je pense, je YEUX, et je fais ce que je pense, s'il en est ainsi, et qu'aucun des opérants dans la question que nous traitons, ne se soit dit je pense, je veux et je fais ce que je pense. Il y a donc deux manières, inconnues l'une à l'autre, de penser et de vouloir chez lui? Si ces deux manières de penser existent, elles constituent à n'en pouvoir douter deux êtres différents. l'un ne pouvant ce que l'autre peut et vice versa, chacun remuant la table à son tour par des accès de volonté et de moyens propres, chacun pensant et combinant ses réponses dans l'ordre de son savoir, savoir qui laisse toujours le questionnant dans les ténèbres. Si ce deuxième être peut agir sur les objets matériels à distance sans notre concours, comme on l'affirme, il ne nous prouve pas qu'il a une culotte de peau comme la nôtre; mais il nous prouve toujours que nous sommes des imbéciles d'affirmer qu'aucun corps pondéré ne peut être mû sans le secours d'un corps impondéré. Il nous affirme enfin qu'il est ce qu'il est, et que nous sommes ce que nous sommes. Nous voilà bien deux dans un sans nous en douter: l'un niant l'autre commé deux renégats. Eh! bien, mes bons penseurs, tout cela converge vers nos propositions, seulement il vous était réservé, non pas de voir des esprits pour y croire, mais d'y croire sans les voir, ce qui est plus fort; quel contretemps pour votre pénétrante observation, devant une assemblée qui est ébabie de ce qu'elle vient de voir et qui ne sait l'expliquer, de vous entendre dire, tout cela est le résultat de la volonté de l'esprit humain. Ouand nous vous avons parlé des merveilles que pouvait opérer cet esprit humain, vous nous avez regardé au microscope. Corpuscules que nous étions voltigeant devant vos sanctuaires scientifiques. Notre espèce ne promettait aucune production, et en ce

jour nous ne rencontrons que des corpuscules semblables. à nous. Il est vrai qu'une légère nuance dessine nos ailes. nous disons que l'esprit est un être lié à la matière, mais qu'il peut à l'occasion s'en détacher pour vivre et connaître d'une vie et d'un savoir que nous ignorons. Cet esprit préexiste et survit au corps qu'il a animé. Vous, vous admettez autourd'hui seulement que nous avons une deuxième volonté, qui pense, sait et exécute ce que nous ne voulons. ne pensons et ne savons pas. Ce qui est bien légitimer l'être dont nous parlons. Vous admettez en plus que cet être peut agir, penser et savoir à distance du corps au'il habite, nous sommes encore en cela d'accord sans que vous le vouliez; mais sur la question de préexistence et de survivance vous nous combattez toujours, tout en admettant que vos esprits ou vos volontés occultes vous font l'historique de choses qui ne sont plus, et vous prédisent celles à venir; pourtant ce qui ne survit pas ne peut être vu, et ce qui n'est pas encore ne peut être pensé; il ne vous manque plus que de savoir ce que vous dites pour mieux argumenter. Questionnez logiquement cette volonté inconnue qui est chez vous, et vous ne tarderez pas à dire avec nous, que nos études ont de très grandes chances de probabilité; et l'esprit qui est en vous saura bien vous prouver qu'il peut un jour vous emporter sur ses épaules, comme il le fait à l'égard de vos meubles, pour vous aider à passer le grand fleuve du doute, qui conduit à cette même affirmation du monde spirituel que vous niez encore, tout en admettant les habitants.

Du courage et de la persévérance, le temps est notre maître à tous, traitons-nous chacun un peu moins mal, afin de mieux nous entendre.

Notre correspondance avec plusieurs expérimentateurs, au moyen des tables tournantes ou de tout autre genre de manifestation spirituelle, est trop étendue pour la publier dans son entier, aussi avons-nous obtenu l'autorisation de nos correspondants, de ne prendre dans leur récit que ce que nous trouverions de plus intéressant, et de plus en rapport avec les études que nous faisons. Nous commencons par faire droit à l'un d'eux, M. Salgues d'Angers, qui nous prie de rectifier une erreur typographique qui s'est glissée dans l'orthographe de son nom, qui s'écrit Saleurs et non Salque. (Voir la dernière livraison.)

ALP. CAHAGUST.

### CORRESPONDANCE SUR CETTE QUESTION.

M. Salgues d'Angers à M. Cahagnet.

Cher monsieur.

Je vous laisse libre de prendre dans les faits suivants ceux que vous trouverez bon de publier.

Premier fait. Dans une ville de province, un prédicateur distingué se trouvait un jour dans une maison où l'on avait longuement interrogé une table. Lorsqu'elle fut replacée à peu près, grand fut l'émoi de voir un tabouret, auquel on n'avait pas touché, sortir de dessous ce meuble, parcourir le salon. Quelqu'un l'arrêta du pied; mais on le poussa pour qu'il continuât sa marche. Vains efforts; il était devenu adhérent au parquet. Ce prédicateur se joignit à une autre personne pour l'enlever; mais sans résultats. Un colonel apporta son concours, et par ce triple effort, on enleva enfin le tabouret; mais par morceaux. Il n'est pas présumable que ce prédicateur, que je connais, soit accusé d'imposture.

Deuxième. Un monsieur avait une créance de 800 fr. chez un mauvais payeur, de Nantes. Craignant de faire des frais inutiles, il fait demander aux Esprits (par le secours d'une corbeille), combien il rapportera, il lui est répondu 400 fr.; en effet, il n'a pu obtenir que cette somme.

Troisième. Un boulanger ayant appelé un garçon de Nantes, nous pria de demander s'il lui viendrait, et quel jour il arriverait? la réponse fut : IL ARRIVERA LE 44 MARS. Il arriva, en effet, juste à cette date.

Quatrième. Madame B.... devant venir demeurer à Angers, quitta ses parents pour aller chercher son mobilier à 50 lieues, l'esprit interrogé sur le nombre de jours d'absence, répond 11; en effet, le onzième jour au soir elle arriva.

Cinquième. Dans un article fourni à la table parlante par le sénateur américain Callemalge, le docteur Franklin (Benjamin), a eu avec lui et avec plusieurs personnes très haut placées ce qu'il nomme des entretiens très familiers; mais ce qui m'intéresse par dessus tout, c'est ce qu'il enseigne sur le but des communications. Il dit : « Mes amis, il y aura de grands changements dans le cours du dixneuvième siècle, les choses qui vous paraissent maintenant obscures et mystérieuses deviendront claires à vos regards. Des merveilles vont être révélées, le monde sera Illuminé. »

Après, Canoun, ancien ministre du gouvernement américain, dit à M. Callemalge : « Les communications avec nous ont pour but de convaincre de l'immortalité de l'ame. »

Un autre jour on lui dit: Pouvez-vous par quelque phénomène physique me confirmer la vérité des révélations, et écarter de mon esprit jusqu'au moindre doute? Cet esprit répondit: « J'aurai avec vous un entretien lundi à sept heures et demie, n'y manquez pas, je vous expliquerat ce qui se passe. » John Cahoun.

Lundi à 7 heures et demie. « Mon ami. on vous demande souvent quel bien peuvent faire nos manifestations, je rénonds à cela elles ont pour but de rapprocher les hommes de Dieu en convaincant les sceptiques de l'immortalité de l'ame. » A pareille question, faite en 4850 à cet esprit, à Brighton, il répondit : « Unir le genre humain et convaincre les sceptiques d'une autre vie! » Enfin, cet esprit demanda qu'on mit trois sonnettes, et une guitare sur un tiroir renversé sur une table, et il produisit une musique mélodieuse. Il demanda qu'une Bible fut placée sur ce tiroir, elle s'ouvrit à l'Évangile Saint-Jean. Il demanda qu'on lut le chap. 3, et de grands coups furent frappés à beaucoup de versets, et plus forts encore aux versets viii. xi. xix. xxxiv: il a fini une séance en écrivant : « Je n'ai pas assez de force pour écrire une phrase, ceci vous montre seulement que je puis écrire. Si vous revenez vendredi à sept heures précises, j'aurai plus de force. John CAHOUN: après avoir écrit I'm wit you still » (je suis avec vous); plusieurs hauts fonctionnaires se souvinrent qu'il employait toujours cette abréviation peu usitée de I'm pour l'Am. Franklin donna des renseignements au même instant exactement les mêmes, à deux sociétés, dans des localités différentes. Dans chacune on entendait du bruit comme celui d'une batterie électrique. SALGUES.

# Monsieur Cahagnet,

Nous vous dirons, cher Monsieur, que nous nous occupens beaucoup de tables parlantes, aussi passons-nous dans notre village pour être un tant soit peu sorcier; je vous assure que nous aurons bien de la peine à faire tomber les cornes de tous ces *dnes-là* (si toutefois les ânes ont des cornes): les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde s'en mêle, c'est moi qui passe pour le chef de la bande (des sorciers); ils crient tous après moi comme des aveugles qui ent perdu leur bâton, une entre autres de ces femmes dit:
« R y a long-temps que je vois bien que Faille n'a pas des
yeux comme les autres, et je suis sûre, ajoute-t-elle, que
sans lui les autres ne pourraient rien faire; nous sommes
menacés mêmes si nous continuons notre sabbat, d'être traduit en justice. En bien! bon, leur dis-je, c'est cause que
nous aurons le plaisir de faire danser notre table devant
MM. les juges. Heureusement, pour notre part, que nous
nous moquons de tous ces esprits bleus-là, et que plus ils diront plus nous ferons, en dépit de leur mauvais vouloir.

A Lavanne, MM. Bernier père et fils, auxquels je communiqual vos ouvrages, m'ont très-bien compris : ils réussissent très-bien aussi à faire parler leur table : ils l'ont fait même avant moi, seulement je leur en avais donné le moven d'après ce que vous nous en avez dit sur votre journal. Mile Zénaïde Bernier, jeune personne de quatorze ans, a un pouvoir tout à fait magique pour ces expériences-là. A peine a-t-elle posé une main sur la table, qu'aussitôt cette table se balance de côté et d'autre, et finit par se renverser si on lui commande. Si on interroge tous ces esprits-là qui viennent sous son fluide, ils nous répondront qu'ils n'ont pas habité la terre, ils ne sont pas au ciel, ils n'aiment pas Dieu, ne veulent pas se purifier, ils se disent être des mercuriens, au'ils n'ont point de religion sur cette planète; les bons esprits que nous interrogeons à leur sujet nous disent la même chose à leur égard; si on leur joue avec un instrument quelconque une valse, une polka, etc., aussitôt la table se met en mouvement et marque la mesure avec une fustesse admirable. Nous avons remarqué qu'il est bon de ne point trop se familiariser avec eux, car ils pourraient bien devenir des hôtes très-incommodes.

Recevez, cher monsieur, mes salutations fraternelles et bien sincères.

PAILLE.

Caurel, le 26 mars 1854.

#### PAITS DE SOMNAMBULISME ET DE MAGNÉTISME.

(Correspondance de M. Salgues.)

- 1º Un vieillard très-pieux, cohéritier dans une succession, se tourmentait de l'absence d'un autre héritier dont la demeure était inconnue. On lui propose de se faire renseigner par une somnambule; mais ses scrupules religieux s'y opposent. Il consulte son directeur, et, autorisé, il pose sa question. La réponse est : « La personne que vous cherchez est à Amiens, telle rue, tel numéro.» Peu conflant, il rentre chez lui et se décide à écrire. Trois jours après, il reçoit la réponse. Je tiens ces détails de ce vieillard luimême, homme plein d'honneur, et qui me dit, maintenant je crois au magnétisme, et que nous devons à la bonté divine les miracles qu'il produit.
- 2° M. G..., puissant magnétiseur chez lequel nous étions rassemblés à une douzaine de personnes, nous rendit témoins du fait suivant. Après avoir eudormi sa lucide par ce simple commandement : dormez, et lui avoir cataleptisé le bras par trois passes, il lui mit, sur le bout des doigts, l'indicateur et le pouce, le bout d'un tuyau de pipe en corne, qui y semblait seulement légèrement collé. M. G... ne fit que deux passes sur les doigts de cette fille et nous invita à retirer ce tuyau. Nous crûmes que c'était une plaisanterie, mais nous aurions plutôt arraché le bras que nous n'eussions eu ce tuyau des deux doigts auxquels il était adhérent. M. G... se retira et nous dit de nous entendre sur l'heure, la minute et la seconde à laquelle nous désirions que la lucide se réveillât, ce qui eut lieu juste au moment convenu.
- M. Salgues, dans une autre lettre, nous dit : « J'ai achevé ces jours derniers la lecture de la Magie magnétique, j'avais aperçu, en la recevant, votre expérience des nuages fondus par le regard. Habitué aux phénomènes, j'aurais dû croire de suite cette expérience possible, je la

négligeai, ma crédulité étant trop chatouilleuse ce jour-la j'aimai mieux croire que j'avais mal lu, et je n'y revins pas; mais, il y a quelques jours, j'ai relu cet article pour me convaincre que je ne m'étais pas trompé, et, en effet, à ma grande satisfaction, je fis fondre plusieurs petits nuages. Je voulus me rendre raison d'un pareil résultat, et je me dis, voilà ce qui doit convaincre du rayonnement prodigieux de l'âme, qui transporte à des distances immenses l'op magnétique, ou mieux notre fluide particulier, qui est un fragment du fluide général! Voilà ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de solution de continuité dans la nature, qu'il n'y a pas de vide, et qu'il est un plexus universel où les rayonnements s'entrecroisent, etc.

« Recevez mes salutations, etc.

« SALGUES.»

### SOMNAMBULISME (8° article).

### ETUDES ANATOMIQUES.

Que de questions et de controverses ont été soulevées en médecine pour résoudre les fonctions de la rate chez l'homme? La triste opération qu'on pratiquait autrefois dans le noble but de fournir d'excellents coureurs aux grands, avait fait augurer que la rate était un meuble plus génant qu'utile dans le domaine de notre corps. Cette opinion n'est pas encore assez éteinte de nos jours pour ne pas avoir suscité les questions qu'on va lire.

Il y a quelques mois qu'un médecin allemand très-studieux, ayant lu les Arcanes qui lui donnèrent une idés fa-

vorable de la bonne lucidité d'Adèle, désirs en acquérir la preuve par lui-même; aussi vint-il, à cet effet, me demander une séance, non une séance ordinaire, mais une étude sérieuse sur la question de somnambulisme et des facultés ani en découlent. Je lui accordai ce qu'il me demanda, va qu'il me jura qu'il était un étudiant impartial. Répéter les ce qui se dit dans cette séance, me serait impossible : deux heures d'études soutenues dans lesquelles la lucide et le médecin ne se cédèrent pas un pouce de terrain, furent employées à profit. Adèle, comme je l'avais fait observer au médecin, n'employa aucun terme technique, et ne suivit aucune règle recue en anatomie, mais elle détailla l'homm à sa manière et de manière à satisfaire la lovale curiosité de son partner. Ce monsieur se fit visiter depuis l'occiput jusqu'au tibia, et put, mieux que personne, apprécier si la lucide voyait juste. Malade depuis bien des années, avant usé ce que lui enseignait son art, le médecin ne rougit pas (devant une telle preuve de lucidité) de demander quelques conseils à notre Esculape aux yeux fermés. Ce monsieur suivit scrupuleusement ses conseils, et son frère. M. Meyer, 29, rue d'Enghien, à Paris, nous dit, il y a quelque temps qu'il avait reçu des nouvelles du médecin qui, tout en remerciant Adèle, lui annoncait sa guérison.

Revenons à notre chère rate dont il fut question dans cette étude, voici ce qu'en dit Adèle; a-t-elle dit vrai ou pon? On en jugera.

La rate est un organe plus utile qu'on le croit, elle est destinée à rafraichir le sang qui traverse le cœur Ses mouvements sont ceux du ver, elle aspire l'air qui lui sert à cet effet par sa partie inférieure, et le projette par sa partie supérieure dans la direction du cœur. Lorsque cet air est entravé dans son passage, soit par des engorgements sanguins on des contractions nerveuses, il s'échauffe lui-même et ne produit plus l'effet nécessaire à la circulation active

du sang qui traverse le cœur. Il s'en suit des gonfiements dans la rate et des chaleurs au cœur qui produisent des effets semblables aux défaillances qu'enfante l'estomac par les convulsions. La mauvaise fonction de la rate produit également ce feu qu'on remarque dans presque toutes les affections hypocondriaques, feu qui enveloppe les fiancs et les reins et enfiamme les intestins. De ces troubles provient celui remarqué dans les idées des hypocondriaques, des maniaques et des hallucinés. Il n'y a pas d'organes inutiles chez l'homme, s'écrie la lucide, vous pouvez couper, séparer, paralyser telle partie du corps qui vous plaira, mais avec cette partie vous paralyserez également une fraction de l'harmonie de la vie de relation qui existe entre elles.

Le médecin parut très-satisfait de ce petit cours; que le lecteur suive son exemple, car je n'ai rien à y ajouter.

#### VIR A DISTANCE.

M. Renard, de Rambouillet, nous écrivit un jour qu'une mère de famille de sa connaissance, chargée de quatre enfants, était dans la plus grande inquiétude sur le sort de son mari, parti depuis deux ans en Amérique pour y chercher fortune. Il y avait très-longtemps qu'on n'en avait pas reçu de nouvelles, ce qui faisait présumer à sa femme qu'il était spiritualisé. M. Renard nous priait de nous occuper de cette question en nous donnant le nom da voyageur. Adèle ne tarda pas à le rejoindre, nous donner son signalement et nous affirmer qu'il n'était pas mort; mais qu'il avait bien manqué de se spiritualiser. Ayant amassé un petit pécule, il avait été attaqué, puis dévalisé au moment de rentrer en France. Découragé par ce malheur, il était tombé dans un tel état de misère qu'il mendiait son pain, ne pouvant travailler vu le mauvais état de sa santé. La lucide assura que

cet homme reviendrait en France, vu que des moyens de le faire lui seraient procurés. Ces détails et beaucoup d'autres nous demandèrent deux séances. M. Renard reconnut le signalement exact, il ne s'agissait plus que de vérifier le reste. A peine six semaines étaient écoulées, que cet homme était arrivé à Rambouillet et certifiait tout ce qu'avait dit Adèle, tant sur le vol qu'il avait subi que sur sa maladie et son état de misère.

Cette recherche avait un double but, elle était faite sous les auspices du médecin de l'hôpital de Rambouillet et de deux autres notabilités de l'endroit que M. Renard voulait convaincre de la puissance du somnambulisme. Je ne sais si les notabilités furent convaincues; mais ce que je sais, c'est que nous n'en savions pas plus nous-mêmes que ce qu'on vient de lire. Que ceux qui croient à la communication de pensées dans ces sortes d'expériences en pensent ce qu'ils voudront et me disent pourquoi cette erreur existe-t-elle au milieu d'une telle lucidité. Adèle voit cet homme à trois mille lieues aujourd'hui, il ne peut être dans six semaines en France; puisque, suivant elle, il n'en a pas les moyens présentement; elle ne peut donc l'avoir vu qu'à quelques mois antérieurs, ce qui donne une actualité de plus à toutes nos propositions sur cette question. Qu'on nous étudie donc si nous en valons la peine.

#### PROPHÉTIE.

Il y a près d'un an qu'un jeune étranger nous pria de faire apparaître sa sœur. Cette apparition fut tellement détaillée, que ce jeune homme, auquel il restait quelques doutes après la lecture des Arcanes, nous affirma qu'à compter de ce jour il acceptait, sans restriction aucune, tout ce que nous avions écrit sur ce sujet. Ce monsieur se sou-

Digitized by Google

vint de nous à l'occasion, en nous adressant son correspondant pour obtenir de sa sœur quelques conseils sur des questions de famille et d'intérêt, il faut croire que ces conseils furent couronnés de succès; car de temps en temps nous voyons venir ce correspondant nous soumettre de nouvelles questions. Nous traitons actuellement de celle de mariage. Notre jeune homme, très-timide et amoureux comme on l'est, quand on l'est, avait déià demandé luimême à sa sœur s'il pouvait faire la demande de l'une de ses amies (du temps qu'elle était encore sur la terre!) sa aœur lui avait affirmé que son amie recevrait bien sa demande, vu qu'il ne lui était pas indifférent. La timidité du jeune homme ne savait pas lui suggérer de profiter des occasions; aussi tarda-t-il comme on ne devrait pas le faire dans de semblables circonstances. Un jour, son correspondant demanda à Adèle, pour preuve de sa lucidité présente. si elle ne pourrait pas voir si son ami n'avait pas trouvé une occasion favorable pour faire sa démarche. Adèle dit. je le crois bien, que cette occasion s'est présentée; ce monsieur a fait, il n'y a pas long-temps, une partie de traineau avec cette demoiselle, ils étaient quatre dans ce traineau: suivent les signalements des trois autres personnes. Le tout fut écrit à l'étranger, et le tout fut reconnu exact. Sur ce, on prie Adèle de dire ce que ce jeune homme doit faire, vu qu'il suivra ses conseils à l'avenir; la lucide dit : « Que ce monsieur s'empresse de faire sa démarche, car j'en vois une semblable qui doit être faite par un beau garcon, riche, et bien vu du père de la jeune fille; si ce monsieur se laisse devancer, je ne réponds plus de rien.» Pour lui donner confiance dans ce que je dis, ayez l'obligeance d'écrire sous ma dictée le signalement du nouveau prétendant. Notre amoureux timide ne se pressa pas davantage, et quinze jours après la prédiction d'Adèle, le beau jeune homme avait fait la demande de la demoiselle. Le père l'avait accepté; mais &

s'agissait de savoir si la jeune fille le préférerait. Adèle répondit que le prétendu nouveau serait éconduit, et que la ieune fille préférait notre jeune homme. Celui-ci se décida enfin à faire cette démarche tant reculée. Il recut une réconse très-honnête et flatteuse, qui laissait bien voir quelques regrets, mais qui éconduisait notre amoureux avec beaucoup d'égards. Ou'est-ce que cela signifie? fit il demander à Adèle. Comment cela se peut-il, si elle m'aime comme vous le dites? - En voilà la raison, répondit la lucide, cette demoiselle ne peut, du moment, vous faire une autre réponse, vu qu'elle a refusé le jeune homme, en assurant à son père qu'elle n'était nullement disposée à se marier, qu'elle voulait, au contraire, rester libre pour soigner ses vieux jours, etc., etc. (étant fille unique et son père étant veuf). Après une telle fausse position, reprit Adèle, vous sentes qu'elle ne peut dire aujourd'hui qu'elle veut se marier et abandonner son vieux père. Il est trop tard, si ce monsieur est pressé de se marier, il aura l'occasion de le faire bientôt. Il lui sera parlé d'une veuve de tel âge, telle fortune (suit le signalement, etc.); cette veuve lui sera proposée par une amie de sa sœur défunte, il ne l'a jamais vue, elle habite à auelques lieues de son endroit. Le correspondant ne suffisait pas à écrire sous la dictée de la lucide, et partit en hochant la tête, car je dois dire qu'il était un peu incrédule à l'endroit des prédictions et du magnétisme.

Deux mois après cette séance, la jeune veuve apparut, et l'on put s'assurer de la réalité de tous les détails du signalement. Notre jeune homme, aussi surpris que satisfait de l'accomplissement de cette prédiction dans tous ses détails, écrivit que la veuve lui allait moins que la première, vu la beauté, etc., etc. Adèle, de nouveau consultée, dit que ce monsieur ne se désespère pas, car je vois une jeune fille de tel âge (suit un signalement détaillé) qui lui conviendra, et qui plus est, il conviendra à cette jeune fille également.

Il a déjà pensé à elle, elle est riche et très-jolie, ma foi; il est vrai qu'elle a une épaule un peu plus haute que l'autre. mais cela s'apercoit peu devant la beauté de ses veux et la richesse de son esprit. Dites-lui qu'elle était l'amie de sa sœur, etc., etc.; il la reconnaîtra bien. Quelque temps après cette séance, la jeune fille était reconnue, et Adèle consultée pour savoir si c'était à elle ou à la mère qu'il fallait s'adresser en premier lieu. La lucide répondit : « Adressez-vous à la mère, car c'est une femme de l'ancien régime. qui tient considérablement aux usages, à l'étiquette, à toutes les manières aristocratiques des grands, et si sa demoiselle disposait d'elle sans son aveu, elle ne disposerait pas de sa fille selon les vœux de cette dernière. Dites à ce monsieur qu'il doit voir la première jeune fille, un de ces jours, portant une ROBE BLEUE, car elle sait que ce monsieur aime beaucoup le bleu. » Cette simple prédiction d'Adèle fut récusée de suite, vu que la jeune fille n'avait jamais porté de robe bleue. Que le lecteur ne croie pas que les étrangers sont moins exigeants que nos académiciens français sur les points et virgules. Il s'agissait pourtant moins de la couleur d'une robe que du bon accueil que la troisième prétendue ferait à cette demande; mais les hommes sont ainsi faits, qu'en amour ils ne sont pas moins ridicules qu'en affaire de bourse.

La demande fut faite, et quinze jours après on n'y avait pas encore répondu. Notre amoureux n'espérant plus rien, pria un ami d'agir en son nom. Quelle ne fut pas la surprise de notre jeune homme d'apprendre que sa demande était acceptée avec beaucoup de bonne grâce, et, qui plus est, que son ami avait rencontré la première jeune fille en more bleue, la première peut-être qu'elle portait en sa vie!

Oh! communication de pensée, je sens que tu triomphess

Oh! DEDUCTIONS, vous régnez; n'est-ce pas nos argumentateurs.

#### SPIRITUALISATION.

Nous avons à enregistrer deux nouveaux départs de notre monde pour le monde spirituel, dans les personnes de M. Aubin Gauthier, magnétiste et écrivain très-estimé du monde magnétique, et de M. Blesson, magnétiste spiritualiste très-estimé également des magnétistes en général : le premier est spiritualisé à la suite d'une maladie, et le deuxième par le fait d'un accident.

Blesson, duquel nous avons souvent entretenu nos lecteurs, n'avait que trente et quelques années, d'une corpulence très-développée et d'une santé très-bonne, père de deux enfants, qu'il laisse ainsi que sa jeune femme dans une position très-précaire. Il était à la tête d'un établissement de peinture très-florissant; distribuant le matin et le soir ses travaux, il sacrifiait depuis quelques années une partie de son temps à magnétiser parents, amis, connaissances pauvres et premier venu. Six mois de magnétisations soutenues, à une et deux heures de marche de sa maison, ne l'effrayaient pas. Lorsqu'on voulait lui en témoigner sa reconnaissance, il s'écriait, en élevant son regard vers le ciel : « Remerciez Dieu de m'avoir permis de vous soulager, et priez-le pour qu'il m'accorde le pouvoir d'en faire autant à na autre. »

Blesson était l'homme des accidents et des aventures de toutes sortes. Son existence est pleine de faits sublimes et de dévouement. Prendre chez lui les orphelins, les élever et les produire, venir au secours des pauvres, consoler les affligés, soigner et enterrer les mourants, étaient sa seule affection, et Dieu seul sait s'il trouvait le moyen d'y satisfaire. Les orphelins recueillis et élevés par lui sont bien an sembre de six, les prêts et dons d'argent par centaises;

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

les malades soulagés, on n'en connaît pas le nombre; les accidents sur la voie publique qui semblaient tous attendre sa présence, personne ne les connaît. C'est par un tel empressement à relever de l'être en syncope à l'épileptique que le magnétisme a à enregistrer son premier martyr, nous le pensons.

Blesson revenait du faubourg Antoine, de magnétiser un malade, lorsque dans une rue il voit un groupe de monde assemblé autour d'une pauvre femme épileptique, à laquelle on ne pouvait apporter aucun soulagement. Blesson, comme il en avait l'habitude, fend la foule, se met à genoux aux pieds de la convulsionnaire, puis la magnétise avec la foi. et la puissance que lui seul possédait dans de telles occasions. L'attaque est tellement forte et résiste tellement longtemps à l'action de notre ami, que la sueur lui ruisselle sur le visage. Il triomphe enfin et la malade est sauvée, mais Blesson est perdu; il a sans doute donné à cette sœur en l'Éternel tout ce qu'il possédait de vie terrestre : on le voit se mettre à courir comme si une peur quelconque l'avait saisi; il n'avait pas fait deux cents pas qu'il tombe, en portant la main à sa tête. Deux médecins qui étaient présents le relèvent, et lui portent tous les secours de leur art; mais c'est inutilement, Blesson écume comme l'épileptique. Les médecins prétendent qu'il y a eu absorption de la maladie par l'action magnétique, et que la crise s'est portée au cœur et à la tête. C'en fut fait de Blesson; deux heures après il avait pavé de son existence le bonheur de conserver peutêtre une mère de famille à ses enfants, quand lui quittait les siens! Le monde magnétique a fait une perte dans la personne de ce magnétiste de longtemps irréparable. On nous a caché cette spiritualisation pendant une quinzaine de jours, vu notre état maladif, et la grande et pure amitié que nous avions pour ce dévoué frère, qui nous a fait en magnétisme tout le bien qu'il a pu; aussi nous sommesnous empressé de renouer spirituellement nos bonnes entrevues, et pouvons-nous croire que notre ami jouit au ciel des félicités réservées par le Créateur aux âmes comme la sienne. Il nous disait encore hier, par l'organe d'Adèle: « Voilà la vie, frère. J'ai relevé cette pauvre femme qui du moment traine sa pénible existence terrestre, et moi je me suis enrolé dans les régions où l'on ne connaît que le bonheur. A elle les larmes, à moi la joie. »

ALP. CANAGERT.

### PACTES.

Le journal la Presse du 9 août contient le récit d'un jugement rendu contre un sorcier, jugement qui le condamne à cinquante francs d'amende pour avoir fait signer des pactes à deux particuliers de l'endroit, pactes dont la teneur est on ne peut plus curieuse au point de vue de l'aveuglement des hommes et de leur besoin de pouvoir, ou d'être ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un des deux contractants vend son ame au diable movennant trois cent mille francs en or et argent ayant cours en France, à la condition que le diable lui donnera la puissance de faire naître des maladies inguérissables par tout autre que par lui: de gagner au jeu autant qu'il y jouera, etc., etc. Le tou est fait et signé en bonnes formes. Cela nous prouve une fois de plus ce que nous savons déjà trop, qui est que l'homme tente toujours, en plus ou en moins, à s'élever au-dessus des autres, les dominer, et être juge dans sa propre cause. Il n'y a pas longtemps qu'une demande à peu près semblable m'était faite; la puissance qu'on voula i sequérir n'était désirée qu'en vue de l'employer avec justice, etc. « Hélas! dis-je à cette personne, en lui remettant la révélation d'Adèle sur la justice divine et la justice facultative des hommes, remettez votre cause dans les mains de celui seul qui peut être juste; elle sera en sécurité dans ses cartons, et justice vous sera mieux rendue que par vousmême. » J'en dis autant à ceux qui veulent des honneurs et de la fortune : « Puisez à pleines mains par la pritre dans le coffre inépulsable du banquier universel; et en fait d'honneur, tâchons d'être simplement honorable à nos propres yeux, celte satisfaction de la conscience vaudra mieux pour notre avenir que toutes ces petites dignités mentionnées sur un diplôme en peau d'âne. »

ALP. CAHAGNET.

### BIBLIOGRAPHIE.

# ATHÉNÉE MAGNÉTIQUE DE LYON.

Tel est le titre d'une nouvelle publication qui paraît tous les mois à Lyon, par livraison de 32 pages in-8°, au prix de 6 fr. par an. Cette publication est à sa troisième livraison. Cette dernière contient une lettre qui nous est adressée par le rédacteur en chef, que nous remercions pour la bonne opinion qu'il s'est faite de notre personne et de nos études. Nous désirons que l'Athénée continue à prêter son appui à toutes les questions concernant le magnétisme, avec la même leyanté qu'elle a mise jusqu'à présent. La lettre nous apprend que nous avons été proposé au jury magnétique de Paris,

sous la présidence de M. Du Potet, pour recevoir une médaille de bronze, et que cette proposition a été rejetée à l'unanimité (moins les proposants, sans doute). Dans ce jugement rendu à notre égard, nous voyons deux choses qui nous font plaisir : la première est que l'école de M. Du Potet reste fidèle au principe de son maître, en n'accordant pas une marque d'estime (non méritée, il est vrai), à celui dont elle récuse les études: la deuxième est que nous n'avons pas acquis dans la science magnétique une place assez importante pour recevoir une telle marque de distinction des sommités de cette science. Jusqu'à ce jour, nous n'avons cherché qu'à expliquer et mettre en pratique ce que bien d'autres ont enseigné avant nous. Nous n'avons donc aucun droit à la moindre attention de la part des hommes. Nous remercions également de tout cœur ceux qui ont désiré nous élever si haut, et ceux qui, non moins libres, nous ont laissé continuer nos études, qui, un jour peut être, ne mériteront ni distinction, ni médaille, mais attireront quelques nobles cœurs vers nous.

ALP. CAHAGNET.

# MÉDITATIONS (5º article).

#### LA VIE.

Qu'est-ce que la vie? Est-ce ce que j'observe... ce que je sens... ce que je suis?... Hélas! j'observe quand j'observe, je sens quand je sens, et je suis quand je suis... A chacune de mes observations je sens et je suis un autre être : agité des agitations qui m'entourent... plein de bienveillance

pour les douleurs qui me subjuguent, et riche d'amour pour ceux qui m'aiment.

maine, qu'on nomme pyramides ou forum, je deviens rèveur et cours à la recherche des âmes qui ont élevé ces mmortalités de leur être matériel!..... L'obscurité m'entoure... je frémis, et ne trouve que le néant!...

Devant ces restes de temples antiques dont les dalles sont recouvertes de lichen, je médite sur les âmes pieuses dont les genoux suppliants les ont foulées, et je me demande ce que sont devenus les dieux, les fidèles, les plaintes et les joies de ces temples?... Mes yeux inquiets se portent vers les cieux, et l'écho universel des âges semble apporter à mon ouie les dernières notes des chants de ces trépassés, qui sont.... Où... Seigneur?... Dans votre sein!...

Lorsque je parcours l'histoire écrite des nations, de leurs révolutions, leurs progrès et leur décadence, je me demande qu'est devenu ce règne de *lumière* de Moise, le révélateur des commandements de Dieu dans la nation juive errante?

Celui d'or de Salomon, le type de la sagesse et de la philosophie hermétique dans la franc-maçonnerie ou le compagnonage?

Celui si fier de Xercès, aux armées innombrables, devant Léonidas?

Celui victorieux d'Alexandre, devant les bacchantes de l'Inde?

Celui de conquête de César, devant le poignard de Brutus?

Celui fastueux de Soliman, devant la bannière de saint Bernard?

Celui glorieux de Louis XIV, devant ses défaites? Celui magique de Napoléon, devant l'île Sainte-Hélène? Poussière agitée par les orages des temps, ils sont relom-

bés en poussière calme des tombeaux!...

Que sont devenues les brillantes écoles d'Alexandrie, de Platon, Epicure, Socrate, Voltaire ou Bossuet?... Les sanctuaires des pytonises, des bacchantes, des vestales, ou sainte Thérèse?... Les lois et les instruments de torture des justiciers sauvages... du moyen âge, et des civilisés?... Ils sont devenus ce que deviendront les grands de ce siècle si actifs dans leur cher palais de la Bourse... ces prélais si dédaigneux et dominateurs aux pieds de leurs autels d'or... ces savants si fiers de leur vapeur et de leur électricité... ces chefs d'écoles sociales, si riches de mansuétude et si pauvres de fraternité... Hélas! tous iront où les autres sont allés; il ne restera d'eux que la vie, qui est l'actualité, l'immortelle actualité!..

La vie...... c'est l'enfant qui passe à travers les joints du cercueil de son père, pour vivre d'égoisme comme son père va vivre de fraternité... La vie, c'est l'expression calme du visage de l'un et l'expression turbulente du visage de l'autre... c'est le jeu du cerceau de l'enfant qui remplace le jeu de loto du vieillard!...

La vie des rois, c'est le triomphe et la chute.

La vie des prélats est la pourpre et le De profundis.

La vie des riches est la joie des palais et le silence de la tombe.

La vie du pauvre est l'hospice où il dépose son sac à misère.

La vie des armées est l'orage du canon.

La vie des populations laborieuses est la pauvreté et la famine.

La vie de ces villes somptueuses et de ces gigantesques monuments est la trompe de l'insecte qui les suce lentement pour les rendre à la substance mère des substances.

La vie, ce sont ces fêtes publiques changées en pleurs publics.

Ces civilisations égoïstes absorbées par des civilisations barbares, c'est le défi des sciences vaincu par l'esprit des temps... c'est enfin ce qui n'est pas dans ce qui est, et ce qui est dans ce qui n'est pas.

Voilà la vie terrestre, une succession de joie et de pleurs... d'amours et de haines... d'orgueil et d'humilité... La tombe est le creuset où l'on dépose toutes ces choses; le feu spirituel les épure, et le soleil céleste est la lumière qui les montre à tous les yeux ce qu'elles sont...

Oui, chère compagne que j'ai vue si belle et que j'ai tant

Oui, cher enfant qui as produit de si douces extases à mon cœur!

Oui, cher ami dont la main m'a semblé si douce à serrer!

Oui, chère patrie dont les douleurs m'ont tant attristé!

Vous êtes la vie de l'état où je suis, et un fragment de vie des états qui m'attendent...

Tachons de ne pas nous perdre dans la foule si compacte des existences qui nous devancent, nous entourent et nous suivent.

Tâchons de toujours nous reconnaître et de nous aimer, dans tous ces alambics de la vie éternelle où nous passons éternellement!

Alp. CAHAGNET.

# SOMNAMBULISME.

(9me article.)

Quelle puissante faculté que Dieu a renfermée dans l'homme, que celle d'entrer naturellement ou artificiellement dans l'état somnambulique; état plein d'aspérités pour le prétendu savant, état plein de lumineuses observations pour l'étudiant. Quelle puissance de conviction, de certitude possède la parole humaine, auprès de la démonstration sans réplique du bout de nos doigts! Dépeindre un lieu ou un objet si bien qu'on le fasse, équivaut-il à ce fait brutal que montre le bout du doigt, en nous disant : voyez, palpez et concluez. Nous avons obtenu une preuve nouvelle de cette proposition, ces jours derniers, par les faits suivants.

Un étranger demande un moment d'entretien avec nous, à la suite duquel nous convenons d'en arriver aux faits, par une séance de nécromancie. Dans notre entretien, l'étranger nous avoue qu'il arrive de Londres tout exprès pour traiter de cette question avec nous; qu'ayant étudié la théologie chrétienne à fond, qu'ayant même été pasteur protestant, qu'il avait désiré connaître le contre

des propositions théologiques dans les ouvrages philosophiques traitant de ces questions, et que sa foi au dogme de ses pères avait été tellement ébranlée par les arguments contre, qu'il avait renoncé à toute instruction de ses frères en ce genre pour devenir libre penseur.

Notre entretien fut très-animé, car nous avions devant nous un homme d'une grande instruction et, qui plus est, d'une grande incrédulité au sujet de la foi. Ce mot même échappa de ses lèvres : « JE NE CROTS PLUS A OHOT OHE CE SOIT! Si VOUS ranimez mon ex-amour de ces études, je vous en serai très-reconnaissant, mais je vous avertis que, malgré les sentiments d'honneur et de franche observation qui m'animent, je serai difficile à être convaince. Je connais le magnétisme et les facultés somnambuliques; mais je connais avant tout les replis cachés de ces facultés, dont un des domaines principaux est la LA COMMUNICATION DE PENSÉB. — Eh bien! répondis-je à ce monsieur, seriez-vons assez ennemi de toute conviction de ce genre, ou de toute certitude d'être convaincu, au point de ne pouvoir diriger vous-même une nouvelle observation de nos propositions; observation de laquelle découlerait votre certitude affirmative ou négative? Seriez-vous arrivé enfin à ne plus savoir qui ou quoi vous serait agréable d'étudier, pour occuper votre intelligence une heure de plus

dans toutes les occupations qu'elle a présentement?

— Non, me répondit notre pasteur; si, au contraire, votre lucide répond au genre de questions que je lui adresserai, je vous en serai reconsaissant, et je vous demanderai de cultiver votre connaissance. — Je ne peux vous promettre, lui répondis-je, que de clore les yeux d'Adèle sur nes doutes à l'un et à l'autre, la bonté de Dieu et votre envie de connaître feront le reste. »

Au jour convenu, ce monsieur demanda l'apparition de sa sœur spiritualisée; après en avoir reconnu le signalement exact, une conversation d'une heure s'engagea entre la lucide, la spiritualisée et le pasteur. Répéter ici les choses intimes qui se dirent, ainsi que les choses problématiques. vous serait impossible. Une discussion théologicopositiviste s'engagea entre la lucide et le pasteur; discussion qui ébranla assez vite l'incertitude de ce dernier, pour s'écrier : « Mais un Dieu tel que yous me le dépeignez, une justice, une existence telles que vous les faites à la sortie de ce monde sont dignes d'être étudiés, sinon acceptés de suite; ce système a l'attrait de ne point laisser face à face avec le mot mystère, si nécessaire à toutes les religions pour sortir d'embarras... Il se peut que vous avez connu par ma pensée une partie des réponses que vous m'avez faites, mais il est non moins vrai que je n'ai pas pensé à tout

ce que j'ai entendu, et que, si vous n'avez pas fait mes études, vous n'êtes pas moins aussi avancés que moi ; il est encore vrai que vous m'avez cité des particularités que je ne connais pas sur la personne de ma sœur : tout cela est très-ingénieux ou très-digne d'être étudié. Je prie M. Cahagnet de correspondre avec moi ; je pars pour l'Amérique étudier les manifestations spirituelles de ces contrées, puis je verrai ce que j'en dois penser. Prenez acte que je suis fortement ébranlé dans mes résolutions positivistes, très-désolantes, je l'avoue, du reste. »

Pourquoi me trouvé-je seul, fort souvent, témoin d'études semblables, et ne puis-je en rendre témoin un nombre plus grand de mes frères.

M. L..., instituteur à V....., près Paris, vint me trouver également dans le même but que ce-lui de l'étranger précité. Mille questions me furent adressées par ce monsieur qui connaissait fort peu le magnétisme, mais qui, en revanche, connaissait fort bien le vocabulaire des négations. Après une discussion plus fatigante pour moi que concluante pour ce monsieur, ce dernier prit congé de ma personne; mais une idée lui vint de retourner sur ses pas, et de me prier d'essayer de produire sur lui quelque effet, qui, si minime soit-il, puisse lui aider à désirer d'en faire autant.

Ce ne fut pas sans peine que je me décidai à saerifier dix minutes de magnétisation à ce monsieur. afin de lui prouver ma bonne volonté, si le ne pouvais lui prouver plus. Dix minutes furent de trop, car au bout de cinq ce monsieur était entré dans l'état somnambulique. A sa sortie de cet état, notre instituteur tenta d'en amoindrir l'importance, s'il ne pouvait en nier la réalité; mais une heure de retard, passé à son insu dans ce sommeil, lui empechait d'être au rendez-vous qu'il avait donné, puis la confidence qu'il m'avait faite, pendant son sommeil, qu'il allait profiter de cette heure pour rendre une visite à tel personne, demeurant à tel endroit, me sussit à son réveil pour lui prouver qu'il avait sait plus que dormir, puisque nous avions conversé ensemble sur ses projets. Dépeindre ici l'effet que cette communication produisit sur ce monsieur me serait impossible; il crut, sans doute, sortir des griffes de satan, car il se sauva à toutes jambes, sans presque me dire adien.

De retour chez lui, sans doute qu'il étudia ca qu'il venait d'entendre, de voir et de subir, car il me récrivit, quelques jours après, que, impatient de voir si ce qu'il avait senti était une faculté individuelle de l'homme ou une faculté générale, il avait magnétisée madame sa mère, l'avait endormie, somnambulisée, questionnée, et que, sons

Digitized by Google

le poids d'un tel fait, il ne pouvait plus douter de la puissance du magnétisme humain, s'il lui restait encore à demander de qui venait cette puissance, et qu'était-elle?

Madame B..., fleuriste, demeurant à Paris, me pria, il y a plusieurs mois, de questionner Adèle sur différentes choses dont les conclusions lui donneraient la mesure de la foi qu'elle devait accorder au somnambulisme artificiel. La séance fut assez bonne pour en solliciter plusieurs, et même de me prier d'essayer sur elle de la plonger dans cet état. Je résistai longtemps à cette demande, vu que cela me plaisait peu; cependant, prié d'aussi bonne grâce, je ne pus résister plus longtemps. La première séance fut à peu près nulle, n'offrant simplement que l'oclusion des yeux; la deuxième parut être inférieure en ce que les yeux restaient librement ouverts; les miens ne pouvaient se détacher d'une image fugitive qui s'offrait à eux, comme j'ai dit dans la Lumière des Morts, qu'il m'arrivait quelquesois d'en voir. Je priai cette dame de sermer volontairement ses yeux, ce qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas faire. Je lui commandai alors, (avec cette impériosité qui quelquesois domine ma bienveillance ordinaire), de fermer les yeux, ce qu'elle fit à l'instant même. (Je cite ce fait afin qu'on en prenne note.) Après quelques passes sur les paupières, cette dame ne put les ouvrir. Je

lui demandai alors ce qu'elle voyait ainsi, soit en fait de lumières ou de formes. Sur sa réponse, j'augurai que tout espoir n'était pas perdu. Je cherchai à la convaincre qu'elle allait voir dans un instant des choses qui l'intéresseraient. En effet, peu d'instants après, elle assura voir un joli bois, dans lequel je vis moi-même, par un effet sympathique de somnambulisme sans doute, une très-jolie tête d'ensant qui regardait de notre côté, par dessus un buisson. Je ne lui parlai pas de ce que je venais de voir, l'engageant à sortir de ce bois pour connaître les lieux où elle était. La tête d'enfant que j'avais vue dans l'obscurité m'apparut à l'instant beaucoup plus clairement, et je reconnus en elle une jeune fille agée de huit à dix ans au plus. Elle s'avançait vers la lucide comme pour engager cette dernière à la regarder. Ses cheveux étaient liés sur le front par un bandeau en velours noir. Elle était mise en blanc, portant une ceinture bleue. Je ne pus résister au besoin qui me dominait en cet instant. Je demandai à cette dame si elle n'avait pas perdu une jeune fille de cet âge, lui donnant le signalement de celle que je voyais à ses côtés. Cette dame s'écria : « Mais c'est de ma chère Olympe que vous me parlez! Où donc estelle et où la voyez-vous? - Là, auprès de vous, lui répondis-je, regardez, elle vous fait signe qu'elle est là. » Cette pauvre dame fit des efforts

increvables pour voir cette enfant, et n'y parvint pas. Mais quelle surprise ! c'est son mari qui vint : il portait un air de contentement parsait. Les suffocations, les pleurs, l'émotion la plus forte s'emparent de la lucide. Pendant un quart d'heure, ie ne peux parvenir à la calmer. Ce sont des exclamations de bonheur qui sortent de ses lèvres, ainsi que des regrets de ce que les hommes ne prennent point de telles études en considération, ne sût-ce qu'au point de vue du bonheur qu'elles procurent à ceux qui en sentent toute l'importance, comme la sent cette dame. La lucide devient abondante, riche en expressions, s'exalte même jusqu'à maudire l'existence terrestre; mais son émotion trop grande empêche son mari d'approcher aussi près d'ellequ'elle le désire. Il lui promet qu'à la première fois il lui amènera deux enfants qui sont spiritualisés comme lui. Je réveillai cette dame, qui se souvient très-bien, dans son état normal, de ce qu'elle avait ·vu dans son état somnambulique, me quittait tenant sa figure, encore mouillée de larmes, entre ses mains, et paraissant profondément émotionnée.

J'ai dit, page 208 de l'Encyclopédie, que j'espérais continuer mes études avec le lucide Ravet, dont j'aj déjà donné connaissance aux lecteurs dans ladite livraison. Le cadre trop restreint de cet ouvrage ne me permet pas de publier les études que je sais avec ce lucide. Je possède déjà plus de cent pages d'intéressantes révélations sur la création de l'univers, et de curieuses notions sur l'anatomie et les sonctions des organes du corps humain. J'espère publier, dans des temps meilleurs, ces études, comme saisant suite aux Arcanes de la vie suture dévoilés, j'en donnerai avis à mes lecteurs.

ALP. CAHAGNET.

# MEDITATIONS (6° article).

# LA MORT!

La mort, ce mot le plus consolant de tous ceux des langues terrestres, jette sens cesse l'épouvante et l'agitation dans le cœur de tous les êtres qui le prononcent ou l'entendent prononcer. Pourquoi ?... Parce que, malgré l'intruction religieuse des chrétiens, l'on croit qu'il n'y a plus moyen de se retrouver après la sortie de ce monde!... Parce qu'on admet une existence future, mais qu'on n'y croit pas. En esset, comment ne pas redouter ce mot, quand ceux qui ont mission de le rendre anssi consolant le rendent aussi désespérant !... Quand on voit ces hommes au front grave, au cœur austère, aux croyances dites positives, prendre l'expression de physionomie la plus désespérée et la plus piteuse, en acccompagnant l'enveloppe d'un frère vers l'asile du repos, dont

l'Ame jouit déjà des félécités éternelles que ces hommes enseignent à la multitude, ne dirait-on pas du corps d'un supplicié qu'ils conduisent en terre, ou au moins d'un être souillé de quelque péché mortel, selon leur jugement. Le néant de leur habillement, le noir de leur ame, l'abattement de leurs membres : le récitatif monotone du DE PROFUNDIS, cet entourage de croque-morts aussi noirs que leur soutane, ce commissaire des spiritualisés, aussi déconcerté qu'un ruiné au jeu, ce fossoyeur, aussi stupide que s'il creusait son premier trou, font qu'un sympathisme général gagne les parents et les amis, au point d'étousser sous l'angoisse causée par une aussi désolante cérémonie!... Tout cela offre un contre sens des plus grossiers avec l'enseignement religieux et la vie terrestre

Le globe que nous habitons est-il autre chose qu'un lieu d'étape, où nous faisons un séjour plus ou moins long?... Est-il quelqu'un de nous qui s'attriste lorsqu'un frère vient, nous ne savons d'où, demander l'hospitalité à notre toit fratermel? Non, tout le personnel de l'habitation s'en réjouit, en fêtant l'arrivée de cet envoyé de Dieu. Qu'y a-t-il de différent entre le jour du départ et celui de l'arrivée, si ce n'est que les uns vont retrouver ce que les autres quittent. Ne viendrionsnous en ce monde que comme un ballot adressé

bureau restant, n'ayant que l'accident pour propriétaire? Je ne peme pas qu'il en soit ainsi : les portes d'entrée d'un monde comme d'un autre ne doivent s'ouvrir et se fermer qu'à la voix de celui qui les a censtruites, propriétaire qui ne fait ni d'erreurs, ni de ratures sur ses livres.

Prenons-nous une figure de circonstance, nous habillons-nous en noir, nous, nos gens et nos bêtes, parce qu'un des nôtres part pour faire un voyage à l'étranger ?... Ecoutons-nous un de Profunces des plus profondément monotones, parce que nous sommes séparés pour quelques mois ou quelques années de notre frère ? Sommes-nous même assurés que nous le reverrons un jour ?... Un simple éloignement d'une lieue entre deux êtres n'est-il pas un enterrement non enregistré?... N'avonsnous pas la certitude irrécusable que tout le monde prenant la même route, tout le monde va au même rendez-vous? Pourquoi donc nous noircis-. cissons-nous sinsi le corps et l'âme? Pourquoi done noircissons-nous ainsi les temples du Seigneur et nos propres demeures, parce que notre frère entre dans le séjour de la lumière, du bonheur et des félicités éternelles?

Est-ce de notre part de l'égoïsme ou des regrets? des usages ou du savoir? Il y a de l'égoïsme que commande l'habitude, et des usages et du savoir qui domissent l'inaltérable attachement. Les chrétiens, après dix-huit siècles d'enseignements, en sont encore eux-mêmes à prendre une figure de consternés à la vue de ce départ. Ils ne savent donc ou ne croient pas à leur parole, car ils devraient être les premiers à chanter des hymnes de liberté et nous rendre sympathiques à leur gaieté. Il y aurait dans ce fait deux résultats utiles: l'un serait de prouver qu'ils croient ce qu'ils disent, et l'autre de calmer les douleurs de la séparation. Les sauvages qui dansent sur le tombeau de leur frère sont plus logiques quoique moins chrétiens... Est-il un forçat au bagne qui pleure de voir ses frères reprendre un à un leur liberté? N'attend-il pas avec plus d'assurance sa délivrance? Eh! qu'est la terre, si ce n'est le le bagne de la nature! Qu'est l'existence terrestre sans la prescience et l'espoir de l'immortalité? Comment pouvons-nous espérer jouir de cette immortalité, si ce n'est par le secours de ce départ... Habituons-nous, au contraire, à ne plus regarder avec tristesse, mais à regarder avec ivresse cet heureux moment, CAR LES TEMPS NE SONT PAS ÉLOIGNÉS OU LA TERRE FERA DE TELLES expéditions au grand complèt! !... Ne perdons donc pas de vue ceux qui partent en ce jour, car nous les suivons peut-être de plus près que nous le croyons.

ALP. CAHAGNET.

Encyclopédie. (Suite.)

## SOMNAMBULISME.

(10° article.)

MAGNÉTISME A DISTANCE, ÉTUDES MÉDICALES, JEU DE BOURSE.

Nos lecteurs doivent se rappeler d'avoir lu dans le tome 2º des Arcanes de la vie suture dévoilés, les expériences que je fis avec Émile Rey, enfant agé de neuf à dix ans. Depuis ce temps, ce somnambule partit pour la Nouvelle-Orléans rejoindre sa mère, et je n'entendis parler de lui qu'en 1854, par un voyage qu'il fit en France, où il se souvint assez de moi pour me rendre une visite à Argenteuil. Jeune homme alors, plus amoureux d'admirer ses moustaches naissantes que de fermer les yeux à ce monde pour visiter celui dans lequel il se complaisait tant autrefois. Nous n'abordâmes la question de magnétisme que très-superficiellement, et je me gardai bien de paraître enthousiaste de cette science au point de lui proposer de l'endormir, au moment où il n'avait pas assez d'yeux pour visiter le pays. Il repartit pour l'Amérique et m'annonça son heureux retour. Dans ma réponse à sa lettre, je sus poursuivi par l'idée de lui proposer de l'endormir à distance, afin de juger si cela était possible, et si un sujet était encore assez sensible à l'action magnétique,

après plusieurs années, pour en subir l'impression. J'aimais beaucoup cet ensant, et j'étais payé de retour; je lui contai mon envie d'une manière si attravante et en même temps si instructive pour moi, que je ne doutai pas que ce jeune homme accédat à ma demande. Je magnétisai ma signature à l'intention de l'endormir seulement. sans exiger aucun acte précis de lucidité. Je le priai de tenir cette signature sur son front pendant dix minutes, puis de jeter la lettre à terre lorsqu'il voudrait rouvrir les yeux si ces derniers étaient clos magnétiquement. Émile n'eut rien de plus à cœur que de m'être agréable, et quatre, mois après je reçus une lettre de lui dans laquelle il me contait qu'ayant fait ce que je lui prescrivais, ses yeux s'étaient clos comme dans le temps où je le magnétisais sans perdre l'usage de ses sens, ni la mémoire de son état, comme on a lu qu'il en possédait la faculté. Il avait désiré me voir, mais il n'avait pu y parvenir, des tableaux fugitifs avaient erré devant sa vue, et l'avaient assez fort impressionné pour qu'il s'empressat de jeter la lettre à terre, vu qu'il ne pouvait ouvrir ses yeux à son gré, et qu'alors il s'était retrouvé dans son état normal. Une deuxième fois Émile voulut essayer le même moyen; mais il ne parvint, dit-il en riant, qu'à dormir tout de bon pendant douze heures. Ce que j'avais désiré dans

ma lettre était accompli en tous points, et la science magnétique acquiert une preuve de plus, par cette expérience, que les savants philosophes en cette science ne tiennent pas encore la clef de ses mystères.

Une dame habitant Paris, ayant une parente assez dangereusement malade en province, pria Adèle de lui dire seulement s'il y avait espoir de conserver cette malade. Comme en de telles expériences je ne pourrais moi-même ajouter foi au dire d'un lucide, si ce dernier ne me donnait pas des preuves de sa lucidité présente, je priai Adèle de nous donner le signalement détaillé de la personne qu'elle voyait, afin de nous assurer qu'elle était en état de répondre à la question posée. Le signalement que nous donna cette lucide approchait de l'exactitude; mais il n'était pas totalement exact. Ce fut bien pire à la description de l'état de la malade, il ne se trouvait rien de vrai dans la description donnée par Adèle. Je recommençai la séance en demandant la malade une deuxième fois très-exactement par ses nom et prénoms, vu que je ne veux laisser ma lucide toucher aucun objet porté par les malades. A cette nouvelle expérience, nous obtinmes des résultats très-satisfaisants; mais ce ne fut pas sans peine, car Adèle était continuellement dérangée et questionnée par la première personne qui lui était apparue, personne qui lui demandait des conseils pour sa guérison. Ne sachant ce que cela voulait dire, je priai la consultante de chercher dans sa mémoire si ce signalement, donné en premier lieu, ne s'appliquerait pas à quelqu'un qui abordait ou soignait la malade? Cette personne reconnut à l'instant même celle qui donnait des soins à la malade en qualité de belle-sœur, les détails des soussrances que cette dernière disait à chaque instant éprouver, ainsi que le caractère dépeint par la lucide se rapportaient très-bien à cette dame. Adèle compléta ses renseignements, en affirmant que cette personne avait soi dans les somnambules, et qu'elle voulait à toute fin que cette lucide lui conseillat quelque remède, se disant plus souffrante que la malade elle-même. Il ne put rester aucun doute dans l'esprit de la consultante. Adèle avait bien vu et décrit les souffrances de la vraie malade ainsi qu'elle avait en plus parfaitement vu celles de la garde-malade.

Par cette vue toute accidentelle, nous nous trouvons encore obligé de recommander d'agir dans ces sortes d'expériences avec une grande prudence, et de ne point toujours prendre pour des erreurs ce qui, au contraire, serait l'effet d'une extra-lucidité; nous soumettons en plus cet incident à l'appréciation de ceux qui croient qu'en somnambulisme il n'y a qu'un échangede pensées

Nous ne savons pas à quoi l'on n'a pas employé les facultés somnambuliques; du ministre inquiet sur son portefeuille au commerçant inquiet sur une affaire commerciale; du jaloux inquiet sur la fidélité de sa compagne à l'avare inquiet sur la sécurité de son trésor; de l'indifférent au passionné politique, tout le monde désire connaître l'après du présent. Soit par intérêt ou par curiosité, le somnambule est un être consulté dans toutes les phases difficiles de la vie.

Le trafic dégradant (selon nous) de la Bourse étant celui qui offre le plus de chances inappréciables à la raison humaine, est le premier pour lequel on a recours aux lumières des somnambules. Dire quelle combinaison n'a pas été employée jusqu'à ce jour pour connaître à l'avance le dernier vol commis à la Bourse de Londres, afin d'en commettre un semblable à Paris, nous serait impossible. Des lucides endormis à heures fixes, et correspondant ensemble dans leur sommeil à ceux endormis à l'effet de voir le cours d'une bourse affichée en chiffres d'or sur un fond noir dans les deux capitales, tout a été employé.

Un ami m'a conté qu'un magnétiste, un jour, possédant une excellente lucide, s'avisa de s'adjoindre quelques amis ayant des capitaux, afin de faire un fonds commun qui, risqué sur les appréciations de la lucide, pourrait assurer une honnête aisance

Digitized by Google

à tout le groupe, et même être une fortune pour tous dans un temps plus reculé. La caisse de la société prospéra pendant quinze jours au point de compter sur une fortune très-prochaine. Chacun disposait tous les jours d'une part des bénéfices. La lucide, qui donnait à chaque fois le dernier cours auquel fermerait la bourse, ne s'était jamais trompée, aussi était-elle intéressée pour un cinquième en faveur de son apport de lucidité, qui, comme on le voit, en valait bien un autre. Cette fille, domestique chez l'un des associés, recoit un jour une lettre de sa famille qui lui apprend que son père est très-malade, et qu'un billet de 500 fr. peut, au dire du médecin, le sauver. Ce jour même, étant en sommeil, elle fait la demande de cette somme à son magnétiseur qui lui répond qu'il en avisera avec ses associés, puis la renvoie à sa cuisine.

Le lendemain, pas de réponse; deux ou trois jours s'écoulent ainsi sans que la pauvre fille sut si l'on ferait droit à sa demande. Ennuyée de ce silence, elle demanda une réponse positive; on lui dit que la caisse n'était pas encore assez riche pour en détourner cette somme, quoiqu'elle fit observer qu'il en avait été détourné le triple pour chaque associé, dont les droits ne surpassaient pas les siens. Cette lucide ne parut pas être contrariée de cette réponse et continua ses conseils, qui

furent suivis de la même réussite et de la même confiance, par conséquent, dans sa lucidité. Elle annonce un jour une hausse énorme; tous les fonds sont employés à l'achat des rentes en baisse, mais hélas! cette hausse va de plus en plus en baissant ; il arrive que les gains faits antérieurement sont perdus et une partie de la caisse compromise. On en fait des reproches à la lucide qui, sachant ce qu'elle fait, sourit avec malignité à son magnétiseur, ainsi qu'à ses associés, qu'elle a assemblés ce jour-là pour leur faire une communication. Vous ne voyez plus juste! est la récrimination de tous. Mais la lucide soutient qu'elle n'a jamais été plus lucide. Pourquoi alors la hausse annoncée par vous n'arrive-t-elle pas? C'est pour vous punir de votre manque de parole à mon égard, répond fièrement la lucide. Vous avez pu vous jouer de mes fatigues et de ma triste position, mais sachez que chacun a son tour dans ce monde, et que je peux me passer de vous. Sur cela ses yeux s'ouvrent malgré la volonté de son magnétiseur, qui reste stupésait en disant à coup sûr en lui même, l'on ne m'y reprendra plus.

Nous avons été à même bien souvent de répondre à de pareilles questions, mais notre aversion bien connue pour ce honteux trafic nous a toujours fait repousser ce genre de propositions. Un de nos amis sut cependant nous intéresser assez un

jour sur sa position pour qu'Adèle consentit à lui aider d'en sortir, si faire se pouvait. Comme la pauvre paysanne précitée, elle fut aussi heureuse et aussi bien récompensée.

Ces jours derniers, même occasion se représente, même douleur et sollicitations. Quelques qualités que possède cet ami trop oublieux, nous font oublier à notre tour ses quelques défauts. que, du reste, nous possédons tous, un peu plus ou un peu moins. Adèle ne veut pas par elle-même s'occuper de cette affaire, vu qu'elle sait les erreurs dont sont capables les meilleurs lucides; mais elle se fait renseigner par le frère spiritualisé de cet ami, jeune homme plein d'affection pour son frère et surtout pour l'honneur de son nom, ayant eu l'habitude, étant sur la terre, de ce genre de spéculation. Cette étude n'est pas facile, car le frère demandeur désire connaître d'avance, pour plusieurs jours, les derniers cours de la Bourse. Son avenir et son état présent reposent sur ses réponses. Adèle est de toute attention. Voici ce qu'elle dit sur ces cours :

Aujourd'hui, 24 janvier, le dernier cours sera en hausse. Il y eut hausse de 70 c. et 35 c.

Le 25 janvier, le dernier cours sera en baisse; il y eut baisse de 25 c.

Le 26 janvier, rien ou peu d'oscillation. Cours nul.

Le 27 janvier, le dernier cours sera en hausse supérieure à celle du 24. Il y eut hausse de 1 fr. 25 c. et 65 c.

Le 29 janvier, baisse, et jours suivants, peu d'oscillation jusqu'au 1<sup>er</sup> février, jour où il y aura une hausse marquante. Les cours furent tels que les avait annoncés le frère de notre ami; mais le 1<sup>er</sup> février ne fut pas en hausse, ce ne fut que le 2 qu'une hausse de 70 c. eut lieu.

Il résulte donc de cette expérience qu'il a été possible de prédire juste pour sept jours à l'avance d'une telle spéculation. Nous demanderons à M. Gasparin, où la lucide a-t-elle pu retrouver «dans l'arrière fond de sa mémoire » ce qui n'y était assurément pas inscrit? Si ce savant nous répond que c'est un esset de déduction, nous lui représenterons cette affirmation: « Le 27 la hausse sera supérieure à celle du 24, » cette dernière étant de 70 c., puis suivie du jour de baisse prédit. Comment, par l'inquiétude commerciale qui règne dans tous les esprits en nos jours, et devant ces fluctuations minimes de quelques centimes seulement qui ont lieu depuis si longtemps sur les cours de la bourse, pouvoir déduire une hausse aussi forte que celle du 27 ?...

Voyons, savants positivistes, exécutez-vous, inclinez la tête, l'inconnu Passe.

Alp. CAHAGNET.

### BIBLIOGRAPHIE.

Du Somnambulisme, des Tables-Tournantes et des médiums, considérés dans leurs rapports avec la théologie et la physique; examen des opinions de MM. de Mirville et Gasparin, par l'abbé Almignana, docteur en droit canonique, théologien magnétiste et MEDIUM. Paris, chez Dentu, libraire, Palais-Royal, et chez Germer-Baillière, libraire, rue de l'École-de-Médecine, 17, prix 1 fr. : telest le titre d'une brochure in-12, avant 36 pages, que vient de publier notre vénérable ami, M. l'abbé Almignana, le premier d'entre les prêtres catholiques qui, en 1848, lors de la publication du tome 1er des Arcanes de la vie suture dévoilés, vint nous mettre à l'épreuve, loin de dire avec cette hauteur d'esprit qui caractérise les savants, cet homme est fou. Non, M. Almignana nous promit que si nous répondions à ses vœux, il marcherait sous notre bannière, et saurait en tous les temps dire à tous ce qu'il aurait vu tout seul.

Nous désespérions de trouver un studieux honnête hommé; plus heureux que Diogène, nous l'avons trouvé sans lanterne; mais il est vrai que nous étions munis d'une lumière un peu plus respectable: nous n'avons pas à apprécier cette brochure, nous prions ceux auxquels elle est spécialement adressée, de l'apprécier eux-mêmes, et s'ils trouvent que ses 36 pages ne sont pas supérieures aux quelques centaines qu'ils ont écrites contre cette question, qu'ils y en ajoutent encore quelques-unes, un peu plus scientifiques et moins passionnées que les autres. M. Almignana répond à ceux qui ne le voudraient pas, dans le genre que nous l'avons fait, tome 3º des Arcanes, mais avec cette supériorité que donne l'instruction, et la supériorité de celui qui, comme l'auteur, y attache moins de prix qu'un résultat à obtenir. Nous ne savons ce que les démonolatres en diront, ce que les argumentateurs en penseront, ni ce que les incrédules en concluront; mais toujours estil qu'elle est pleine de faits qu'il est plus facile d'admettre que de nier, et que l'honneur des MEDIUMS ne peut que gagner de voir lutter avec une telle autorité, dans leurs rangs, un membre officiant de l'église catholique. Tous les cœurs indépendants et vraiment étudiants se réjouiront de cette bonne aubaine, et remercieront avec amour ce courageux défenseur de nos doctrines.

ALP. CAHAGNET.

## ERRATA DE LA 13<sup>n</sup> e LIVRAISON.

Nos lecteurs connaissent depuis quelques années notre savoir faire en fait de fleurs de réthorique et d'orthographe, mais nous croyons ne pas laisser passer sous silence les fautes suivantes qui nous feraient passer à leurs yeux pour un véritable cosaque. Ces fautes ne nous appartiennent pas, nous les avions corrigées; il est à présumer que le premier de l'an avait un peu brouillé la vue du correcteur.

# TRAITÉ DU CIEL ET DE L'ENFER.

|   |               |      |        |       | -                               |
|---|---------------|------|--------|-------|---------------------------------|
| F | age 459       | 50   | ligne, | lisez | révélations pour relations.     |
|   |               | •    | mettr  | e 314 | après Swedenborg nous affirme.  |
|   | - 454         | 4 10 |        |       | lui pour uli.                   |
|   |               | 24   | _      | _     | Maginot pour Moginot.           |
|   |               | 28   | -      |       | l'avait pour lavait.            |
|   | - 460         | 45   |        | -     | chose pour choses.              |
|   | 469           | 10   | _      | _     | suivant pour ant,               |
|   | - 474         | 28   |        |       | de pour e.                      |
|   | - 489         | 19   | _      | _     | l'homme pour homme.             |
|   | - 484         | 14   | _      |       | face à face pour ace à face     |
|   | <b>— 48</b> 5 | 3    | _      |       | l'un pour l'une.                |
|   | 199           | 2 7  |        | _     | l'amour pour amour.             |
|   |               | . 48 | _      | _     | l'assentiment nour le sentiment |

## ENCYCLOPÉDIE MAGNÉTIQUE.

|      |             |     |       |       | -                      |
|------|-------------|-----|-------|-------|------------------------|
| Page | 266         | 49° | ligne | lisez | un la, de moins.       |
| _    | 267         | 16  | _     | _     | nous pour vous.        |
| _    | <b>2</b> 68 | 2   | _     |       | avancée pour avancé.   |
| _    | <b>2</b> 69 | 9   | _     |       | passée pour passé.     |
| _    | 272         | 48  | _     | _     | souvint pour souvient. |
| _    | do          | 20  | _     | _     | quitta pour quittait.  |
| _    | 273         | 24  | _     | _     | aussi pour anssi.      |
|      |             |     |       |       | -                      |

qu'elles offrent pour qu'il offre.

# Encyclopédie. (Saite.)

# MEDITATIONS.

(7° article.)

#### LE TEMPS.

LE TEMPS, c'est DIEU, pendant, avant et après. C'est l'âme, l'esprit et le corps de toutes choses. C'est un globe, des satellites, des soleils.

C'est le germe qui sort de la terre pour saluer les cieux.

C'est la fleur de ce germe qui reçoit le baiser d'amour des sylphes.

C'est la tige de ce germe qui fléchit sous le poids d'autres germes.

LE TEMPS, c'est l'ensant qui baise le sein de sa mère.

C'est l'ensant de cet ensant qui baise celui d'une autre mère.

C'est l'enfant de ces enfants, devenu vieillard en ce jour.

LE TEMPS, c'est un homme, des hommes, des tributs.

C'est une nation, des nations, des générations de nations.

C'est un siècle, des siècles, des éternités de de siècles.

LE TEMPS, c'est la brise qui réjouit les âmes, le vent qui les agite, l'ouragan qui les disperse! C'est le manteau vert de la terre, son manteau gris et son manteau blanc!

C'est l'ascension de l'alonette vers les cieux, les amours de l'hirondelle sous d'autres climats, les pérégrination du cygne vers d'autres sphères.

LE TEMPS, c'est la flèche du sauvage, la charrue du laboureur, et le marteau de l'homme civilisé.

C'est le cri de la liberté couvert par celui de l'esclavage.....

CRIS ÉTEINTS DANS CELUI D'ADIEU!

C'est l'inspiré, la religion des religions !

LE TEMPS, ce sont des poussières d'hommes qui furent, sont et seront.

C'est le tout sortant d'un point, un point dans le présent, et un présent dans des présents infinis.

C'est une seconde... moins qu'une seconde dans la seconde éternelle.

Que serons-nous donc, ô mon Dieu! dans l'infini des temps, si nous sommes déjà si peu de chose aujourd'hui?

Où pourrai-je retrouver mon père, le père de mon père, et le père de ces pères?

Où étais-je moi-même hier? où suis-je aujourd'hui? où serai-je demain?

Tout fuit, disparaît, s'anéantit sur mes pas !... Je ne peux voir, entendre ni palper une seule heure la même forme identique!

Qui donc m'arrache ces choses de la main, et la main avec elle... Le Temps? Mais qui es-tu, temps de tous les moments et de tous les lieux?...

Passé, présent et futur à la fois, me répond celui qui est tout ce qui est; l'être sans stabilité qui est continuellement toutes formes et continuellement sans forme.

Hélas! tu es donc les pleurs, la joie, les cris, lèvres sur lèvres!... sein contre sein!... amour des amours!... la séparation, l'oubli... puis un autre amour!

O ma vie! toi qui m'animes, qui me fais aimer la place où je suis; ma sœur, ma compagne, la mère de mon fils, il faudra donc nous quitter?... Qui verrai-je, qui aimerai-je, qui chercherai-je hors toi?

Non, temps inflexible, suspends ta course incessante, et laisse-moi où je suis; ne m'entraîne pas, ne m'abime pas, ne me meurtris pas dans tes disjonctions, tes déchirements et tes néants sans cesse Pleins de vir!

Laisse-moi une éternité, un siècle, un an, un jeur, une heure, une minute auprès de celle que j'aime, ou laisse-moi au moins le souvenir de notre amour!... Non, s'écrie cet être inébranlable, dis ADIBU à la place, l'heure et aux êtres pour lesquels tu écris ces mots, et suis avec espoir la route des manifestations infinies et éternelles qui sont créées en vue de ton impaortalité!... ADIBU et SALUT sent donc les deux seuls mots que doivent s'adresser les enfants de l'Éternel, en attendant qu'ils se

rejoignent au point d'où ils sont sortis. Eh bien ! adieu, jusqu'à vous, taches d'encre que je dépose sur ce papier, je vous confie au torrent des manifestations qui me suivent, puissent-elles un jour vous offrir le salut fraternel.

ALP. CAHAGNET.

### CONCORDANCE DANS LES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE.

Lors de la révolution de 89, deux jeunes filles se mariaient à huit jours d'intervalle l'une de l'autre, et devenaient parentes par alliance. Une partie de leur existence leur révéla une certaine concordance entre les principaux actes de la vie. C'est ainsi qu'elles surent nommées ensemble messières, ou gardeuses de vignes du canton d'Argenteuil, place honorable et honoraire, qui est déférée aux plus honnêtes et aux plus intelligents du pays. Il est nommé à des époques fixes douze messiers, hommes et femmes, qui font une espèce de pacte de famille ensemble, au point de se traiter de frères entre hommes, et de sœurs entre femmes. Nos deux jeunes femmes restèrent les deux dernières de cette corporation de leur temps, ce qui leur permit d'atteindre un âge assez respectable (quatre-vingt-quatre ans) pour penser à continuer leur voyage éternel, et voir s'il n'y avait pas besoin de messiers au monde spirituel. C'est ce qu'elles firent de la manière suivante : l'une d'elle tombe

de sa hauteur simplement, et se cassa la jambe; l'autre tomba quelques jours après, on la crut morte; mais, assez vigourense pour reprendre lé dessus, elle courait les rues d'Argenteuil quelques jours après cette chute. Gelle dont la jambe était cassée ne put survivre à cette blessure, et se spiritualisa, en disant à un jeune prêtre qui veilait pour l'assister : vous êtes trop jeune pour qu'une femme de mon âge vous sasse sa consession; j'en connais plus long que vous à cet égard. L'amie de cette dernière apprenant la spiritualisation de sa compagne, s'écria: C'en est fait, avant quatre jours je la rejoindrai. Elle se met au lit sans aucune souffrance apparente, et le quatrième jour n'était pas écoulé, qu'elle reposait auprès d'elle dans le cimetière d'Argenteuil.

Une dernière circonstance devait réunir de plus près ces deux sœurs en Dieu: trois places restaient vacantes au cimetière, formant une espèce de triangle; un homme fut enterré dans l'intervalle de la spiritualisation de la deuxième, et fut placé juste de manière à ce que les deux amies sussent côte à côte, sans que le sossoyeur ait en rien pu penser ni prévoir une mort anssi prompte que celle de la dernière. Il est à présumer que les deux voyageuses s'arrêteront ensemble à la première étape qu'elles rencontreront au monde spirituel, afin de continuer leurs bons rapports d'amitié et d'événements terrestres.

Ces détails peuvent être certifiés par M. Tartarin, cultivateur, 18, rue de Pontoise, à Argenteuil. Le dénouement de cette histoire a trois mois de date.

#### PROMESSE FAITE A UN MORT.

Un homme des environs, atteint d'une maladie mortelle, paraissait assez connaître son état pour conseiller à sa semme, qui lui saisait six chemises neuves, d'employer sa toile à meilleur usage. La semme rassurait son mari, en lui saisant espérer au contraire une prompte guérison. Le malade lui dit: Eh bien! puisque tu tiens à ce que je porte ces chemises, promets-moi, si je viens à mourir, de m'en mettre une pour m'ensevelir. — Je te le promets, lui répondit sa semme; mais je suis assurée que je n'aurai pas cette douleur-là. Le mari, plus clairvoyant que sa semme, termina son voyage terrestre, et porta ses pas vers le monde spirituel.

Lorsqu'il fut question de l'ensevelir, la semme, en proie à une douleur bien naturelle en ce moment, apprêta le linge nécessaire à cette dernière toilette terrestre, et n'oublia pas la chemise promise; mais le parent qui était chargé de cette triste cérémonie crut qu'il était plus louable de garder le linge neuf pour les vivants, et de donner ieux aux morts; a ussi passa-t-il une autre chemise au cadavre que celle apprêtée. L'épouse. toute en pleurs, ne sut point ce qui s'était passé; mais quel dut être son étonnement quelques jours après cet événement, lorsqu'en arrangeant son linge dans son armoire, elle trouva chaque jour une chemise neuve détachée de la pile, et tombée dans le bas de cette armoire. Après avoir pris toutes les précautions possibles, et ne pouvant pas douter de ce mystérieux dérangement, cette femme conta cette affaire au parent qui avait enseveli son mari. Celui-ci, esprit fort, et très-incrédule par conséquent, dit à cette parente qu'elle avait la berlue, et qu'elle ne savait ce qu'elle disait; mais cette femme, assurée du fait, dit à son parent: Tiens, voilà la cles de mon armoire, arrange toi-même les chemises, ferme la porte, garde la clef, et assure-toi par tes yeux que je ne mens pas, ni ne me trompe pas. La proposition fut acceptée, et le même phénomène vint confondre à chaque fois l'incrédule que, parole donnée à un moribond, est parole sacrée. Ce manége cessa lorsque le parent fut convaincu, c'est de sa bouche même que nous tenons ce fait, qu'il nous a autorisé à publier sous sa responsabilité.

RAVET.

Ébéniste, place de l'Église à Argenteuil.

#### MIROIR MAGIQUE.

Je ne sais qui s'est chargé de me faire une réputation plus ou moins de mon goût dans le pays d'Argenteuil, que j habite, et par conséquent qui avait pu dire à une de ces mille et bonnes mères dui ont l'esprit si inquiet au moment que leurs fils sont appelés à subir le sort de la conscription. que je ferais voir à celle-la si son fils tomberait au sort, toujours est-il qu'une femme vint me trouver en ce moment pour me demander quel numéro son fils aurait. Je lui répondis que jé ne le savais pas plus qu'elle, et que je ne pouvais pas le lui dire. - Oui, je sais bien; mais vous avez quelque chose dans quoi l'on voit ça. — Dans un miroir, sans doute? - Oui, - J'ai ce miroir, il est vrai; mais je n'ai pas la facilité de voir dedans. — Croyez-vous que j'y verrais moi même? — Je regardai cette brave femme, et je doutai fort qu'elle y vit quelque chose; cependant, ce n'était pas le desir qui lui manquait. Plusieurs amis m'entouraient en ce moment; je passai dans une autre pièce avec mon miroir galvanique, duquel j'ai donné la confection magie magnétique, miroir que j'ai monté tel je me proposais de le faire, c'està-dire entouré de quatorze autres miroirs appropriés chacun à un ordre de questions distinctes. Je le plaçai convenablement, et je fis placer cette femme devant, lui indiquant de quelle manière elle fatiguerait moins à voir, et lui recommandant avant tout de demander cette grâce à Dieu par une prière mentale. Cette bonne mère dit à une jeune fille qui l'accompagnait : Tiens, mets-toi là,

où dit ce monsieur, et au même instant elle se prosterna à genoux, pria sans doute un moment, et fixa avec ardeur le miroir magique. J'invitai la jeune fille de regarder également dans ce miroir, et de me dire ce qu'elle y verrait, si cela ne lui répugnait pas. Je ne pouvais mieux m'adresser, car une pensée d'amour était prête dans ce jeune cœur, à ravir celui que la bonne mère croyait posséder à jamais en échange du sien. Le jeune homme, sujet de cette consultation, était au Havre, où il tra-

vaille de l'état d'horloger.

Après bien des efforts, et vingt minutes passées à fixer le muet miroir, la mère et la jeune fille n'avaient rien vu. Intéressé dans cette question, tant par le tableau que je voyais sous mes yeux, que par le désir de savoir si ce genre d'avenir pouvait être ainsi dévoilé aux yeux de l'homme, je priai Dieu de me permettre de voir moimême quel serait le sort de ce jeune homme, désirant qu'il m'apparût en ouvrier s'il était pour ne pas être soldat, ou en soldat s'il était pour le devenir. Je n'avais pas terminé ma prière, qu'un jeune homme m'apparut dans la cavité du miroir, accompagné d'un vieux monsieur en habit noir, cheveux blancs, annoncant un homme de distinction. Je donnai le signalement de ce jeune homme avec des détails si minutieux, que la bonne mère reconnut à l'instant son fils. — Où donc est-il, ce pauvre enfant, que je le voie aussi? — Dans le fond de ce miroir. Mère et jeune fille fixent de plus en plus le point montré par moi, et, ne voyant rien, ne savent si moi-même je vois quelqu'un. Le signalement cependant est très-exact, et je n'ai jamais vu personne de cette famille qu'aujourd'hni. - Sera-t-il soldat? - Je ne le crois pas. - Quel numéro aura-t-il donc ? car il faudra en avoir de bien haut, cette année ! J'aperçus à l'instant, entre la tête du jeune homme et celle du monsieur en cheveux blancs qui ne le quittait pas, un 7 très-distinctement, puis un petit zéro à la tête de ce 7, qui annonçait faire 70: mais ce deuxième chiffre était presque invisible, et je ne pus affirmer que le 7. - Alors il partira, car ce n'est pas un chiffre assez élevé. — Je ne pense pas qu'il parte, vu que s'il en était ainsi, on me l'aurait montré habillé en soldat. — Mon garçon n'a pourtant aucun moyen d'exemption. Je ne suis pas assez riche pour lui acheter un homme, et je ne connais personne qui puisse le protéger.—Je vous assure que ce monsieur qui est près de lui me paraît être un protecteur. Votre fils a peut-être fait quelque connaissance au Havre qui pourrait lui être utife dans ce cas.—Vous croyez bien qu'il ne sera pas soldat? — C'est mon avis. — Que le bon Dieu vous écoute.

Quelques jours étaient à peine écoulés, que cette brave semme vint me rendre visite accompagnée de son fils, qui venait, disait-elle, me remercier de ma complaisance, et voir en même temps si je le reconnaîtrais bien. Je reconnus très-bien ce jeune homme, mais principalement de profil, tel il m'était appara; cependant je lui fis observer que sa figure m'avait semblé plus maigre. Je le crois bien, me répondit-il en riant, j'ai une sluxion da moment, qui m'engraisse un peu la joue. Comme il n'était pas jusqu'à la manière de mettre sa cravate et son col de chemise qui n'eussent été décrits par moi, une certaine confiance commen-

cait à entrer dans les cœurs; mais, deux ou trois jours après, le numéro 79 était tiré par ce jeune homme, numéro très-peu rassurant pour son avenir.

En voyant ces chiffres, je fus encore plus convaincu qu'il serait au contraire exempté, et je compris que je n'avais pas vu la queue du deuxième chissre, que je n'en avais vu que la tête, formant

le zéro dont j'ai parlé.

Le jeune homme n'a pas de cas d'exemption, n'a pas de fonds, ni de protecteurs aucuns, il se croit déjà en route pour Sébastopol; mais ce sut bien pire et bien mieux lorsqu'au jour de la révision, un médecin dit : BON POUR LE SERVICE, et qu'un autre dit : CAS D'EXEMPTION. Lequel dit vrai, lequel rend cet homme ou le renvoie à ses foyers? Hélas! c'est directement notre monsieur en cheveux blancs, en habit noir, etc., qui frappe sur l'épaule de son collégue, en lui montrant le cas d'exemption du conscrit. C'est vrai, répond le collégue : EXEMPT. Tendre mère, jeune fille, jeune homme et le voyant ne sont pas moins contents l'un que l'autre de cette bonne fortune, ce qui me fait dire une fois encore que l'homme se démène, et que.... le mène..... Cinq témoins peuvent assirmer ce que je viens de citer.

ALP. CAHAGNET.

#### Variétés.

#### AMOUR DES PLEURS

Oue j'aime respirer le parfum de ta fleur. Réséda bien aimé, le chéri de mon cœur! Oue mon œil avec joie en ce jour se repose Sur la mousse soyeuse où s'enferme la rose. Oue mon sourire est doux au frais et blanc lilas. Dont la légère grappe embaume nos climats! Que j'aime dans les champs trouver la marguerite Au lever du soleil, comme sa favorite! Que j'aime donc ces blés, parsemés de bluets, Où s'arrêtent mes yeux, pleureurs et inquiets. Oue j'aime méditer sous ce beau chèvreseulle. Qui, loin d'être ombragé, sert d'ombrage à sa feuille. Reste là près de moi, blanc et léger jasmin: l'aime à te voir ce soir et te revoir demain. Et toi, lys où la neige a déposé son âme. Fleur des rois : je te bais, fleur de Dieu : qui te blame? Que j'aime le pré vert qu'argente le muguet. Pour lequel onze mois mon ame fait le guet. Crois-tu que je t'oublie, élégante pervenche, Qui seule, entre mes fleurs, veut être la plus blanche. Buis, bruyère, aubépine, amaranthe, oranger, Pois de senteur, gazon, ceps de ce beau verger, A réjouir mes yeux mon âme vous convie, Daignez m'aider, hélas! à supporter la vie.

A. CAMAGNET.

ENCYCLOPÉDIE. (Suite.)

# AVIS A NOS ABONNÈS.

Cette livraison est la dernière de la quatrième année de l'Encyclopédie magnétique spiritualiste. Elle renferme les tables des matières, et les convertures du tome 1<sup>er</sup> de l'Encyclopédie des faits magnétiques et de l'Abrégé des Merveilles du Ciel et de l'Enfer. Cette publication se trouve déjà riche de trois ouvrages sous les titres de :

- 4° MAGIE MAGNÉTIQUE, 1 vol. etc.;
- 2º Abrégé des Merveilles du Ciel et de L'Enfer, par Emmanuel Swedenborg, 1 vol;
  - 3º Encyclopédie Magnétique, etc., 4 vol.

Ce n'est passans quelques efforts, et nous ne craignons pas de le dire, sans quelques sacrifices, que nous avons atteint ce but. Seul, complétement seul, pour subvenir tant aux frais d'impression, l'ensemble des matières, qu'aux difficultés d'un écoulement très-difficile, sans aucun appui de publicité: nous avons donc été assez heureux pour ne pas avorter dans cet enfantement pénible. Grâce à notre atelier du prolétaire qui fournit à notre plume l'encre nécessaire, et à l'imprimeur les fonds qu'il nous demande, nous avons pu continuer nos bons rapports d'études avec nos abonnés, que nous remercions publiquement de

leur stable amour pour ces études, et par ce fait du concours pécunier qu'il nous ont prêté, ce qui nous a permis de diminuer d'un quart le prix des ouvrages précités. Nous allons commencer une 5° année, qui, nous l'espérons, ne sera pas dépourvue d'intérêt pour nos lecteurs, en ce que, fourni abondamment de matières, nous allons consacrer nos 72 pages spécialement à la publication de faits rentrant dans le domaine du magnétisme ; des vues à distance aux apparitions; des manifestations spirituelles aux histoires locales et aux faits publiés à l'étranger; des appréciations systématiques aux appréciations du libre penseur; l'année 1856 de l'Encyclopédie traitera de chaque chose selon ses moyens. Nous avions enviede commencer la publication du tome 4º des Arcanes de la vie future dévoilés, dicté entièrement par un nouveau lucide, et contenant des révélations qui, nous le pensons, feront sensation dans les rangs des sciences ossicielles, tant physique, astronomique, météorologique, anatomique, que métaphysique; mais c'eût été mettre trop de retard à publier les curieux manuscrits que nous possédons. Nous remettons la publication du volume dont nous parlons à un temps indéterminé, nous donnerons connaissance de sa mise sous presse à nos lecteurs.

Nos abonnés sont priés de renouveler leur abonnement le plus tôt possible afin de ne pas

éprouver de retard dans l'envoi de la prochaine livraison.

Les abonnements se font chez Germer Baillière, libraire, 17, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, ainsi qu'à notre domicile, transporté ce jour, Porte St-Germain, route de Bezons, à Argenteuil.

# MÉDITATION (8º article).

L'AME HUMAINE, SOUFFLE, VENT, ÉTHER.

Depuis que les questions de la préexistence et de l'immortalité de l'âme humaine ont été soulevées par nous, par le fait des apparitions des décédés aux lucides magnétiques, une autre question est reparue, comme argument contre la première. L'on nous dit par elle que l'âme humaine ne peut apparaître, ni à plus forte raison être perçue par les lucides, vu que cette âme retourne dans l'éther d'où elle est sortie, et que, fondue dans cet éther, elle n'est pas plus perceptible que la goutte d'eau dans la mer.

Les grands d'entre les grands philosophes du

jour s'acordent sur ce point, nous ne savons pourquoi, ni dans quel but. Nous, infiniment petits entre les petits observateurs du jour, nous affirmons le contraire: pourquoi? parce qu'il faut qu'il existe des contraires, sans doute, dans ce qui ne devrait pas en avoir.

Sur quoi les grands philosophes appuient-ils leur proposition? Ils ne le disent pas; c'est sans doute qu'ils désirent n'être plus après avoir désiré être beaucoup.

Sur quoi appuyons-nous les nôtres? sur la métaphysique et sur la physique. Quelles sont nos preuves physiques? Une Cornue et un Matras. Nous introduisons dans notre cornue cet Ether, ce Vent, ce Souffle, sans forme aucune, nous le distillons, cohobons, condensons, réduisons et obtenons une eau, un sel, une chaux, un corps enfin de ce qui n'en avait pas. N'est-ce qu'un corps que nous obtenons ainsi? Non, ce sont des milliers de petits corpuscules cristallisés ayant chacun une forme qui leur est propre, sans jamais en changer; à moins que, par des réactifs, nous leur agrégions d'autres petits corps qui modifient la leur.

Cette expérience nous prouve donc, à priori, que ce souffle, ce vent, cet éther, ne sont pas ces étendues sans forme et sans point de démarcation, que nous voyons en tous lieux; MAIS BIEN UN COMPOSÉ, CHACUN DE TELLES FORMES CORPUSCU- LAIRES SANS JAMAIS EN CHANGER, CO QUI PROUVE la vérité de nos propositions. Les physiciens philosophes qui nous combattent admettent cette proposition, et vont même jusqu'à animer ces corpuscules d'une vie relative à leurs formes et à leurs besoins, vu qu'ils n'admettent pas de non ETRE ou de RIEN, dans la création. S'il en est ainsi, pourquoi ces mêmes savants refusent-ils à l'âme humaine (qui, à son introduction à notre état matériel, est d'une substance beaucoup plus pondérée que celle dont nous venons de traiter), d'être, après sa sortie de l'état matériel, ce qu'elle était avant : c'est-à-dire, entourée de toutes les puissances d'agrégation et de pensées qu'elle possédait. à n'en pouvoir douter, dans le germe ou l'ovaire qui la contenait? Nous ne le savons pas; mais nous prions, à notre tour, ces mêmes savants, de nous démontrer ce qu'ils entendent par un être quelconque qui n'aurait ou perdrait sa forme, dans tout ce qui, d'après leurs propres expériences, ne le perd jamais? Ces mêmes savants nous prouvent que l'air est un composé d'oxygène, d'hydrogène, d'azote (et de bien d'autres substances); nous démontrent, eux-mêmes, que l'oxygène ne devient pas hydrogène dans ce mélange agité de l'atmosphère qui les contient, sans quoi ils ne pourraient les séparer pour nous prouver les quantités et les qualités exactes desquelles ils sont composés.

Chaque substance subit les mêmes épreuves à leurs savants laboratoires et offre les mêmes résultats. Aussi ont-ils le soin de les classer chacune, non pour le plaisir d'étiqueter des mots vides de sens, mais pour démontrer, au besoin, qu'ils ont la faculté d'analyser et de retrouver à jamais ce qui ne peut être autre que ce qu'il est. Eh bien! leur demanderons-nous, est-ce parce que vous ne pouvez analyser l'âme humaine, que vous refusez de l'admettre sur vos savants rayons, parmi vos immenses substances immortelles?

Hélas! mes chers amis, Dieu vous a pourtant fait cadeau d'un laboratoire sublime orné de tous les instruments nécessaires à cette étude : cornue. matras, menstrues, substances, eaux, fluides, chaleur, électricité, et puis, et puis... la pensée, autre genre de substance éthérée s'il en est parmi toutes les substances terrestres. Voyez donc : avec un aussi sublime attirail, qui vous suit en tous lieux, que vous distillez et produisez en tous lieux à votre insu, par amour ou par besoin, vous en êtes encore réduits à nier la forme de vos seigneuries! Vraiment, c'est trop d'humilité et trop de générosité : admettre que le moindre corpuscule ne peut être, dans les éternités, que ce qu'il est, et nier à ce savant corpuscule humain d'être un jour, dans quelque coin de ce vaste globe ou de ces vastes cieux, ce qu'il est aujourd'hui. Voyons, savants philoso-

phes, c'est une passion pour le néant qui vous sait parler ainsi. Oh! je vous entends de loin me citer les fluides électrique et galvanique dont vous n'avez pu encore jusqu'à ce jour connaître les agrégats que sous le nom d'électricité ou celui de fluide. Estce parce que vous n'avez pu distiller, séparer, enfermer dans vos bocaux et étiqueter, substance par substance, celles qui composent ces fluides, que vous voudriez nier qu'ils sont un même composé de corpuscules, ayant forme et vie comme ceux que vous avez pu analyser? Je n'aurai qu'une réponse à vous faire, qui est d'observer la vigueur de transport de ces sluides, ou la vigueur de volonté contiguë qui les fait vous offrir des manifestations aussi étranges. Si vous admettez le transport de quoi que ce soit, vous individualisez!... Si vous admettez la contiguité de volonté, vous individualisez encore! Non, ne touchons pas à ces choses; elles ne produisent pas que des commotions à nos membres, mais elles brûlent l'intelligence humaine. Pour ce qui concerne nos preuves métaphysiques, elles résident également dans l'expérience, au moyen des apparitions. Nous savons que vous ne voulez pas entrer dans notre laboratoire parce que vous ne l'avez pas créé, parce que personne ne le salue encore, parce que la malveillance a écrit sur la porte ce mot : Folis. Eh bien! passez votre chemin, peut-être qu'un jour le grand

chimiste qui vous a créé ce que vous êtes et qui nous a créé ce que nous sommes, nous assignera le même bocal pour dernière demeure. Là, côte à côte, nous nous contenterons de revenir sur nos études passées et d'en rayer les erreurs avec humilité.

Si je tenais votre langage à cette mère qui tient suspendue à son sein cette faible créature bénie du Seigneur, en lui disant: Vois-tu, sœur, ce bel enfant dont les yeux sont si purs, dont les lèvres vermeilles pressent avec tant d'amour le sein qui le nourrit: eh bien! cet enfant, cette forme que tu admires, est un souffle, un éther, un rien, que tu peux perdre demain et que tu ne retrouveras jamais, car la non-forme ne se peut retrouver dans ce qui n'en a pas. Je verrais cette femme serrer avec un effort convulsif cette délicate et belle tête sur son sein émotionné, comme pour la faire rentrer d'où elle est sortie, afin que l'on ne lui ravisse pas avec cruauté ce que le bon Dieu lui a donné avec tant de bonté.

Si je m'adresse à cette autre jeune sœur dont le sein est si gonslé de désirs et d'amour, lui tenant cet autre langage: Pourquoi, bonne sœur, prendstu un soin si minutieux de ces beaux cheveux, dont tu enveloppes ton front blanc dans les riches ondulations; de cette bouche souriante, dont les perles blanches te coûtent tant de soin; de cette gorge, dont ton corset, si soyeux qu'il soit, meurtrit les formes; ces choses sont des riens, un soufile du printemps de la vie terrestre, que te ravira le soufile du néant! Je verrai cette jeune fille élever ses yeux au ciel, et me répondre : Je prends soin de l'obuvre de Dieu, et l'obuvre de Dieu est immortelle.

Si je soumets les mêmes propositions à ce jeune homme, qui passe tous les jours quinze minutes à faire prendre telle forme à ses moustaches, à emprisonner son menton rond dans un col de neige, à donner à son maintien telle grâce et telle démarche qui lui plaisent. Ce jeune homme me répondra: Qui t'a dit cela, vieux satrape? Je lui répondrai : Ce sont les savants du siècle. Il me dira, assurément : Tes savants sont de vieilles masures détoitées dont les fissures, recouvertes du lichen des ans, s'irritent assez contre le vrai, le beau et l'immortel pour nier ce qu'ils ne possèdent plus... pour désespérer ce qui vit d'espoir... pour abrutir ce qui vit de sensations... pour plonger dans les ténèbres de leur déraison ce qui est éclairé de la lumière divine.

Quoi! l'œuvre de l'Eternel serait moins durable que l'œuvre de l'homme! Si les productions de ce dernier bravent la dent dévorante du temps, l'œuvre du Créateur ne pourrait-elle vivre des soins de son amour? Allons, philosophes aériens, fondez à votre aise dans vos lacs éthérés, et laissez-nous attendre meilleur avenir dans le sein de Celui qui nous en donne l'espoir.

ALP. CAHAGNET.

#### VISIONS D'UNE CHIENNE.

L'instinct prétendu des animaux est-il d'une autre nature que les pensées de l'homme? Nous n'avons jamais balancé pour répondre à cette question. Il n'y a d'autre moteur en toute existence que les pensées, et les pensées sont de la même nature en tous les êtres. Un chien qui dispute l'os qui lui est donné, pense mieux à nos yeux que l'homme qui n'a pas gagné le pain qu'il mange, si ce dernier est en état de santé pour le gagner. Dans la naissance, l'âge viril et la vieillesse de tous les animaux, il n'y a de dissérence avec l'homme que du plus au moins, que de l'humilité de l'obéissance à l'orgueil de la domination. Un certain saint du calendrier des chrétiens parlait avec les corbeaux avec les égards dus à des frères en l'Éternel; ce saint est à mes yeux le type le plus

beau de l'espèce humaine, en ce qu'il savait observer, être fraternel et humble.

Je possède une chienne dont j'ai conservé jusqu'à ce jour la virginité; je ne sais si c'est en vue des bonnes mœurs, ou en vue de lui éviter les souffrances de la maternité, faisant à son égard ce que je ne voudrais pas qu'on sît au mien ; je l'enferme lorsque certains besoins lui commandent. L'homme est ainsi sait, que plus il désire être juste, plus il est tyran. Ma pauvre chienne, qui ne pense pas comme moi, et qui a plus à cœur d'obéir à cet ordre de Dieu : croissez et multipliez, que je ne le lui laisse faire, communique sans doute avec quelques idées qui me sont inconnues, ou avec quelque esprit-chien qui la caresse spirituellement, si bien qu'elle met bas idéalement, deux fois par année, une société de petits desquels elle prend le plus grand soin possible. Tout le monde la voit ne plus quitter sa niche, juste à l'époque de mettre bas, puis paraître souffrir toutes les douleurs de l'enfantement (chien), nettoyer ses petits, les cacher à tous les yeux, leur tendre ses mamelles, et éprouver un certain plaisir à la succion de leur petite gueule spirituelle, jouer avec eux pendant des heures, les défendre contre tout visiteur, qui, suppose-t-elle, veut les lui enlever, puis rentrer dans son état normal après quelquesois un mois d'un tel manége. Je demande aux savants où cette

chienne a-t-elle pu avoir connaissance d'une telle affection? Si M. Gasparin me répond : « que c'est dans l'arrière fond de sa mémoire. » Je lui répondrai, à mon tour, que je lui accorde l'imitation des caresses que lui a prodiguées sa mère, mais que je ne puis lui accorder de la même manière, de croire mettre bas, juste à l'époque prescrite, puisqu'elle n'a pas connu l'acte de la copulation. Il ressortirait toujours de ce sait que ces chiens en pensées sont assez vivants, objectifs et permanents dans le domaine de l'imagination d'un chien, pour paralyser ainsi son observation du prétendu réel en faveur du prétendu non réel. Si M. Gasparin m'accorde cette simple proposition, je m'en contente, vu qu'elle est plus que suffisante pour prouver la vérité de mes propositions sur l'existence de l'objectivité des pensées. De ce qui précède, il ressort un fait plus puissant que tous les arguments du monde, c'est que ma chienne ne peut être une commère de mes idées, si elle n'en possède pas de semblables aux miennes, et qu'ayant des petits idéalement, elle me prouve que l'instinct et l'idée sont identiques. Que chacun conclue maintenant à sa manière.

ALP. CAHAGNET.

#### ENVOUTEMENT.

Une personne ayant lu dans la Magie magnétique ou les Arcanes plusieurs cas d'envoûtement rapportés dans ces ouvrages, vint nous trouver, pour solliciter d'Adèle une séance de vue à distance. Lorsque cette lucide fut en sommeil, je demandai de quoi il s'agissait, et si l'on voulait me dire simplement le nom de la personne à voir. Le consultant me répondit : Ce n'est pas une personne que je désire que la lucide voie, mais bien des chevaux. — Où sont-ils? — Chez moi. Cette personne ne me paraissait pas disposée à comprendre la valeur de ce qu'elle demandait, et dit ingénûment : « Appelez mes chevaux. - C'est vrai, observai-je à part moi, voilà une expérience qui en vaut bien une autre.—Appelle les chevaux de monsieur, dis-je à Adèle. - Appelle, cela t'est facile à dire, mais comment les nomme-t-on? — On les nomme des chevaux, je viens de les appeler, regardez-les, les voilà!... — Oh! fait la lucide, mais empêche-les d'approcher trop près, tiens ce joli petit gris, là, à ma gauche, en entrant dans l'écurie! et cet autre grand et gros d'un gris plus blanc, qui mange sans aucun soucis le foin du ratelier, il est placé devant moi en entrant, un peu

sur la droite... Tiens, en voilà encore deux autres; oh! mais dis donc, ce sont de bien belles bêtes. Est-ce que monsieur n'aime que les chevaux gris blanc? Oh! en voilà un qui a mal au pied droit de devant... mais ils ne sont pas tous vivants sur la terre, en voilà un beau couleur roux qui est spiritualisé après avoir bien souffert d'un mal dans la tête qui lui faisait rendre beaucoup d'humeur par le nez... Et cet autre, quel ventre il a! qu'at-il donc mangé?... En voilà un troisième qui est mort d'un mal de gorge. Oh! bien, vous n'aves pas de chance, dit Adèle au visiteur qui, à cet instant, sut questionné par moi, afin que je sache si Adèle était dans la voie de la vérité. Ce monsieur me répondit que tout ce qu'avait dit la lucide était exact, et que c'était à l'effet de connaître la cause de ces maladies, qui lui enlevaient tous ses chevaux en très-peu de temps, qu'il était venu pour la consulter. Je priai Adèle de rechercher la cause des maladies dont elle avait vu que ces chevaux étaient morts. Après un moment d'étude, elle dit à ce monsieur : Vous avez eu quelques disficultés, il y a environ deux années, avec un palfrenier da votre maison, de telle manière (snit un signalement très-exact reconnu pour se rapporter à un homme de cette ferme, renvoyé à la suite d'altercations vives vers le temps que la lucide assigne). Eh bien! reprend cette dernière, cet homme a

conservé contre vous une rancune qui n'est pas encore éteinte, quoiqu'il ne soit plus dans votre pays depuis très-peu de temps, et c'est l'esset de cette rancune qui détruit vos chevaux.

- Aurait-il empoisonné leur nourriture ou déposé dans l'écurie quelque maléfice à cette intention?
- Il n'a point empoisonné leur nourriture ni déposé aucun maléfice, mais il a fréquenté, pendant quelque temps, un berger de votre pays qui passe pour être sorcier, et il a appris de ce berger que désirer du mal à quelqu'un ou à quelque animal était suffisant pour leur en voir. Cet homme a porté toute sa volonté et sa haine sur la santé de vos chevaux pour vous atteindre dans votre fortune, et il réussit à merveille, comme vous la voyez.

Je fis observer à Adèle que je n'admettais pas à priori cette puissance, comme je l'ai fait observer avec quelque persévérance dans la Magis magnétique, et que je reportais sur le compte d'autre cause celle dont il était question. Adèle me répondit: L'homme ne peut certainement pas toujours obtenir les résultats qu'il désire, mais il suffit qu'il le puisse quelquefois pour que ce qui arrive à monsieur en soit la preuve. L'homme qui lui en veut a une atmosphère très-viciée, il possède une volonté très-soutenue, et, en plus, un ordre d'i-

dées très-malfaisantes; idées qui, si chez tous les hommes elles recevaient un tel développement, seraient un des plus grands sléaux qui soient connus, par conséquent il peut ce que tu ne pourrais pas, ni moi non plus : il peut ce que peu d'hommes peuvent. Son action magnétique est si puissante (par les émanations destructives qui sortent de son corps), qu'il lui sussit de penser empoisonner, compresser, convulsionner un organe quelconque, pour que sa puissance agisse sur cet organe. Joins à cela que le cheval est un des animaux le plus sensible entre tous à l'action magnétique, et tu comprendras que lorsque cet homme veut comprimer le cerveau, le cou, les intestins, le pied même de ces animaux, il s'ensuit les troubles que vous, magnétistes, opérez sur nous-mêmes! mais vous ètes si peu observateurs!... Enfin cela est tel, je le dis!

- D. Qu'y a-t-il à saire pour paralyser l'influence de cet homme?
- R. C'est de mettre tous les quinze jours, dans chaque encoignure de l'écurie, 750 grammes de goudron dans un vase, puis de faire boire de l'eau blanche à tous les chevaux qu'elle renferme. Remuer cette eau blanche avec le bras dans un seau, avec l'intention que cette boisson rafratchisse les chevaux, on verra d'ici peu que l'influence de cet homme sera annulée.

D. Je ne vois pas quelle puissance ce goudron peut avoir sur la volonté d'un homme tel que tu nous dépeins celle de celui dont tu parles?

R. Cet homme n'aurait pas plus de puissance que toi-même si les émanations de son corps ressemblaient à celles du tien. Ce sont ces mêmes émanations empoisonnées que combattront celles anti-pestilentielles du goudron. La volonté de cet homme sera ensuite plus facilement combattue par celle de la personne qui remuera l'eau blanche que je conseille, en ce que cette volonté sera plus directe et plus soutenue par le calmant du remède. Comprends-tu à présent? Le consultant se dit satisfait, ce qui m'était non moins agréable que de l'être moi-même. Que nos lecteurs apprécient!

ALP. CAHAGNET.

FIN DU TOME 1er.

## TABLE DES MATIÈRES.

| Introduction                                                                                             | - 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sonnambulisme : Faits de lucidité d'Alexis Didier                                                        | 8   |
| Une guérison magnétique place de Grève                                                                   | 48  |
| BIBLIOGRAPHIE: Philosophie des communications spi-<br>rituelles, ou l'Explication des mystères modernes, |     |
| par Andrew Jackson Davis                                                                                 | 21  |
| Cercles magnétiques (figure du livre précité)                                                            | 27  |
| Le journal du magnétisme.                                                                                | 30  |
| Nouvelles magnétiques                                                                                    | 34  |
| Méditations philosophiques sur la forme humaine                                                          | 37  |
| Catalepsie naturelle                                                                                     | 44  |
| Dialogue entre la vie et la mort                                                                         | 45  |
| BIBLIOGRAPHIE: Origine des manifestations naturelles                                                     |     |
| (2me article.) Explication des mystères modernes                                                         | 47  |
| Nouvelles magnétiques                                                                                    | 59  |
| Méditations philosophiques sur l'homme                                                                   | 61  |
| Bibliographie: Résurrection (3° article). Pris dans                                                      |     |
| l'Explication des mystères modernes                                                                      | 64  |
| Somnambulisme: Faits de transmission d'ivresse, de vue à travers les corps opaques, et d'actions         |     |
| nassées                                                                                                  | 70  |

#### **— 320 —**

| Tribunaux         |           | •    | •    |     | •   |      | •   | •    |      | •   |
|-------------------|-----------|------|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|
| Nouvelles magn    | étiques.  |      |      |     |     | •    |     |      |      |     |
| Méditations phil  | osophiqu  | ies, | sui  | la  | fer | nm   | e.  |      |      |     |
| Somnambulisme :   | : Trésor  | cac  | hė,  | Tr  | ibu | lati | on  | s co | onji | 1-  |
| gales             |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Bibliographie m   | agnétiqu  | ıe.  |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Nouvelles magne   | tiques.   |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Prédictions sur   |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Laforgue .        |           |      | •    |     |     |      |     |      |      |     |
| Désordres par le  | magnét    | ism  | e ei | A   | mé  | riqı | ıe. | (Ex  | itra | nit |
| du journal alle   | emand, l  | e M  | aji  | koi | ı.  |      |     |      |      |     |
| Correspondance    | •         |      | •    |     |     |      |     |      |      |     |
| Correspondance    |           |      |      |     | -   |      |     |      |      |     |
| Bibliographie.    |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Orbs of heav      |           |      |      |     | -   |      |     |      |      |     |
|                   |           | _    |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Mémoires d'Alex   |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Méditations philo |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Somnambulisme.    |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Nouvelles magne   |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| BIBLIOGRAPHIE :   |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Danse des tables  |           |      | •    |     |     | •    | •   |      |      |     |
| Somnambulisme :   |           |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Correspondance    |           |      | -    |     |     |      |     |      |      |     |
| Danse des table   |           |      |      |     | •   |      | •   |      |      |     |
| Somnambulisme     | •         |      | •    |     |     |      |     |      |      |     |
|                   | •         |      |      |     |     |      |     |      |      |     |
| Manifestations s  | •         |      |      |     |     |      |     | •    |      |     |
| Nouvelles des ta  | idies tou | ma   | nte  | S.  |     |      |     |      |      |     |

#### **— 321 —**

| Sir John Franklin                        | •     | •  | •          | •  |
|------------------------------------------|-------|----|------------|----|
| Les Mormons                              |       |    |            |    |
| Bibliographie : Magie magnétique et A    | irca  | me | <b>s</b> ( | le |
| la vie future                            |       |    |            |    |
| Tables tournantes (3º article)           |       |    |            |    |
| Extrait des Lettres odiques              |       |    |            |    |
| Médiums d'Amérique                       |       |    |            |    |
| Tables prophétesses                      |       |    | ,          |    |
| Médication d'un mort                     |       |    |            |    |
| Recherches sur Franklin                  |       |    |            |    |
| Somnambulisme : Recherches d'objets égi  |       |    |            |    |
| Apparition                               |       |    |            |    |
|                                          |       |    |            |    |
| Spiritualisation                         |       |    |            |    |
| Nouvelles magnétiques                    |       |    |            |    |
| BIBLIOGRAPHIE: le Magnétisme dans ses    |       |    |            |    |
| avec la religion                         |       |    |            |    |
| Variétés : Ma retraite à Argenteuil (poé | sie). |    |            |    |
| Fables tournantes (6• article)           |       |    |            |    |
| Fables tournantes (7° article)           |       |    |            |    |
| Correspondance sur la question précitée  | ).    |    | •          |    |
| Fait de somnambulisme et de magnétisme   |       |    |            |    |
| Sonnambulisme : Études anatomiques, v    |       |    |            |    |
| tance, Prophétie                         |       |    |            |    |
| Spiritualisation de MM. Aubin Gauthier e |       |    |            |    |
|                                          |       |    |            |    |
| Pactes                                   |       |    |            |    |
| Pactes                                   |       |    |            |    |

| Somnambulisme (9° article)                           | 265 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Méditations philosophiques sur la mort               | 273 |
| Somnambulisme (40° article) : Magnétisme à distance. |     |
| Études médicales. Jeu de bourse                      | 277 |
| Bibiographie : Brochu e de M. l'abbé Almignana.      | 286 |
| Méditations philosophiques sur le temps              | 289 |
| Concordance dans les événements de la vie            | 292 |
| Promesse faite à un mort                             | 294 |
| Miroir magique                                       | 296 |
| Variétés: Amour des fleurs (poésie)                  | 300 |
| Avis à nos abonnés                                   | 304 |
| Méditations philosophiques sur l'âme humaine, souf-  |     |
| fle, vent, éther                                     | 303 |
| Visions d'une chienne                                | 340 |
| Envoûtement                                          | 343 |

#### FIN DE LA TABLE.

#### OUVRAGES DU MÊME AUTRUR

#### qui se trouvent chez le même libraire.

| ARCANES DE LA VIE FUTURE DÉVOILÉS, OUVRAGE contenant les preuves irréfragables de la faculté que les somnambules ma-                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gnétiques ont de voir des décédés et de converser avec eux, etc., etc. 1848-84. 3 forts vol. in-12                                                                                                                                                                                                                          |
| MAGIE MAGNÉTIQUE, ou traité historique et pratique de fascinations, de miroirs cabalistiques, d'apports, de suspensions, de pactes, de charmes des vents, de convulsions, de possessions, d'envoûtements, de sortiléges, de magie de la parole, de correspondances sympathiques et de nécromancie. 1884. 1 vol. grand in-18 |
| SANCTUAIRE DU SPIRITUALISME, étude de l'âme humaine et<br>de ses rapports avec l'univers, d'après le somnambulisme et<br>l'extase, enseignant les moyens d'entrer en extase à toute<br>personne, à volonté. 1 fort vol. in-12. 1850 8 fr.                                                                                   |
| LE MAGNÉTISEUR SPIRITUALISTE, journal de la société des Magnétiseurs spéritualistes de Paris, traitant des faits les plus curieux d'apparitions, de possessions, de questions psychologiques, etc., etc., sous la gérance de l'auteur, formant environ 2 vol. grand ln-8. 1849-84                                           |
| LE GUIDE DU MAGNÉTISEUR, ou procédés magnétiques d'a-<br>près Mesmer, Puységur et Deleuze, mis à la portée de tout le<br>monde, indiquant les bienfaits et les dangers du somnam-<br>bulisme, etc. In-32, 64 pages. (Epuisé).                                                                                               |
| TRAITEMENT des maladies, par l'extatique Adèle Maginot.<br>Études sur les propriétés médicinales de 150 plantes les plus                                                                                                                                                                                                    |

| connues et les plus usuelles, avec diverses méthodes de ma-<br>gnétisation. 1 vol. in-12. 1851 2 fr. 50 c                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUMIERE DES MORTS, ou Études magnétiques, philosophiques et spiritualistes, dédiées aux libres penseurs du xix° siècle. 4 fort vol. in-12. 1881                                                                                                         |
| LETTRES odiques magnériques du chevalier de Reichenbach<br>traduites de l'allemand, suivies des appréciations de l'auteu<br>des Arcanes, sur les phénomènes des courants fluidiques que<br>manifestent les trois règnes. 1 vol. in-12. 1885. 1 fr. 80 c |
| ENCYCLOPEDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE, traitant spé<br>cialement de faits psychologiques, magin-magnétique, swe<br>denborgianisme, nécromancie, magin-céleste, etc., 1 for<br>vol. in-18, tome 1", 1854-1855                                            |
| ABREGE DU TRAITE DES MERVEILLES DU CIEL ET DE L'ENFER<br>d'Emmanuel Swedenborg, publié et annoté par L. A. Cahagnet                                                                                                                                     |

lier, de la grosseur du sujet igulaire par en bas, de telle le celui qu'on a ôté sur le et celui du sujet coïncident r des deux côtés en même de laine; on en place le pot ible, et dans lequel l'air ne arantir la gresse des rayons spoque on sait si l'opération n à peu l'air et la lumière à grand air. Nous avons greffé iamètre, une branche trèsbumaine, garni de boutons s fruits déjà gros qui ont

## OUVRAGES DU MÈME AUTEUR

qui se trouvent aux mêmes adresses.

- de fascinations, de miroirs cabalistiques, d'apports, de suspensions, de pactes, de charmes des vents, de convulsions, de possessions, d'envoluements, de sortiléges, de magie de la parole, de correspondances sympathiques et de nécromancie.

- LE GUIDE DU MAGNÉTISEUR, OU procédés magnétiques d'après Mesmer, Puységur et Deleuze, mis à la portée de tout le monde, indiquant les bienfaits et les dangers du somname bulisme, etc., etc. In-32, 64 pages. (Epuisé).

- LETTRES obliques MAGNÉTIQUES du chevalier de Réichenbach traduites de l'allemand, suivies des appréciations de l'auteur des Arcanes, sur les phénomènes des courants fluidiques que manifestent les trois règnes. 1 vol. in-12. 1853. 1 fr. 30 c

Paris,-Imp. de BLONDEAU, rue du Petit-Carreau, 26.





# ENCYCLOPÉDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE

TRAITANT SPÉCIAL MENT

DE FAITS PSYCHOLOGIQUES, MAGIE MAGNÉTIQUE SWEDENBORGIANISME, NÉCROMANCIE, MAGIE CÉLESTE, ETC.

PAR L-A. CAHAGNET,

Auteur des Arcanes de la vie future dévoiles, etc., etc.

TOME II.

CHEZ L'AUTEUR,

PORTE SAINT-GERMAIN, ROUTE DE BEZONS, A ARGENTEUIL, BT CHEZ GERMER BAILLIÈRE, LIBRAIRE,

17, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, A PARIS.

1856

alle de M. Mine Edwards, qu'à celle de M. Bianchard, et peut-être u'à la sienne.

A l'ouir il ne peut entrer personne à l'Institut, ucun savant n'est digne de s'asseoir à ses côtés, réjugé qu'il partage avec M. Berthier, analyseur l'attigable de tous les cailloux du globe: Ils s'insignent même d'être assis à côté. l'un de l'autre; voudraient qu'on créât pour eux seuls un Instut. — Aussi, dit-on partout que M. Chevreul est tut. — Aussi, dit-on partout que M. Chevreul est consecé de l'indisposition du grand duc Constantin, en casimir-Périer, etc. — Quelque matin, on le couvern retiré dans un bocal dont il refusera obsticouvera retiré dans un bocal dont il refusera obsticement de sortir et le gouvernement n'aura d'autre arti à preudre que d'y faire mettre un bouchon. Arti à preudre que d'y faire mettre un bouchon.

#### R' CVIARRI.

(Lepidopterus Chevrentophobus, de Geoffroy.)

M. Calvert, homme instruit, est tourmenté par 1. Chevreal, qui tourmente tout le monde. Il fait ussi de la chimie, appliquée aux intérêts du savant uteur des contrastes simultanès.

## **ENCYCLOPÉDIE**

MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE.

TOME II.

#### **OUVRAGES DU MÊME AUTEUR**

qui se trouvent aux mêmes adresses.

- ARCANES DE LA VIE FUTURE DÉVOILÉS, OUVRAGE CONTENANT LES preuves irréfragables de la faculté que les somnambules magnétiques ont de voir des décédés et de converser avec eux. etc., etc. 1848-64. 3 forts vol. in-12................. 15 fr. MAGIE MAGNÉTIQUE, ou traité historique et pratique de fascinations, de miroirs cabalistiques, d'apports, de suspensions, de pactes, de charmes des vents, de convulsions, de possessions, d'envoûtements, de sortiléges, de magie de la parole, de correspondances sympathiques et de nécromancie. 1854. 1 vol. grand in-18..... SANCTUAIRE DU SPIRITUALISME, étude de l'âme humaine et de ses rapports avec l'univers, d'après le somnambulisme et l'extase, enseignant les moyens d'entrer en extase à toute personne, à volonté. 1 fort vol. in-12. 1850...... 8 fr. LE MAGNÉTISEUR SPIRITUALISTE, journal de la société des Magnétiseurs epiritualistes de Paris, traitant des faits les plus curieux d'apparitions, de possessions, de questions psychologiques, etc., etc., sous la gérance de l'auteur, formant environ 2 vol. grand in-8. 1849-81..... LE GUIDE DU MAGNÉTISEUR, OU procédés magnétiques d'après Mesmer, Puységur et Deleuze, etc. (Epuisé). TRAITEMENT DES MALADIES, par l'extatique Adèle Maginot. Études sur les propriétés médicinales de 150 plantes les plus connues et les plus usuelles, avec diverses méthodes de ma-LUMIÈRE des morts, ou Études magnétiques, philosophiques et spiritualistes, dédiées aux libres penseurs du xix' siècle. 1 fort vol. in-12. 1851...... 5 fr. ENCYCLOPÉDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE, traitant spécialement de faits psychologiques, Magie-Magnétique, swe-REVELATIONS D'OUTRE-TOMBE, par les Esprits Galilée, Hippocrate, Franklin, etc., sur Dieu, la préexistence des ames, la création de la terre, l'astronomie, la météorologie, la physique, la métaphysique, la botanique, l'hermé-tisme, l'anatomie vivante du corps humain, la médecine, l'existence du Christ et du monde spirituel, les apparitions

et les manifestations spirituelles du xix siècle..... 5 fr.

### Magnétisme,

## ENCYCLOPÉDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE

TRAITANT SPÉCIALEMENT

DE FAITS PSYCHOLOGIQUES, MAGIE MAGNÉTIQUE SWEDENBORGIANISME, NÉCROMANCIE, MAGIE CÉLESTE, ETC.

PAR L-A. CAHAGNET,

Auteur des Arcanes de la vie future dévoilés, etc., etc.

TOME II.

CHEZ L'AUTEUR,

PORTE SAINT-GERMAIN, ROUTE DE BEZONS, A ARGENTEUIL,

ET CHEZ GERMER BAILLIÈRE, LIBRAIRE,

17, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, A PARIS.

1856

DEC 20 1919 DECEMBER OF THE PROPERTY OF THE PROPER

#### INTRODUCTION.

Nous commençons notre cinquième année d'existence et le quatrième volume de notre œuvre. Nous aurions désiré pouvoir continuer la publication d'ouvrages, comme nous l'avons fait à l'égard de la Magie magnétique, et des Merveilles du ciel et de l'enfer d'Emmanuel Swedenborg; mais le cadre restreint que ces publications réservaient à la question du magnétisme, du somnambulisme et des faits de toute nature, ayant trait à nos études, était trop exigu pour donner connaissance à nos lecteurs de tous ceux que nous avons en portefeuille: nous avons donc préfére consacrer entièrement nos 72 pages à traiter spécialement de ces faits, pensant que nous serons plus agréablement lu.

Nous donnerons connaissance en temps opportun, de la mise sous presse d'ouvrages auxquels nous travaillons en ce jour, ouvrages qui ne pourront que gagner à être lus, sans ces longs intervalles de trois mois que nous étions forcé d'observer par le mode de publication que nous avions choisi. Nous désirons offeir un plus ample répertoire à l'amateur, de tout ce qui s'est passé de plus nouveau et de plus curieux en fait de ma-

gnétisme dans ces trimestres. Nous pensons que sur l'échantillon que nous présentons en ce jour au lecteur, nous conserverons sa confiance, ainsi que nous entretiendrons son besoin de nous lire. Nous prions à nouveau tous ceux qui s'intéressent au succès de nos études, de neus aider dans cette pénible et cetteuse tiche, en nous procurant des abonnés dans le groupe de leurs amis et cennaissances, c'est comptant aur ce concours dont neus avons le plus grand besoin, que neus euvrant, ce volume et que nous pensons le fermet avec le même succès que les précédents.

Tout nouvel abonné pourra se procurer, soit chez M. Germer-Baillière, libraire, 17, rue de l'Éscèle de Médecine, ou à notre domicile, teut ce qui est paru jusqu'à ce jour de l'Encyclopédie, au prix de 4 fr. pour Paris et de 5 fr. pour la province. La Magie magnésique reste toujours cotée à 7 fr. et les Merseilles du ciel et de l'enfer à 5 fr. Neus avons fait cette diminution sur l'Encyclopédie, afin d'en faciliter l'acquisition au lecteur et de peuvoir compléter cet euvrage facilement.

Nous renouvelons à nos Abonnés notre prière de neus enveyer leur abonnement sans retard, s'ils no veulent pas voir suspendre l'envoi de cette publication.

ALP. CAHAGNET.

#### **ENCYCLOPÉDIE**

#### MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE.

#### APPARITION

PAR M. LE COMTE AGENOR DE GASPARIN.

Le 29 septembre 1855, nous eûmes une deuxième visite de M. le comte Agénor de Gasparin, qui nous était adressé par notre bon ami M. l'abbé Almignana; n'étant point à notre domicile à la première visite de M. Gasparin, nous ve pûmes satisfaire qu'à sa deuxième demande. Il s'agissait d'une apparition ou d'un fait de lucidité quelconque, que ce monsieur désirait obtenir.

M. Gasparin était accompagné d'une dame, qui nous parut être fort religieuse et fort instruite. Un autre monsieur était aussi avec M. le comte. Nous eûmes une courte conversation avant d'entrer en séance, elle roula sur la question que nous allions traiter. Je fis à ce monsieur un court historique de mes études passées et présentes, ainsi que des convictions qui en découlaient. Lorsque

je touchai à la partie religieuse, M. Gasparin me dit qu'il n'avait lu, jusqu'à ce jour, aucune de mes publications; mais que plusieurs comptes rendus d'elles lui avaient passé sous les yeux. Comptes-rendus par lesquels il avait vu que mes opinions religieuses n'étaient pas d'accord avec la chrétienté, qu'il respectait chez autrui; ce qu'il désirait voir respecter chez lui. Par conséquent, quoique dévoué au christianisme, basé sur les Evangiles, je n'avais pas devant moi un antago-niste malveillant, mais un homme qui voulait voir des faits et les apprécier. Je contai à ce monsieur combien les questions que j'avais abordées sur l'immortalité de l'âme humaine, avaient soulevé d'arguments contre, de la part d'hommes instruits, qui ne devaient voir en elles que des moyens de consolation pour la masse des hommes, par conséquent plus dignes de leur silence que de leurs déclamations passionnées. La dame qui accompagnait M. le comte, dit que l'homme véritablement instruit et dévoué à l'espèce humaine, ne devait point admettre de demi-vérité, vu que toute erreur portait en elle des conséquences très-sacheuses, qui retombaient sur la conscience de celui qui la propageait. La vérité, au contraire, ajouta cette dame, ne fait peser ses conséquences que sur la conscience de Dieu.

J'admets votre opinion, dis-je à cette dame,

mais j'admets également qu'il existe des erreurs bien plus préjudiciables au bonheur des hommes les unes que les autres. Celle que j'enseigne, si c'en est une, ne porte en elle aucune de ces conséquences fâcheuses, vu que ceux qui l'auront admise ne m'accuseront jamais pour avoir séché leurs larmes, et fait rentrer l'espoir en leur cœur. Si l'âme humaine n'est pas immortelle, elle n'élèvera pas la voix contre moi d'outre-tombe, pour m'accuser de lui avoir aidé à supporter les angoisses de l'état terrestre avec plus de force. Si, au contraire, elle est immortelle comme cela m'a été prouvé, comme je le crois et comme je l'enseigne de bonne foi, j'aurai bien mérité de mes frères.

Que, d'ailleurs, cet enseignement de ma part reposait sur des faits précis et non sur des propositions mystérieuses à l'exemple du catholicisme, qui ne peut prouver aucun des siens par le secours de l'étude. Cette dame se joignit à M. Gasparin, pour regarder les Évangiles comme un livre digne de leur foi. Je n'insistai pas, pour n'être pas en retour du respect que M. le comte m'avait montré, en commençant ce petit entretien, envers les opinions religieuses de chacun. Mais je changeai de thèse, en disant à M. Gasparin que j'attachais peu de prix aux diatribles qui avaient été publiées contre mes études, vu qu'il ue s'était pas encore présenté depuis 10 anuées, un écrivain, élevé et

consciencieux, qui cât touché à un seul des arguments physico-métaphysiques, dont je me servais en saveur de mes propositions. Que je proposais à ce même scrivain élevé (la France n'en manque pas) d'ouvrir une discussion sérieuse sur ces propositions, discussion que nous publicrions à frais communs ou à mes seuls frais, afin d'éclairer la conscience publique sur la véracité ou l'erreur qu'elles contiennent. Que nous prierions le lectour d'envoyer son adhésion pour ou contre, entre les mains du libraire chargé de la vente, adhésions qui seraient sans réplique ma condamnation ou celle de mon antagoniste. La plus grande publicité serait donnée à ces adhésions par la voie des journaux. Que je m'engagesis pour ma part à remercier l'opinion publique qui m'aurait rappelé à de moilleures études, ou m'aurait engagé à poursuivre les micanes. Qu'enfin, si je trouvais cet homme, homme d'autorité littéraire, je me trouvereis le plus heureux des hommes, dis-je, avec intention, à M. Gasparin, en ce qu'étudiant de bonne foi avec une grande pureté de conscience, je ne voudrais pas, pour tout au monde, semer l'erreur dans le cœur de mes frères.

M. le comte ne répondit rien à cette proposition. Nous entrêmes en séance. Adèle étant endormie, en lui proposa d'appeler une personne décédée. Une personne se présenta, mais ce n'était pas celle demandée. Un deuxième appel fut fait. Le signalement de celle qui vint présenta d'exact l'âge, les cheveux, sourcils, yeux, mais le reste ne fut qu'erreur. M. Gasparin parut y mettre de la complaisance, en ce qu'il engagea Adèle à tendre mieux sa lucidité; mais cette dernière ne voulut rien rabattre du signalement, ainsi que des particularités qu'elle venait de citer, ce qui prouva à M. le comte qu'il n'était pas devant une lucide, lisant dans la pensée, ou assez rasée pour: 1° puiser dans lui ce qu'elle ne voyait pas ailleurs; 2° pouvoir profiter de quelques renseignements qu'en lui donnait pour corriger avec un peu d'adresse les erreurs de sa vue; 5° ou combattre les fausses créations qui se présentaient à elle.

M. le comte voulait recommencer une troisième apparition, mais Adèle ne le voulut pas, en disant que si elle ne voyait pas juste en ce moment c'est qu'elle ne devait pas voir. M. Gasparin sonmit à la lucide plusieurs propositions de vues, afin d'avoir un fait, disait-il, à curegistrer; mais Adèle n'ayant que la spécialité presque assurée des apparitions et de traiter des causes des maladies ne pouvait user que de ses facultés; on la prin de visiter la dame qui était présente, ce qu'elle fit avec les mêmes erreurs que dans les apparitions précédentes. Par conséquent, nous dâmes ne pas continuer, d'ailleurs Adèle était con-

trariée et n'y mit pas sa complaisance ordinaire, je ne savais pourquoi.

Je dis à M. Gasparin: Hélas! monsieur, vous cherchez après un fait somnambulique. Il n'est au pouvoir d'aucun magnétiste de le produire à volonté, dans les conditions qui lui sont pos ées; mais il est possible à tout magnétiste de produire accidentellement des faits qu'il voudrait pour heaucoup voir connus d'un plus grand cercle que celui qui l'entoure fort souvent présentement. C'est pourquoi je vous conseille de vous faire magnétiste, de commencer cette étude, comme vous avez commencé toutes celles que vous avez pu faire jusqu'à ce jour.

Vous savez mieux que moi qu'en chimie, il n'y a pas de distillation possible aux fourneaux sans seu, cornues, matras, etc. Une opération saite en chimie n'est pas toutes celles qui se sont en cette science, mais elle est le commencement de la manipulation et conduit à une appréciation des travaux, beaucoup plus détaillée et démonstrative que tout ce qui est écrit sur cette question. Mettex donc en magnétisme la même somme de persévérance que l'on met en toute étude. Magnétisez toute personne de consiance et vous ne tarderez pas à produire beaucoup plus de saits, que vous ne sauries en obtenir par toutes voies étrangères.

Si vous avez besoin de ma faible assistance en

ce genre, je me propose de ne pas vous quitter que vous n'avez produit vous-même tout ce que les magnétistes produisent; j'en prends l'engagement formel. Si, en plus, vous daignez traiter de la question de l'immortalité individualisée de l'Ame humaine avec moi, je me sais sort de vous prouver cette immortalité, sans le secours de notre atelier psycologico-nécromantique, mais d'après les lois physiques, officiellement reconnues. Je ne vous proposerai aucune question d'étude, mais j'accepterai toutes celles que vous me présenterez. Je quitte Paris aujourd'hui, me répondit M. le comte. Nous correspondrons ensemble si vous le désirez, répliquai-je. Je ne reçus pas de réponse. Ma demande était indiscrète, je l'ai senti; mais je pense que M. Gasparin m'excusera en fayeur de mon grand amour de la vérité; et (il ne m'est pas coûteux de l'avouer) de mon peu de savoir-vivre.

M. Gasparin voulut récompenser Adèle du dérangement qu'il nous avait causé, malgré mon opposition obstinée, vu que nous n'eussions mérité cette marque de bienveillance, qu'ayant réussi dans l'étude que nous tentions de faire. Ce monsieur nous quitta avec la même amabilité qu'il nous avait abordé.

J'avais oublié de réveiller Adèle, au moment de le faire je lui demandai quelle pouvait être la cause de ce non succès et surtout de son peu de com-

plaisance dans cette étude. Elle me dit que l'étude aurait été meilleure, s'il y avait en des dispositions meilleures; que pour elle la deuxième personne apparue était bien celle demandée; et qu'elle avait refusé d'en vouloir demander une troisième, parce que celle présente lui avait fait signe d'en rester là. S'il n'y avait eu que M. Gasparin, ajouta-telle, j'aurais rencontré moins de résistance; mais il y avait là des influences qui m'auraient rendue folle, si je n'avais pas cessé. Pourquoi n'as-tu pas va mieux la position de santé de cette dame?... Ce que j'ai vu est exact, et je n'ai pas voulu dire tont par un sentiment de bienveillance, pour ne pas blesser, ou faire de la peine à cette dame. Tu sais que je fais rarement des erreurs en ce genre, et sois assuré que ma lumière était aussi bonne que d'habitude. Je réveillai Adèle plus fatiguée après quinze minutes de sommeil, qu'après certaines séances qui durent deux heures. Ayant l'habitude de publier nos succès, je ne dois point dédaigner celle de publier également nos revers.

ALP. CAHAGNET.

#### CORRESPONDANCE.

Nous extrayons de notre correspondance, sans observer l'ordre des dates, les faits suivants, que l'exiguité de la partie que nous avions consacrés précédemment à ce genre de publication nous avait forcé de garder en porteseuille.

#### SPIRITUALISATION DE MONSIEUR D....

Rambouillet, le 6 novembre 1854.

#### Monsieur Cahagnet,

Je vous transmets le fait suivant afin que vous en fassiez l'usage que vous vondrez.....

La maladie de M. D... commença dix jours avant son décès : le dimanche. 26 octobre dernier. il demanda l'heure vers six heures du matin et dit qu'à cette heure il devait mourir. Effectivement, à six houres, it lui prit une crise qui fit croire qu'il était expiré; le lendemein landi on lui donna les derniers secrements un peu avant six heures du matin; à peine l'heure avait sonné qu'il éprouva une même crise que la veille; enfin, le mardi, il annença que la crise qui aurait lieu à six heures du matin sorait la dornière; il sit ses adieux à sa famille, et à six heures juste il se apiritualisait. Pendant les trois jours précédents, quoique assoupi, il marmottait et parlait comme à des êtres présents. Cet état est l'extase qui précède souvent la spiritualisation des hommes terrestres, état que l'on nomme agonie-

Le lendemain où l'on mit le corps matériel de M. D... en terre, le soir vers dix heures, je fis l'évocation de son esprit un moyen de mon-disque. Il frappa. Je lui demandai s'il voulait connaître et parler au bon Swedenborg, dont je l'avais souvent entretenu pendant sa vie matérielle. Il frappa, preuve de son assentiment. Je me recueillis un moment, puis j'évoquai le bon esprit Swedenborg. Il frappa de suite; je lui demandai (notez que toujours mes demandes sont saites mentalement; il serait trop long ici de placer le pourquoi) s'il voulait avoir la bonté de parler et de donner des avis utiles à l'esprit D... nouvellement arrivé au monde des Esprits. Il frappa. Je me tins tranquille un quart d'houre, puis je priai les deux esprits de frapper s'ils parlaient ensemble; ma pensée était à peine émise que deux coups retentirent ensemble. Je posai mon disque à côté de moi et m'endormis. Le lendemain soir, j'évoquai l'esprit D...; il frappa. Je lui demandai s'il avait trouvé les raisons du bon Swedenborg de son goût et s'il les avait suivies. Mon disque ne frappa aucun coup. J'évoquai Swedenborg lui-même, et je lui demandai si l'esprit D... avait accédé à ses conseils. Je n'entendis aucun coup; mais cet esprit, par une communication de pensée qui m'est particulière, me révéla que l'esprit D... était allé se réunir librement avec des parents et des amis décédés avant lui, ainsi qu'à une Société catholique qui se trouve entre l'ouest et le sud de la terre des Esprits, société vers laquelle je sus conduit une

fois, et où j'assistai à une partie de messe célébrée par un des oncles de l'esprit D...

Voilà, mon bon frère et ami, le récit pur et simple que je vous avais promis.

Je vous serre cordialement la main, etc.

C. RENARD.

#### PAIT DE MUTISME ANNULÉ DANS L'ÉTAT SOMNAMBULIQUE.

Cher monsieur Cahagnet,

..... J'ai endormi dernièrement une dame qui est muette depuis quatre à cinq mois, à la suite d'un traitement de maladie de matrice. Cette dame tomba au bout de dix minutes à peu près en somnambulisme magnétique et parla tout le temps de la séance; malheureusement au réveil la parole a cessé. Endormie de nouveau, elle parla instantanément; je lui ouvris les yeux, et dans cet état elle conversa avec madame sa mère, ainsi qu'avec moi pendant une heure. N'étant pas de Rouen, elle se trouva dans l'impossibilité d'entreprendre un traitement convenable, épuisée par le temps qu'elle a passé dans le traitement du docteur, dont les visites et les remèdes ont coûté énormément.

Ce sait vient à l'appui de tout ce qui a été prou-

vé jusqu'à ce jour sur la divine puissente que pessède le magnétisme et que ne possède pes la médecine.

Je vous dirai que j'ai guéri un paralytique agé de cinquante-cinq ans. Chaque jour amonait un changement sonsible. Il avait en plus la goutte dans tout le cété malade.

> Votre tout dévoué et ami, CHERUEL, 14, rue Bassesse, à Rouen.

Le 8 septembre 1855.

VISIONS D'UNE LEVRETTE. — SENSIBILITÉ DES CHEVAUX A L'ACTION MAGNÉTIQUE.

Church, & notable 1886.

# Monsieur Cahagnet,

d'une chienne rapportée dans votre dernier cahier n'a rien qui m'étonne, car depuis douze ans que j'élève de ces fidèles animaux la même chose arrive souvent, et j'ai été à même de le remarquer ainsi qu'une personne de Caurel à laquelle j'avais donné une de ces petites bêtes, qui, de temps à autre, s'obstinait à ne pas quitter la maison, se tenant renfermée dans une grange sur le soin, s'imaginant probablement qu'elle avait des petits à soigner; cette petite chienne n'a jamais sait de petits,

et elle avait l'habitude de voyager toute l'année, appartenant à un messager; mais quand l'époque arrivait, il était impossible de la faire partir. J'ai une petite levrette, maintenant âgée d'un an; sa mère ayant fait des chiens, ma petite levrette en prit un à sa mère, le plaça sous elle, le lécha; enfin, on ent dit que c'était sa progéniture; c'était la misère pour les séparer; je ne laisse point faire de chiens à ma petite levrette.

J'ai lu aussi votre article au sujet d'envoûtement de chevaux. Comme vous le dites, monsieur, le cheval est un des animaux le plus sensible entre tous à l'ACTION MAGNÉTIQUE; j'ai été bien des fois à même de le remarquer. Depuis onze ans j'habite Caurel, pays où tous les gros cultivateurs sont marchanda de chevaux : un de mes voisins, vieux maquignon, m'a montré une foule d'expériences sans se douter qu'il faisait du magnétisme; j'ai retenu l'art de dompter un cheval fougueux, et de donner des jambes à une rosse au point de passer avant les chevaux de race, essais que j'ai faits cent fois moi-même depuis onze ens. Il n'est pas un propriétaire ici qui hésiterait à me confier le poulain le plus rétif. On sait que les guides de la main gauche et le fouet de l'autre, pas un cheval ne me résiste : ils prennent parfois le mora aux dents, mais hientôt ils tombersient épuisés si je voulais : meis il ne faut pas perdre la tôte; il faut conserver sa présence d'esprit en lançant le fluide à la tête du cheval par la main qui tient les guides avec nne ferme volonté de le terrasser; alors il tremblera sur ses jambes et s'arrêtera épuisé. Si vous aviez peur, le cheval l'emporterait sur vous et. courant longtemps, vous seriez perdu, brisé. Si tous les conducteurs de chevaux étaient bien persuadés de la force que leur présence d'esprit leur donne sur le cheval, il arriverait rarement des accidents lorsqu'un cheval s'emporte. D'ailleurs, un homme peut toujours arrêter un cheval emporté en lui présentant, dans la direction de la tête, le bont des doigts étendus. Hier encore, i'étais dans les champs avec quelqu'un qui fauchait une voiture d'herbe; le cheval qui avait saim s'avançait au tas d'herbe pour en manger; je l'arrêtai rien qu'en lui présentant le bout des doigts vis-à-vis des yeux, chose qu'il ne pouvait soutenir du regard sans branler la tête. Je ne finirais pas, monsieur, si je voulais vous raconter toutes les histoires que je connais au sujet du cheval. Si vous étiez assez aimable pour nous venir voir un jour à Caurel, je vous prouverais ce que j'avance; je vous montrerais mon savoir-faire au sujet des chevaux, et ce serait un véritable bonheur pour moi, car ayant conduit la charrue jusqu'à vingt ans, je me crois à mes belles et jeunes années quand je manie un cheval, et j'oublie mes quarante ans ; j'oublie aussi, monsieur, que vous n'avez pas le temps de me lire; je vous en demande pardon, vous priant encore de me rappeler au souvenir de ces dames, et pour vous, monsieur, croyez à l'assurance de mon profond respect.

ALEXANDRINE PERGANT.

Institutrice libre, à Caurel, près Reims (Marne).

#### PROGRÈS DES TABLES TOURNANTES.

Mon cher ami,

Un incident inattendu nous ayant mis dans l'impossibilité de pouvoir nous rendre chez vous jeudi prochain, je m'empresse de vous le faire connaître, pour que vous ne nous attendiez pas ce jour-là. Par une autre lettre, je vous ferai savoir le moment où notre séance pourra avoir lieu.

#### LES TABLES SE MEUVENT!

Les tables répondent, non pas en frappant du pied, mais par des coups électriques invisibles et sans les toucher. J'ai pris part à cette expérience avec le comte d'Ourches, la semaine dernière, dans une maison de Paris. Où allons-nous? Voilà les esprits agissant sur la matière inerte sans l'intermédiaire de l'homme.

Vos folies deviennent des vérités mathéma-

# . Quelle house pour ves adversaires ! Tout à vous,

Batignolles, le 3 juillet 1855.

#### APPARITION BT VISIONS.

Mon cher monsieur Cahagnet,

Pent-être avez-vous le droit de me taxer d'un peu de paresse, d'avoir tardé jusqu'à ce jour pour vous écrire, mais soyez bien persuadé que dans ma pensée je n'ai jamais hésité à vous rendre satisfaction de la séance magnétique dont vous avez bien voulu m'honorer. A peine étais-je de retour de mon voyage, que les travaux de la moisson ont commencé, et quelles que soient les préoccupations de l'esprit, vous savez que, pour le cultivateur comme pour le prolétaire, la vie terrestre a des exigences impérieuses auxquelles on ne peut manquer impunément. Je puis même vous avouer que je serais peiné de ne pas continuer mes relations avec vous, si toutefois elle ne vous sont pas trop désagréables; tout en évitant de vous être împortun. Qui, cher monsieur, je reconnais que madame Adèle m'a donné des détails très-exacts et très-circonstanciés, sur la personne décidée, qu'à mon désir vous avez bien voulu évoquer. Comme je crois avoir remarqué en vous, aissi que dans tous vos quivrages, un ardent et sincère amour de la vérité (et il n'en saurait être autrement dans le genre d'études auxquels vous vous livrez, saus être, comme vous le dites fort bien, un charlatan de la pire espèce et le dernier des hommes). Je dois donc dire, pour rendre hommage à cette même vérité, qu'il y a eu erreur sur la corpulence dans les détails donnés, erreur que je regrette et qui cependant me prouve à priori que la lucide ne lisait point dans ma penece, quand d'un autre côté elle me rappela telle et telle circonstances de la plut minutieuse exactitude et auxquelles j'étais loin de penser.

Vous ne trouverez pas mauvais, monsieur, que je ne relate point ces différents détails, qui étaient presque tous d'intimité, comme vous pouves en avoir souvenir.

L'enfant sur laquelle Mme Adèle m'a donné des détails très-vrais, a passé ses vacances à la maison. Ainsi que nous en étions convenus; je l'ai magnétisée, j'en ai remarqué des effets très-sensibles, mais soit inexactitude (forcée), soit inexpérience de ma part en toute autre circonstance, je n'ai point produit le sommeil; c'est une partie remise mais non abandonpée.

Cher monsieur, veuillez me permettre quelques observations auxquelles il vous sera leisible de répondre si ben vous semble. Il est dit dans ves Ar-

sance que l'âme au sortir du corps, comparaît devant Dieu pour subir un jugement, etc.; il y est dit aussi que des esprits s'emparent de l'âme pour l'introduire dans des groupes de société, etc.; il est dit encore que MM. Pirlot et Cahagnet, votre père, avaient peine à croire que leurs conditions fussent changées, etc. Ces différents rapports semblent des anomalies difficiles à concilier.

J'aurai bien aussi quelque chose à formuler touchant le libre et non libre arbitre; mais cette question est si vaste, si profonde, si grandiose, renserme tant de pensées qui semblent contradictoires, que mon pauvre esprit s'arrête stupésait devant tant de grandeurs!!!

Semblable au voyageur voulant continuer sa route au milieu d'une nuit sombre, qui bientôt s'égare, sa marche incertaine est forcément arrêtée par une barrière infranchissable, c'est une montagne à pic, inaccessible en cet endroit, même aux plus expérimentés; cherchant de tous côtés, et ne voyant que d'épaisses ténèbres, il se résigne dans le silence à attendre que la lumière se fasse pour guider ses pas.

Cher monsieur, voici une petite anecdote dans toute sa simplicité, et dont je puis vous garantic l'authenticité la plus exacte. C'est une vision qu'eut ma sœur alnée à son lit de mort et qu'elle m'a racontée elle-même dans un moment où la sièvre lui avait donné un peu de répit ; je crais encore entendre sa voix dont le timbre me frappait si sensiblement, il y a de cela 32 à 55 ans. Je voyais mon père dans l'eau, me disait-elle, et un taureau furieux cherchait à le saisir de ses cornes: je suis accourue à son secours, je l'ai pris dans mes bras et l'ai enlevé aux cienx. » Deux on trois jours après ce récit, ma sœur n'était plus de ce monde. Une année n'était pas écoulée, et mon père avait rejoint ma sœur. Je dois vous dire que peu de temps avant cette époque, mon père avait conclu un marché ruineux, à l'instigation et par l'astuce d'un propriétaire avare. Cette même sœur me disait encore à son lit de mort. « Comme c'est singulier, c'est comme si ce n'était pas moi qui fût malade, il me semble en voir un autre à ma place.» J'ai éprouvé par moi-même dans une maladie sérieuse, le même effet; je n'y attachais aucune observation, et cependant je m'en rappelle comme si c'ent été aujourd'hui même.

Je vous accuse réception de la dernière livraison de l'Encyclopédie magnétique, je désire continuer de recevoir cet ouvrage; mais ne me rappelant plus les conditions de la souscription, vous voudrez bien avoir l'obligeance de m'en dire un mot. Je vous prie d'être indulgent sur ma manière d'écrire; si je pouvais apporter ma pierre à l'œuvre, je le ferais avec plaisir; mais chacun son

rêle, tous coux qui entrent dans la lice ne peuvont pas remporter le prix, et il n'est même pas donné à tous d'y entrer.

Cher monsieur, veuillez recevoir mes salutations fraternelles, ainsi que madame Adèle et M. Lejeune.

Votre frère en Dieu,

DENIZET,
Cuktivateur, à Perrollet, commune de
Villensuve-sur-Come, Loiret.

P. S. Je ne vous parle point du miroir galvanique, parce que jusqu'à ce jour je ne suis encore parvenu qu'à me procurer le mai de tête.

J'ai vu que vous aviez changé de domicile; mais ayant oublié d'en prendre note, et ayant porté l'*Encyclopédie* chez le relieur, je suis forcé de vous faire passer cette lettre à votre adresse antérieure.

#### RÉPONSE A M. DENIZET.

Je voudrais, cher monsieur, pouvoir satisfaire à votre demande, en vous affirmant, qu'à la spiritualisation, l'âme humaine paraît devant Dieu, pour rendre compte de ses fautes, tel me l'a fait entrevoir Binet, mon premier extatique; mais pour affirmer il faut être convaincu, et je ne le suis nullement sur cette question. Les études que

j'ai faites depuis oe temps, par le même secours d'extatiques, m'ont enseigné quelque chose de semblable à peu près, mais non d'identique. Ce qui me paraît ressortir de plus exact et de plus admissible de ces révélations, est que l'ame de l'homme a son entrée dans l'état spirituel, est réellement mise en mesure de connaître sa nouvelle position, tant par des visions qu'elle a d'esprits supérieurs, que de parents ou amis spiritualisés avant elle, qui viennent lui conter son départ de la terre, ainsi que lui rappeler sa dépendance de la justice divine; mais que selon ses dispositions tant au repentir qu'à la jouissance de cette nouvelle existence, elle prenait ces apparitions pour des écarts de son imagination, pour des démonstrations trompeuses, ou qu'elle les acceptait comme vraies. Selon sa décision se dessine son sort futur: elle court droit à ses affections, si elle présère ses bonnes plaines labourées de son cher département terrestre, elle reprend ses lourds sabots et les parcourt à son aise. Si au contraire elle présère les plaines éthérées du monde spirituel, elle se laisse guider dans ces immensités par les cicérones commis à cet esset. Ce qui m'est assuré, et ce que je crois pouvoir affirmer, est que beaucoup d'entre nous ne croient pas avoir quitté la terre, très-longtemps après leur spiritualisation. J'ai expliqué le pourquoi de cette erreur, et je le maintiens jusqu'à plus ample démonstration du contraire. Vous connaîtrez de nouveaux détails (tome IV des Arcanes, que je me propose de publier sous peu), concernant l'entrée de l'âme au monde spirituel, ses premières sensations et ses occupations.

C'est parce que les révélations contenues dans les Areanes, contiennent des anomalies, que je continue avec persévérance l'étude de l'importante question de la vie future, afin d'offrir à mes frères, non des vérités mathématiques sur cette existence mystérieuse, mais des probalités dignes de leur méditation. Un seul livre ne contient que des vérités exemptes de tout contrôle, c'est celui que renferme le sanctuaire divin; les hommes n'ont et n'auront sans doute jamais la clef de ce riche sanctuaire.

Pour ce qui concerne la question du libre et non libre arbitre, je vous prie de relire ce que j'en ai dit dans l'Abrégé des Merveilles du ciel et de l'enfer, d'Emmanuel Swedenborg: c'est tout ce que j'ai cru pouvoir mieux dire, sauf si c'est ce qui est le mieux dit sur cet écueil de l'observation humaine.

Recevez, cher monsieur, mes salutations fraternelles,

ALP. CAHAGNET.

# PROCES-VERBAUX DE SOMNAMBULISME D'APPARITIONS, ETC.

### Séance de mai 1854.

Un de nos cousins de Seuil était de passage chez neus pour la première sois: il partait pour l'Afrique; nous étions réunis une petite société à la maison; on parlait voyages, on parla de tout; il se trouva que les deux bagues magnétisées que je portais s'échappèrent de mes doigts : Zénaïde en ramassa une et Mile B... qui était présente se baissa pour prendre l'autre. — Ne les mettez pas, leur dis-je; elles vous seraient dormir. (Mlle B... est sempambule comme ma sœur et se trouvait à la maison). Mon cousin se mit à rire; il ne savait pas que nous nous occupions de magnétisme, étant éloigné de Lavannes et n'ayant pas de rapports avec nous depuis longtemps. Il était très-incrédule sur ces choses; je lui proposai quelques expériences, lui disent qu'il adressera les questions lui-même sur ses parents morts ou vivants, sur ses amis et connaissances; il accepta, tout en refusant de croire.

Pendant ces débats, Zéuaïde était entrée en sommeil, ce qui lui arrivait quand elle se servait de la bague magnétisée à cet effet pour nos expériences. Le cousin lui adresse quelques paroles;

elle monte au apiritualisme, et le portrait qu'elle fait, les détails qu'elle donne de plusieurs personnes mortes sont reconnus très-exacts. En présence de ces vérités, le cousin ne sait plus que dire, ni où il est. Parler aux morts est une chose si étonpante pour ceux qui n'ont rien lu du magnétisme spiritualiste! Et pour les matérialistes donc, c'est bien autre chose!...

— Dites-moi si je crois au magnétisme maintenant? demanda le cousin. — Pas précisément; vous avez encore des doutes, mais vous finirez par croire.

Le cousin n'avait pas parlé de son père à Zénaïde, pensant qu'elle le connaissait. Il désira consulter Mile B... que je mis de suite en sommes!; alors le cousin lui adressa les questions suivantes :

— Pouvez-vous aller chez nous voir ce que sait mon père? — Votre père n'est point chez vous; il est mort. Tenez, le voici à ma droite; il n'est pas très-content de vous; il vous sait des reproches. — Quels sont ces reproches? — Vous devez le savoir; c'est sur votre conduite qu'il vous sait ces réprimandes. — Eh hien! ne craignez rien; ditesmoi ce que vous voyez. — Non, je ne veux pes vous saire rougir. — Est-oe que j'ai sait tert à quelqu'un? — Non, vous n'en avez sait qu'à vousmème. — Parlez; ne craignez pas de me saire rougir; il n'y a personne de trop ici; dites ce que voss

voyez. — Vous avez fait le libertin; vous vous êtes mis en concubinage avec une particulière un peu plus âgée que vous. — Oui, vous dites juste. — Vous vous y prenez bien jeune. — Quel âge me dennez-vous? Vous avez dix-sept ans. — C'est vrai. — Pourriez-vous me dire si je fais un long voyage? — Vous allez en Afrique; mais prenez garde de n'en pas revenir, vous attraperez les fièvres. — Mon père sait-il que je fais ce vòyage? demandes-le lui? Oui, il le sait; il voit toutes vos actions bonnes ou mauvaises. — Faites-mei son signalement. (Elle le fait et le portrait est reconnu très-exact.)

Quelles étaient ses occupations sur la terre?—
Je lui vois plusieurs petits outils; il travaillait dans le fer, mais pas toujours; il avait plusieurs états; il s'occupait de beaucoup de choses, car il était très-industrieux. — Quelle fut sa maladie? — Il est mort enflé. — A quel âge?— A quarantequatre ans. — Y a-t-il longtemps? — Non. — Ma mère est-elle remariée? alles la voir! — Nan, elle n'est pas remariée; il vandreit mieux qu'elle le fût, ce serait plus honorant pour elle, car elle est avec un homme; c'est un grand brun, beau de figure. — A-t-il des enfants, cet homme? — Je vois deux petits garçons, mais il n'y en a qu'un à lui. — Cet homme a-t-il sa femme? — Oui, ils sont ensemble avec votre mère. — Quelle est la pro-

session de ma mère? — Elle va souvent devant le monde, mais je ne sais pas quoi précisément; on dirait aussi qu'elle vend quelque chose; elle ne paraît pas regretter votre père; ce n'est point une semme vertueuse; elle n'avait pas d'amitié pour votre père. — Le traitait-elle bien pendant sa maladie? — Très-médiocrement; elle n'était point sensible à ses soussirances; elle désirait plutôt sa mort que sa guérison. —Voyez-vous encore autre chose? — Votre mère vous a sait tort à la mort de votre père.

Le cousin se dit convaincu; il nous assura de la vérité de toutes ces choses, et nous demanda une séance peur le lendemain avant son départ; plusieurs personnes, des voisins, des voisines étaient là et peuvent attester ces faits.

CLÉONIE BERNIER, de Lavannes.

#### DEUXIÈME PROCÈS-VERBAL.

Je ne sais, monsieur, comment vous arriverez à lire la première partie, écrite sur du papier si léger; je vous en demande pardon. Voici une secende séance copiée sur les cahiers que j'ai ici à M. Cléonie Bernier; il m'a fait dire, monsieur, de vous enveyer quelques séances; j'obéis:

#### Lavanues, 15 octobre 1854.

M. Grison, ouvrier couvreur, se trouvait à travailler ici lorsque, témoin de mes expériences somnambuliques, il me pria d'interroger Zénaïde au sujet d'un neveu que nous ne connaissions point à Lavannes. - Je vois un militaire, dit Zénaïde; il pleure. — Pourquoi pleure-t-il? — C'est parce qu'il regrette la terre. — Fais-moi son portrait. (Elle le fait, et ce signalement est reconnu exact par M. Grison). — Comment est-il mort? - Il est mort dans l'eau; il s'est noyé involontairement, en se baignant avec deux de ses camarades; il a perdu pied et il ne put se sauver. -Ses camarades se sont-ils aperçu qu'il se noyait? - Non, pas aussitôt, mais seulement en sortant de l'eau: l'un des deux se met aussitôt à sa recherche et retrouve son camarade, mais sans vie, au fond de l'eau qui était prosonde et rapide. -Cet infortuné ne savait donc pas nager? - Pas aussi bien que ses camarades. - A-t-il beaucoup soussert pour mourir? - Il me dit que je ne lui parle pas de sa mort parce qu'il éprouve de la peine. - Il n'est donc pas heureux au ciel pour regretter la terre? - Il est placé dans une belle lumière; il est heureux, mais il le serait plus encore s'il n'était pas attaché à quelqu'un de la terre qu'il affectionne beaucoup? - Quel est ce quelqu'un? - Il ne veut pas me le dire maintenant. - Pense-t-il souvent à ses parents? - Oui, il se platt à les visiter, pas tous cependant. - Etait-ce une demoiselle qu'il aimait sur la terre? - On ne répond pas à ta demande; il se remet à pleurer comme tout à l'heure... il me montre dans ce moment un billet sur lequel il y a écrit en gros caractères: Je vais souvent la voir... je ne le vois plus. — Où va-t-il? — Dans le ciel. — Quelles sont ses occupations; aime-t-il la société?- Non. il cherche la solitude; il se trouve plus libre pour penser aux personnes qu'il aimait; aucune distraction ne peut l'en détourner jusqu'à présent; mais cet état n'aura qu'un temps; il jouira bientôt du bonheur que procure le ciel et se familiarisera avec les bons esprits, car s'il s'en éloigne aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de quitter la terre et ne pense encore qu'aux choses terrestres. - Voistu combien de temps il a été au service? - Il n'y a pas été vingt jours. - De quel endroit est cette personne qui le tient encore attaché à la terre? C'est une demoiselle née dans les environs de Paris: elle reste en ce moment à Château-Porcien.

Le tout ayant été reconnu très-exact par M. Grison, il n'y avait aucun doute sur l'apparition de ce jeune militaire. Nous avons écrit ces notes en présence de témoins.

CLÉONIE BERNIER.

# tables et corbeilles animérs. — Bibliographie Américaine.

Notre vénérable et studieux correspondant, M. Salgues d'Angers, nous a honoré de la curieuse correspondance qui suit, correspondance dont nous donnons connaissance avec empressement à nos lecteurs. La première partie, concernant la réponse adressée à M. l'abbé Almignana sur certaines assertions contenues dans la dernière brochure de ce libre penseur, lui a été communiquée par nous. M. Almignana nous a autorisé à déclarer qu'il avait erré sur cette question et qu'il se rendait à l'opinion de M. Salgues. Combien d'autres n'ont pas cette franchise et cette humble justice que possède notre vénérable ami! C'est un exemple à suivre, surtout en nos jours et dans ces questions si pleines d'obscurité, malgré la lumière qui les échire.

M. Salgues opère d'une manière toute neuve avec les corbeilles pour obtenir des esprits, les communications que l'on va lire, ce n'est pas par le secours d'un seul opérant que le crayon écrit mais bien lorsqu'il y a trois et quatre personnes posant leurs mains sur une vaste corbeille au centre de laquelle est attaché un crayon, que personne ne voit fonctionner. Cette manière d'opérer enlève toute idée de conduire soi-même cette corbeille avec un peu d'adresse, comme on l'a prétendu

antérieurement: ce qu'une personne voudrait écrire ainsi, occultement, n'étant pas connu de ses aides, par conséquent trouvant de la résistance chez des personnes qui ne veulent pas être victimes de quelque fraude, elle ne pourrait, disons-nous, opérer sans leur secours.

M. Salgues, érudit littérateur, nous a également traduit, d'ouvrages américains, les passages les plus en rapport avec les Arcanes de la vie future dévoilés. A eux seuls, ils suffisent pour prouver que notre folie a été contagieuse, et que son meilleur remède est d'en étudier les accès, avant de prononcer sur elle.

ALP. CAHAGNET.

#### A M. CAHAGNET.

#### RÉPONSE A LA RECCEURE DE M. L'ABBÉ ALMIGNANA.

Dans sa brochure intitulée: Du Somnambulisme, des Tables tournantes et des Médiums, considérés dans leurs rapports avec la théologie et la physique, le loyal abbé Almignana nous prouve qu'il ne veut ni nous tromper ni se tromper luimême, et manifeste le désir de s'éclairer sur les phénomènes spirituels, là où il peut y avoir encore de l'obscurité pour lui. Or, lorsque, page 20, il demande à l'esprit qui lui répond, quelles sont, en définitive, les tangues que les esprits nous parlent. — Cet esprit répond : « celles des consultants et pas d'autres. » Il en résulte que M. l'abbé Almignana est resté convaincu que les esprits ne savent que les langues que nous connaissons, qu'ils ne nous écrivent dans des langues étrangères qu'autant que nous sommes en état de les comprendre. On pourrait citer mille exemples pour prouver que le correspondant spirituel de M. Almignana a abusé de sa bonne foi; mais, pour moi, je me bornerai à produire ceux qui suivent.

- On trouve dans l'ouvrage américain intitulé: a Spirit. manifestations, page 253, M. F...,
  instituteur, ne connaissant aucune langue etrangère, est tombé sous l'influence d'esprits appartenant à d'autres nations, et parle leur langue familièrement, sans avoir la moindre idée de ce qu'il
  dit. Deux personnes de la compagnie, présentes à
  la séance, et connaissant les idiòmes indiens, donnèrent des éloges à son énonciation, et constatèrent l'éloquence de ses discours. Il chanta des
  chansons indiennes, et écrivit en chinois, en arabe
  et en hébreu, et l'on crût reconnaître un style dé
  l'ordre le plus élevé.
- » L'écrit hébreu retrace un grand caractère, dont le nom est mentionné dans les Écritures.

»Le manuscrit arabe a pour sujet un homme plein de l'amour de la nature.

» Enfin, ce qui fat écrit en chinois est le produit d'un brillant génie, d'une riche érudition, qui passe pour avoir marché au premier rang des poètes et dans la littérature, et que le médium dût annoncer pour le philosophe chinois *Ho-men-yong*, qui vivait il y a mille ans. »

- Dans le même ouvrage, page 252: Le docteur Buchanen, de Cincinnati, dit, dans son journal: « Désidemment, le fait le plus étonnant de la puissance des esprits, qui soit à ma connaissance, est de faire parler aux médiums des langues etrangères, qui sont entièrement inconnurs à ces derniers. » Il cite une femme qu'un esprit fit parler en français, qu'elle ignorait complétement, et qu'elle prononçait mal.
- On trouve dans la Magie au xix° siècle, page 203: « Un esprit dit à un jeune garçon, qui tenait un crayon dans ses doigts α laisse-moi faire tes devoirs, et je te réponds que tu seras toujours le premier de ta classe. » Le père, très-septique et présent, lui dit: Eh bien! puisque tu es si savant, traduis-moi ce passage, et il ouvrit, au hasard, un livre grec, que le jeune homme n'avait pas encore expliqué. Le crayon écrivit la traduction excete, saus hésitation et rapidement, ce qu'un professeur seul, peut-être, eut pu faire; et le père,

il paraît, était militaire. Cet esprit connaissait très-bien ce que le fils et pent-être le père, ne connaissaient qu'imparfaitement. »

— On trouve dans une brochure de M. Gougenot des Mousseaux, sur les tables parlantes, les détails qui suivent. Parlant à un esprit, il dit: « Ge que tu fais, est-ce de la magie? — Betymno — Ce mot a-t-il un sens? (pas de réponse.) A quelle puissance és-tu soumis? — Aiku. — Que signifig Betymno? — Lucifer. — Est-ce dans une langue des hommes? — Oui, hébraïque. — Que signifie Aiku? — Efonedeh. — Tu mens? — Oui. — Aiku est-il le petit ou le grand Esprit? — Le grand. — Quelle est l'heure où tu souffres le plus? — Nemitoeif. — Sont-ce là plusieurs mots en un et de l'hébren? — Oui. »

Un traducteur appelé dit : a Detymne, Bathemma, traduction : C'est par l'immonde. Aika : aikou j'obéis. — Efomedeh : af hou medeh : aussi lui grand. — Ces mots, qui sont effectivement de la même langue qu'Aiku, ne peuvent en rendre le seus. »

C'est donc en bon hébren que cet esprit avait conversé avec des gens qui n'ont jamais sû cette langue, remarque fort importante; car devant ce seul fait s'écroule une théorie tout entière. Comment mon esprit, me répondant par l'entremisé d'une table, parlerait-il une langue que j'ignore,

(dit M. des Mousseaux) aussi bien que tous les spectateurs, si elle ne devait dire que ce que nous pourrions dire nous-mêmes? »

L'abbé Lacordaire, qui s'est beaucoup occupé du phénomène des tables, dit qu'il a obtenu, avec un enfant, qui faisait mouvoir une table sans la toucher, des sentences écrites en hébreu, avec le crayon, que ni lai ni l'enfant ne comprenaient, et qu'il a dû faire traduire par un Rabbin.

LES ESPRITS PARLENT DES LANGUES INCONNUES AUX HOMMES ET NE PEUVENT PAS TOUJOURS LEUR PARLER DANS DES LANGUES CONNUES DE CEUX A QUI ILS PARLENT.

Pour finir cette réponse à M. l'abbé Almiguana, je ferai une dernière citation. Je rappellerai une séauce que j'ai envoyée à M. Cahagnet, et qu'il a insérée dans son Encyclopédie magnétique. C'est un Esprit espagnol qui nous a répondu, et qui a signé HIDALGO Y ALBANIL (noble et maçon). C'était à la chute du jour; il nous a donné six grandes pages, sans que nous eussions l'idée qu'il écrivait une langue étrangère, que quand il fut à la troisième page. Je reconnus qu'il écrivait en espagnol en m'approchant de la fenêtre. Je lui proposai en vain, par rapport aux deux dames qui opéraient avec moi, d'écrire en

français; il voulut cependant s'essayer, et ne fit rien de bon, écrivant: « Remembrez souvent vous. » Ce spécimen de son savoir en français me fit seulement connaître qu'il datait du xv° ou xv1° siècle. Je lui proposai anssi inutilement de nous écrire en anglais ou en italien. Enfin je dois confesser que l'espagnol m'est assez familier pour que j'aie pu lire ce qu'il nous a écrit, moins deux mots, que j'ai dû chercher dans le dictionnaire; mais, suivant l'esprit qui a trompé M. Almignaga, cet Espagnol n'aurait pas dû employer des termes dont il savait que j'ignorais la signification.

un médium ignorant écrit en neuf langues. — Sights and Sounds by Spicer, p. 163.

Sir Bush, professeur de langues, cite comme le fait le plus extraordinaire qu'il soit possible de signaler, que sir F...., qui n'a aucune connaissance de langues étrangères, ait écrit, à l'état de médium, parfaitement en hébreux, en arabe, en sanscrit, en bengali, en persan, en malais, en chinois, en français, en espagnol, ainsi que ce professeur a pu le constater.

Il résulte donc de ce qui précède, qu'il n'est pas vrai que les Esprits ne peuvent nous répondre que dans les langues que nous connaissons; qu'il ne serait pas exact de dire qu'ils savent toutes les langues, et que M. Almignana a en affaire à un esprit menteur.

MANIPHINATION AT MOYER D'UNE CORREILLE D'UN MORIT, EX-CAPORAL.

Dans une de mes propres expériences, j'ai eu la viste d'un ex-taporal, et j'offre à M. Cahagnet le résultat de cette séance du 26 mai 1855. J'attache boaucoup de prix à des enseignements religieux de haute portée, à des sentences que les Esprits pouvont nous écrire; mais si nous n'obtenions jamais que de pareils résultats de nos communications pneumatiques, nous aurions la pensée que les Esprits sont une création qui n'a rien de commun avec la nôtre; nous ne pourrions pas nous persuader que nous sommes appelés à être un jour exactement comme eux. Au contraire, le langage familier, un style vulgaire, des locutions de troupier, des expressions de carrefour, qui sonnent à nos oreilles à notre passage dans la rue, nous attestent la présence dans le vide et devant nous d'êtres que nous avons vus, qui ont frôlé nos vêtements en passant, qui ont été dens les mêmes conditions physiques et intellectuelles que nous, et nous nous disons alors avec confiance et plaisir : Ce langage atteste le présence d'un homme sorti des range humains; et, puisque des hommes comme ceux qui nous parlent un langage grotesque, peuvent être des habitants invisibles de notre atmosphère; il n'y a pas de raison pour que nous n'ayons pas notre tour à planer dans l'espace pour voyager, visiter les villes, pénétrer par les interstices des murs pour correspondre avec cenx que nous aurions laissés sur la terre. Qui n'est pas convaincu de la vie, de la présence et de l'action des esprits après la lecture de cette séance, est de nature à ne rien comprendre, à résister à tout. C'est alors l'entêtement de l'âne. La raison se brise sur leur tête, et ne peut y entrer.

Séance du 24 mai 1855.

Quel est le nom de l'esprit qui va nous répondre? — Le père La Joie.

Sur une question que je ne me rappalle pas, nous sentons à notre corbeille des mouvements étranges et tout à fait insolites, et un travail de longue durée, qui nous fatigue. Enfin elle s'arrêta; nous la levons avec curiosité, et trouvons le plan ci-après, de l'étendue de la corbeille.



- Je lui dis : mais vous avez sait là une ceinture de ville de guerre ancienne? Oui.
- Quel est donc le nom de cette ville?—Cadoul.
- Dans quelle nation ou contrée ? En Algérie.
  - Quelle province? Oran.
  - Est-ce que vous a vez été militaire ? Oui.
- Étiex-vous général? Caporal. (Il écrit ce mot extrêmement fin.)
- Quel était le nom de votre général? Moreau.
- Etes-vous mort sur le champ de bataille?
  Dans mon lit.
- Quand êtes-vous mort?— A Toulon, en 1848.
- Quelle est la maladie qui vous a tué?—
  C'est le bon vin.
- En buvez-vous où vous êtes? Oui, et qui n'est pas cher.
- Et que mangez-vous là? Tout ce que je veux.
- Il me semble que vous avez écrit : Tout ce que je veux? Vous y êtes.
- Que saites-vous où vous êtes maintenant? Pour toute réponse, il nous sait sentir un trèspetit mouvement de zig-zag et très-prolongé, la corbeille avançant lentement, puis un mouvement

plus étendu changeant de direction, puis un mouvement rotatif, et enfin, après un trait allongé, de nouveaux zig-zags terminés par un petit rond; là, la corbeille s'est arrêtée; dessous, nous avons trouvé le dessin reproduit ci-après:



Nous lui avons demandé ce qu'il avait voulu représenter. — Une pipe arabe.

Ainsi ses occupations au ciel sont des pipes

- Les esprits nous voient-ils comme nous nous voyons entre nous; voient-ils nos villes, nos progrès — Un peu; tu le verras quand tu viendras.
- Dans quel coin de l'espace êtes-vous logé?— Auprès de ton Maître.
  - Voit-on beaucoup de jolies femmes au ciel?
- Oui; mais on les voit, et puis c'est tout.
  S'y marie-t-on? Ceux qui peuvent.
  - Combien de temps le caporal met-il à venir
- de sa demeure à Angers? Moins que toi de me le demander.
- Où va notre ame à notre mort ? Vers ton Juge.

- Brûle-t-on en enser? Non, il n'y a pas de bois.
- Que sont nos ames dans l'autre monde? Elles voyagent.
- Comment êtes-vous venu ici? Pas à cheval, mais à pied, le sac sur le dos.
- Etes-vous heureux où vous êtes? (un our gigantesque).
- Voyez-vous notre ex-curé Bédeau? Non, je n'aime que le rouge.
- Que pense-t-on là-haut de la V... immac...?

   Les charlatans sont de mode.
- Que pensez-vous de notre Empereur? C'est un dur à cuire.

Dans le langage d'un troupier, c'est un homme ferme, qui ne se laisse pas mener, ce qui est précieux dans un homme d'Etat.

- Que pensez-vous, non pas de ceux qui amient qu'il y a au ciel de méchants esprits comme il y ici-bas des hommes méchants, mais des cagots qui ne voient que des démons dans tous les esprits? Ils ne sont pas si noirs que leurs nez craignent leurs encensoirs. (Les Esprits ne sont pas si diables qu'ils aient à craindre l'encensoir qui chasse le démon de l'autel).
- Voulez-vous donner une autre séance? Oui, si je n'ai pas la goutte.
  - Si vous venez la semaine prochaine, que ce

ne soit qu'à la fin, si vous voulez bien, car j'irai à Nantes au commencement.— Et moi j'irai au bal.

- Eh bien! la semaine suivante. Vous me prendrez quand vous me verrez; est-ce clair?
- Par suite de la guerre actuelle, que deviendront les Polonais? — Ils joueront de la boule et râcleront les Russes; cela ne sera pas long.
- Que pensez-vous de M. B...ky ici présent? — Brave major.
  - Et de Mme T...on? Très-donce.
  - Et de Mme S...g...s? Bonne, douce.
- Et de M. S...g...s? Honneur et vertueux (sic), mais très-vif. (1).

(Ici va venir Chopin, fils d'un Français marié en Pologne, qui dirigeait les concerts chez Louis-Philippe).

#### CHOPEN, COMPOSITEUR DE MUSIQUE.

Séance du 8 mars 1855.

- Quelle nationalité? Polonais.
- Lieu de naissance? Varsovie.
- (4) J'appelle l'attention sur les deux deusins du caperal, qui ont nécestairement un commencement et une fin; et cependant, le tout est si bien assemblé qu'on ne saurait voir ni l'un ni l'autre. Ceux qui, par un entêtement asinique, repoussent la presence et l'action des esprits, diront-ils que, sous notre corbette en nous ne pouvious rien voir, nous avens imaginé ces densins, que neus les avens tracés, et que nous avons en l'habileté de bien fondre, en avengtes, ce commencement et cette fin.

- Quel nom? Chopin.
- Quelle profession? Artiste lyrique.
- Quel instrument principal? Piano.
- Vous aviez des sœurs ; où sont-elles ? Vers Dieu.
- Quelle est celle qui est morte la première?
  La cadette (exact).
- Quel était son instrument. La harpe (exact).
- Quel est le motif qui vous a attiré ici. Voir un compatriote.
- Vous avez, sans doute, assisté au concert donné le 5 de ce mois chez la princesse Anna Czartoriska. — Oui, avec bonheur.
- Vous y avez vu Mlle Théodosia Br...ky; pensez-vous qu'elle fasse des progrès? — Elle sera très-forte.
- Où est maintenant l'empereur Nicolas? En purgatoire.
- Est-ce le purgatoire au point de vue catholique? - Non.
- Il n'est donc point dans les flammes? Non.
- Quelle est la plus grande douleur qu'on y éprouve? La privation de Dieu.
- Dans quel but ont lieu les manifestations spirituelles? Vous détromper.
  - A l'égard de quoi? De la religion.

- Quelle est notre erreur? Mal comprendre les punitions célestes.
- Qu'est-ce que Dieu fait des méchants? Il ne les brûle pas.
- Le lieu de douleurs réservé au méchant comprend-il plusieurs parties, plusieurs classes, où les peines soient proportionnées aux fautes? — Oui.
- Combien compte-t-on ainsi de classes?——Six.
- Est-ce là ce qui compose le purgatoire où vous mettez Nicolas? Oui.
  - Dans quelle classe est-il? Première.
- Est-ce là que sont les peines les moins sensibles? — Non.
- Le ciel comporte-t-il plusieurs classes? Oui.
  - Combien? Sept.
- Quelle autre erreur commettons-nous en religion. La c..c..p..t..on
  - Que pensez-vous de la c....? Absurde.
- Comment passe-t-on son temps au ciel?—Comme on veut.
- Croyez-vous à l'indépendance de la Pologne, par suite de la guerre actuelle? — Dieu seul le sait.
- En Amérique, des esprits déplacent des objets. Dans un cercle, l'un d'eux a pris une sonnette sur une cheminée et l'a agitée au-dessus des têtes

des assistants. Voulez-vous seulement agiter ce grelot? — Ne t'occupe pas de cela, je n'aime pas cet instrument.

- Avez-vous visité les planètes? J'ai vu Mercure.
- Cette planète si près du soleil est-elle habitée?
- Quelle est la couleur dominante des hommes?
  Cuivre.
  - Sont-ils dans nos proportions? A peu près.
- Leurs productions sont-elles étrangères par rapport aux nôtres? A peu près comme les vôtres.
- J.-Ch. est-il reconnu généralement D. au ciel? Non.

(Sur notre demande, il a séparé chaque mot par un trait horizontal pour que son écriture fût plus bisible. Le caporal l'a fait de son propre mouvement et a toujours écrit presque aussi fin que nous pouvons le faire, très-lisiblement et sans faute d'orthographe.

Ce Chopin est celui dont parle Haydn (esprit) dans la Table parlante, disant de lui : « Elégiaque, chantre inspiré par la Patrie absente, cœur de jeune fille, tête de penseur, imagination de barde ; il habite les régions idéales au sein des atmosphères vaporeuses où nagent les sensations, où planent les idées sublimes.»

#### LE CURÉ BÉDEAU.

#### Séance du 10 février 1855.

- Quel nom; quelle profession; où? Bédeau, curé à Angers.
- Dans quelle paroisse? (il était mon voisin)
   La tienne.

(Je passe bien des détails très-intéressants, mais pour nous seuls).

- Le lieu où vous êtes, est-ce une substance tangible, y a-t-il des montagnes, des sleuves, des végétaux, des animaux? A toutes ces questions:— Oui.
- Où vous êtes on est plus éclairé que sur la terre, où, d'après le catéchisme on nous dit : un seul Dieu tu adoreras? Cette prescription d'adorer un seul Dieu est-elle approuvée par le plus grand nombre des esprits, et surtout des plus instruits et des plus intelligents? — Our.

(Pour répondre ce ou d'une manière solennelle, le curé Bédeau a écrit ce mot sous une forme si gigantesque qu'il a rempli une feuille entière du plus grand format, ecuvrant une table).

Je lui dis que s'il se proposait de continuer à faire de pareilles lettres, il nous faudrait une rame de papier, puis je lui demandai :

- Dieu ne représente donc pas trois personnes ?
  Non.
  - (Il fit alors un non en miniature).
- Comment J.-Ch. est-il vu au ciel? Moraliste sublime.
  - La V..... est-elle i......? Non.
- (Encore un mot gigantesque). Il nous fait des portraits frappants de ressemblance morale ou intellectuelle: un tel a un cœur de pierre, un tel est un sot, etc.
- Notre dernier évêque est mort subitement en tournée épiscopale; quelle a été la cause déterminante de sa mort? — Le poison.
- Voulez-vous nous donner une autre séance? — Oui, jeudi prochain.

#### LE CURÉ BÉDRAU.

## Séance du 15 février 1855.

(Je sous-entends la première question d'usage.)-

— Pour m'assurer si c'est bien vous, je vous prie de me dire le nom de votre petit chien que j'ignore et que vous avez laissé à votre domestique Manette? — Priam.

Le lendemain, j'allai m'informer près de cette domestique du nom de ce petit chien dont elle prend soin. Elle me dit: « M. le curé disait que c'est un nom de païen; il l'appelait Priam. »

- A quelle condition peut-on mériter le ciel?
   Etre honnête homme.
- Quel est le but des Esprits dans leurs communications avec nous? — Instruire.
  - A l'égard de quoi? De l'âme.
  - Qui les charge de cette mission? Dieu.
- Qui donc vous la donne directement; est-ce un esprit supérieur? C'est Dleu.
- Comment nommez-vous le lieu où sont refoulés les méchants? — Lieu de peines.
- Dans les lettres publiées par M. Carion, on trouve que des esprits répondant sous les noms de Voltaire, Rousseau, Molière ont dit être en purgatoire et ont demandé des prières. Qu'en pensezvous? Esprits menteurs.
- Que peuvent faire les esprits au ciel? Voyager.
- Les esprits nous voient-ils dans l'obscurité comme en plein jour? Comme les chats.
- Connaissez-vous l'esprit qui nous a répondu hier sous le nom de Fénelon, et qui a mal fini la séance? — Ton ami.
  - Oh! quel peut être un pareil ami? D...

(Celui qui m'a appelé bougre il y a deux ans, qui nous a écrit m.... en cinq lettres, en décembre dernier, qui nous a dit être un mauvais esprit et être en enfer. Il nous a donné son signalement complet, que nous avons trouvé parfaitement exact: mais, en raison de sa charge, nous devions le croire dans les hautes sphères. Il paraît que tous les piliers de confessional ne sont pas des petits saints ches eux.)

Une personne dit: Avez-vous quelque chose à nous demander? Le curé fit une réponse singulière à cette question. La personne insista. Alors le curé répondit: — Du tabac.

Cette réponse était la critique de la question. Puisqu'il répondait sur le ton plaisant on lui dit : par quel moyen? — En ballon.

(De ce moment, il cessa de répondre). Quelques instants après, sans que nous nous y attendissions, la table sur laquelle nous opérions se dressa tout à coup de plus de cinquants degrés, et frappa dix coups. Je dis: — Dans quel but avez-vous frappé ces dix coups? — Pour aller dormir.

— Nous reviendres vous la semaine prochaine?

— S'il fait heau.

(Il tomba un pied de neige.).

SALGUES.

#### BIBLIOGRAPHIE.

MANIFESTATIONS SPIRITUELLES (AUX ÉTATS-UNIS).

Nous lisons ce qui suit dans un ouvrage américain ayant pour titre: De Spiritualism, par Edmonds et Dexter:

« Passions-nous nous trouver en face de vous

pour faire descendre dans vos convictions que nons sommes de la même nature; vous reconnaîtriez alors que vous êtes, en effet, destinés à vivre avec nous dans l'avenir ou à habiter les sphères ténébreuses qui sont au dessous de nous, où se manifeste à peine la lumière de la vérité. Mais nous venons au-devant de vous, et bien que vous avez soi en notre présence, le doute, à certains égards, et la crainte d'être trompés peuvent encore vous dominer. Ce serait parce que vous ne comprendries pas nos instructions ou que vous croiriez que ce n'est pes vous qu'elles intéressent. Ecoutez-moi bien ce soir et que votre esprit ne soit pas seul à recueillir ce que je vais dire; mais que vos cours s'ouvrent pour recevoir mes paroles et votre ami spirituel. L'esprit doit répondre à l'esprit, mais le cœur doit être l'interprète du cœur. Je vous salue dans la plénitude d'un amour éternel, et je vous invite à faire un échange cordial de vos pensées et à confondre mutuellement vos aspirations.

(Ces articles ne peuvent être souvent que des extraits de longs chapitres d'ouvrages volumineux que je dois mettre en français).

— A la page 355, il dit : « Pouvez-vous dire : « Pendant le cours de ma vie, j'ai montré ma fei » dans les esprits, en suivant les enseignements » qu'ils nous ont donnés. » Pent-il être possible que le monde veuille croire que les Esprits aient la

faculté de communiquer avec l'homme, et que ces rapports soient pour son bien, quand vous donnez un démenti à cette foi par vos actes, par votre conduite, en jetant un voile sur les sublimes et glorieuses vérités que nous révélons. »

- A la page 340, le même, dans une vision au docteur Dexter, lui représente l'entrée de l'âme au ciel, et Dieu qui lui dit : « Je suis ce que je suis, possédant tout l'espace. » — « Il est dans toutes les parties de la matière, depuis l'atôme le plus minime jusqu'à l'âme qui vivra éternellement dans l'univers des mondes, roulant jusque dans les lointains, bien au-delà de la portée de l'imagination humaine et où l'Esprit de Dieu existe. A son commandement, les lois qui devaient gouverner ces mondes furent instituées et elles sont exécutées par ses délégués spirituels. Grand comme l'éternité, sans limites comme l'espace, omnipotent sur tous les êtres de la création, réglant les destinées avec la plus haute sagesse, d'une puissance d'exécution qui ne connaît point de limites, Dieu a été, il est et il sera éternellement. Combien est digne de pitié cette conception qui le localise, le restreint à un lieu spécial! Combien est déplorable l'erreur qui l'enveloppe des attributs de la faiblesse humaine, qui lui refuse le principe du progrès! Oh! combien est sauvage la pensée qui se complatt avec délices dans la vengeance! L'amour est sa véritable existence. Dieu est l'Esprit qui donne la vie à toutes choses, développant et faisant pour-suivre un mouvement ascensionnel vers la perfection finale à toutes les parties matérielles, depuis les plus grossières jusqu'à celle qui est la fin que Dieu s'est proposée : l'Esprit immortel de l'homme.

MISSION DE SWEDENBORG. — INSTRUCTIONS QUI LUI SONT DONNÉES. (Page 316 of Spiritualism).

« Retournez sur la terre et faites savoir à ses habitants, engourdis dans les ténèbres de l'ignorance, combien est plein d'éclat le lieu qu'il est en leur pouvoir d'habiter; combien est parfait le bonheur auquel ils peuvent aspirer. Pressez-les de ne pas s'abrutir dans les plaisirs terrestres, mais de regarder au-dessus d'eux et toujours, car c'est d'en haut que leur viendra la connaissance qui doit les rendre libres. Dites-leur que le bonheur et le ciel sont la récompense du travail. Apprenez-ie a aussi que Dieu ne procède pas par miracles; mais conformément à des lois éternelles et immuables, toutes puissantes, pour assurer le salut ou la condamnation, et qu'on ne saurait trouver dans les commentaires des hommes, mais qui sont écrites par sa puissante main dans toutes les parties de la nature qui les environnent. Commandez-leur de **5**.

jeter un regard sur cet univers de mondes que, du lieu élevé où vous êtes, vous pouvez voir attachés à leurs orbites, dans ces régions sans limites de l'espace, et de réfléchir au nombre incalculable d'âmes qui les habitent, et pour lesquelles l'éternité est l'expectative. Enfin, demandez-leur si c'est pour cette terre, qui n'est qu'un grain de sable sur le rivage de l'Océan de l'éternité, que ses lois éternelles auront été suspendues.»

UN ESPRIT FUT MAL REÇU AU CIEL A CAUSE DES FAUSSES DOCTRINES QU'IL PRÉCHAIT SUR LA TERRE. (Spiritualism, page 321).

Un Esprit se présente dans un cercle américain et dit: « Les méchants et toutes les nations qui oublient Dieu seront précipités dans l'Enfer, où le ver rongeur ne périt jamais, où le feu n'est jamais éteint. Oh! mes frères! fuyez ce courroux qui vous menace. Lavez-vous de vos péchés, de peur que le Fils de l'Homme ne vous surprenne dans les ténèbres. Oh! pécheurs! gardez-vous d'exciter la colère de Dieu! » Voilà quelle était la doctrine que je préchais sur la terre. C'est de cette manière que je remplissais de terreur le cœur de la pauvre humanité, tremblant et frissonnant devant un Dieu plein de bonté et de bienveillance, qui ne se manifeste à ses créatures qu'en sourient lorsqu'elles

le disent irrité, en faisant aux insoumis un tableau de l'enfer plein d'horreur et en interprétant chaque chose de manière à servir mes vues particulières. Je croyais faire quelque chose selon la saine raison et servir Dieu en soutenant ces dogmes attristants, que je proclamais avec tant de zèle, avec d'amères imprécations contre les mortels égarés. dont le courage aurait dû être relevé, qui auraient dû être traités avec douceur et qu'il ne fallait pas effrayer par l'aspect de la mort. Je quittai ainsi la terre, me trouvant satisfait d'avoir fait mon devoir et porté ma croix, et pouvant participer aux béatitudes qu'on trouve dans la demeure de mon Père. J'entrai dans le monde spirituel, mais je ne vis pas venir au-devant de moi ces anges plein d'éclat et joyeux. Je rencontrai, sans doute, quelques amis; mais leur contenance lugubre paralysait la satisfaction. Au lieu de démonstrations de joie et de chants de félicitation, cet accueil, à l'occasion de mon entrée, ce début, avait un caractère d'une tristesse accablante qui pénétra mon ame. Je m'écriai: Qu'est-ce que cela? Pourquoi donc le ciel me paraît-il écarter autant l'enjouement? Mes amis, je ne vois rien dans vos regards qui me révèle, chez vous, le plaisir de me voir ici. Oh! veuillez me conduire vers celui dont j'ai tant servi la cause. Faites-moi voir le Sauveur qui mourut sur la croix pour racheter les pécheurs. — Un vénérable frère, que j'avais connu sur la terre, s'anprocha de moi d'une manière solennelle, et. me prepant la main, il me dit : « Nos enseignements sur la terre étaient pleins d'erreurs; ils ont jeté la consternation à l'approche de la mort au lieu de faire entrevoir le bonheur; et, à cause de cette rigueur, beaucoup de mortels qui eussent accueilli avec joie l'idée de l'éternité se sont détournés du sentier de la vérité. « Je demandai : — « Peut-il être possible que toute ma vie ait été passée dans l'erreur; qu'alors que je croyais parler dans l'intérêt de Dieu, je n'aie fait qu'entraîner mes frères dans une manyaise voie? » Mon âme était si troublée et abattue, qu'après que j'eus gardé le silence quelques instants, je dis à ce frère : « Que devrai-je faire pour être sauvé? » Il me répondit : « Quand vous reconnaîtrez vos erreurs et lorsqu'il vous plaira de descendre sur la terre pour réparer le mal que vous avez fait; alors, et non jusqu'alors, vous entrerez dans la voie ascensionnelle en faisant des efforts pour effacer vos péchés et aider les autres à faire oublier les leurs. »

De ce moment, oh, mes amis! aussitôt que j'eus reconnu mes erreurs, je me livrai à ma mission; je répudiai mes sausses idées à l'égard de Dieu. Ver rampant, quelle idée rétrécie je me saisais de la majesté divine! Ce sut donc avec ardeur et sincèrement que je brisai les liens qui tenaient mon âme

captive. Je commençai mes travaux. Oh !.oui, des travaux suffisants pour me purifier de mes péchés, lorsque je serais parvenu à nettoyer ces esprits dont l'ignorance était rendue plus complète par mes fausses doctrines. Une sphère supérieure m'est maintenant ouverte. Je commence à voir les beautés du monde spirituel, et des larmes mouillent mes yeux quand je pense à ce que j'aurais pu être.

LETTRE D'AUGUSTE BALLOU A SA SOEUR ABBIE. (Spirit manifestations, by W. Stone, p. 231).

Tu ne dois pas me voir dans ta pensée comme j'étais, mais comme un esprit qui voltige autour de toi pour te caresser et te benir. Sans doute, si j'avais vécu plus longtemps j'aurais été auprès de vous dans ma constitution matérielle; mais n'est-il pas plus heureux d'avoir un compagnon, un soutien spirituel que de l'avoir encore attaché à la terre. Tu ne saurais plus avoir de souci à mon égard comme si j'étais sous l'empire des travaux humains; mais tu reconnaîtras que, dégagé de vos passions terrestres, je puis encore être avec vous tous, vous donner des consolations et sortifier votre espoir; et enfin, lorsque votre pèlerinage sera accompli, vous aurez quelqu'un pour vous faire une réception d'enthousiasme dans nos demeures bénies, où régneront, dans toute leur plénitude, l'amour et le

ravissement. Ce serait un sentiment d'égoïste chez toi, Abbie, de regretter que je ne susse plus sur la terre, alors que tu es un exemple des soussrances auxquelles, en m'en séparant, j'ai pu me soustraire. Nourris donc toujours ton espoir; mets ta consiance dans le Rédempteur (samille de protestants), et livre tes pensées aux suggestions de ton cœur, qui ne peuvent être qu'excellentes.

# AUTRE LETTRE D'AUGUSTE BALLOU A SES PARENTS. (25 mars 1851, à Hopedale.)

Ne comprenez-vous pas que vos peines sont la cention de votre bonheur futur. Bestez inaccessibles au découragement. Des jours plus brillants vont poindre sur Hopedale, sur ce monde enseveli dans d'épaisses ténèbres. Assurément vous en avez déjà un témoignage évident dans le zèle empressé des esprits qui sont auprès de vous, comme dans le profond intérêt que vous portent plusieurs de cenx qui sont dans l'éloignement. Votre réunion a excité des impressions cordiales chez plusieurs, chez grand nombre de bons esprits. Nous avons très-fréquemment un désir ardent, quand de pareilles réunions ont lieu, de nous manifester de manière à ce que vous ne puissiez nullement vous méprendre sur nos intentions; mais yous n'êtes pas encore préparés pour cela.

J'aime à vous dire, d'abord, que depuis la dernière fois que je vous ai écrit, (toujours par la main d'un médium) il y a à peu près une semaine, je suis entré dans la cinquième sphère. Je vois autour de moi beaucoup d'anciens habitants d'Hopedale et plusieurs de vos anciens amis. (Ici, en réponse à des remarques de son père, il dit :) En vérité, je suis dans un monde plein de magnificence et de bonheur; mais ce n'est pas pour moi un sacrifice de le quitter lorsque j'ai pour motif d'aller vons offrir des consolations. Nonobstant les nombreux chagrins qui peuvent vous assaillir avant votre ingression dans un monde meilleur que le vôtre, parce qu'il est plus éclairé, la terre que vous habitez, n'est pas un lieu de ténèbres absolues. Peu de personnes se représentant aussi bien que vous, mon père et ma mère, l'empire des Esprits; cependant vous êtes loin de vous en être fait une idée précise.

Je serais joyeux qu'il me fut possible de faire beaucoup plus que je ne fais maintenant pour que vous pussiez être mieux convaincus de ma présence fréquente. Vous devez vous rappeler que je suis obligé, comme vous, d'attendre l'occasion de cette réunion, qui n'offre pas que des charmes absolus quand nous avons le spectacle de nombreux travers et le spectacle des folies des habitants de la terre; mais nous sentons combien nous serions

heureux de contribuer à leur bonheur, s'ils étaient dans de bonnes conditions individuellement et collectivement. Cependant le temps n'est pas éloigné où nous pourrons donner carrière à nos vœux, et alors, quelle joie pour vous et pour nous! Ne croyez pas qu'en l'absence prolongée de nos communications, une grande distance nous sépare. Pensez plutôt au temps où, confiants déjà dans l'action maniseste des esprits, vous éprouviez une joie indicible en voyant la moitié de ce qui appelle aujourd'hui votre attention. N'éprouvez-vous pas un bonheur parsait de savoir que nous sommes auprès de vous, et que nous pouvons vous rendre. dans de certaines limites, notre présence sensible, quelque désir que vous puissiez avoir de manisestations plus frappantes, plus convaincantes pour tout le monde.

Désirez-vous vous environner d'esprits purs, attachez-vous à vous vêtir de la pureté et à faire entrer la sainteté dans vos pensées et dans vos entretiens. Votre expérience vous a enseigné que vos plus heureux moments sont ceux qui s'écoulent lorsque vous livrez à la divinité tous vos sentiments. Pourquoi donc chercher le bonheur ailleurs? Les soucis du monde lancé dans les affaires fatiguent et embarrassent vos idées, tandis qu'en vous y dérobant, vous trouvez dans cet abandon une joie suprême, aussi bien que quand yous vous consecrez à l'infini.

# AUTRE LETTRE D'AUGUSTE BALLOU. (Page 254 du même ouvrage.)

Il me semble que toutes les joies de ma demeure spirituelle sont augmentées par le plaisir que j'éprouve à converser avec mes amis terrestres. Mettez votre confiance en Dieu : sa sollicitude s'étend sur toutes choses du présent et de l'avenir. Les anges suivent vos progrès et ceux de tous les êtres intelligents avec un prosond intérêt. Les portes du ciel sont constamment ouvertes aux habitants de la terre, qui sont frappés d'étonnement et de ravissement en reconnaissant l'allégresse et l'éclat de nos demeures; et alors qu'ils jettent a utour d'eux des regards dévorants d'enthousiasme, on les accueille avec des chants séraphiques dans ce séjour de repos; mais un repos si actif que, pussiezvous en connaître toute l'étendue, peut-être penseriez vous qu'il doit être fatigant. Quel éclat brille là dans la pensée! on s'y entretient librement avec des esprits, dont la pureté est inhérente à la perfection. Leurs révélations étonneront le monde quand ils entreprendront le grand travail de réforme qui paraît maintenant se développer si lentement. Oui, il marche lentement; mais sûrement; et les gens de bien, avec l'œil pénétrant de la foi, voient déjà poindre un jour nouveau. Je vous parle beaucoup de ces réformes sur la terre. C'est parce

qu'il est tres-certain que cela arrivera, et je désire faire descendre dans vos convictions une partie de ma foi et de mes espérances. Il me paraît étrange de ne pas vous voir, comme moi, pleins de joie et d'espoir : et. lorsque je vois mon père et ma mère tristes, assligés, déplorant mon départ de la terre, j'en suis vivement affecté. Qu'ils plongent leurs regards dans l'avenir pour y voir, comme moi, quel bien doivent opérer ces heureuses modifications. J'entrevois des peines et de dares épreuves; mais au-delà de ces misères est le règne éternel de la paix et de l'équité. Vous y trouverez votre récompense, mon père, aussi bien que ceux que leur sainteté a amenés à travailler longuement à dégager le monde du poids de ses fautes et de ses douleurs. Attendez donc avec patience.

# AUTRE LETTRE DE L'ESPRIT, AUGUSTE BALLOU, (avril 1851, page 237).

Quand votre monde se comportera-t-il comme on le fait dans le monde des Esprits? Quand les pensées des hommes se renfermeront-elles dans les idées spirituelles? Quand la lumière divine couvrira-t-elle la surface entière de la terre? Quand, oh! quand un saint zèle fera-t-il sortir de sa léthargie l'Eglise de Dieu? Quand le grand centre de l'univers sera-t-il agité, palpitera-t-il, comme

un pouvoir puissant avait secoué ses sens internes? Quand Dieu se révèlera-t-il lui-même, d'une manière à écarter toute méprise de l'humanité faible. souffrante et fragile? Quand un souffle dissiperat-il les idées religieuses des dissidents? Quand tomberont les fers homicides de l'esclave, et quand le prisonnier échangera-t-il ses chaînes contre la liberté? Quand une paix divine, comme on la trouve au sein de Dieu, règnera-t-elle triomphante au milieu de vous? Finalement, quand le monde sera-t-il racheté? Quand règnera la loi de la justice en place de celle de la force? Alors, et non jusque alors, le cœur humain repoussera les mauvaises passions. Dieu gouverne par l'amour, et son œuvre finale de bien sera accomplie quand le temps sera venu. Mais votre devoir est d'en hâter l'époque. Travaillez donc, non pour lui; mais avec lui. Agissez avec fermeté dans la voie du bien, Dien vous protègera, et les esprits purs vous viendront en aide.

RÉPONSES DE SWEDENBORG A DIFFÉRENTES QUES-TIONS. Spiritualism, by Edmonds and Dexter, (page 127).

Sir Warren demande si nos ames, séparées de nes corps, peuvent aller dans les planètes.

Rép. — Certainement. S'il était possible de li-

miter l'espace qui environne cette terre, et poser des limites au monde spirituel par une circonscription déterminée autour de ce globe, ce serait forcer les esprits à y rester attachés éternellement. Mais les sphères n'ont ni centre, ni côtés, ni extérieur: elles sont comme Dieu, incommensurables et sans extrémités.

— Avez-vous visité les autres planètes? — Oui, j'y suis allé; mais non pour y rester. Ma mission est ici. Dieu, dans sa sagesse, m'y a placé pour y accomplir le devoir qu'il m'a confié. — Des sphères ou des cercles, comme je le comprends, se présentent à la pensée comme des orbites de globes, où se portent les esprits. (On voit que les esprits sont loin de savoir tout, et que bien des questions sont sujettes à être débattues entre eux, et différemment résolues).

Dans les premiers temps de ces manifestations, on interpréta différenment les intructions des esprits à cet égard, et que chacun expliqua à son point de vue, suivant ses impressions plutôt que d'après la pensée de ces esprits, d'où il est résulté une confusion de vérités et d'erreurs.

Maintenant je sais que les esprits vont dans les autres planètes. L'ame est une cosmopolite au milieu des mondes innombrables. Or, est-il extraordinaire qu'elle chosisse la demeure où elle est le plus heureuse?

Si vous vouliez fixer une limite à la seconde sphère, vous pourriez paraître avoir quelque raison; mais l'univers de Dieu n'est pas si restreint, qu'il doit resserrer les millions d'esprits qui quittent annuellement cette petite terre insérieure.

La seconde sphère renserme non seulement cette terre; mais plusieurs mondes, et des esprits sont attachés à chacun des globes de ces cercles. Plusieurs esprits de choix sont envoyés sur la terre avec une mission ou pour quelque nécessité.

La septième sphère est parmi les orbes ou la présence de Dieu est le plus manifeste. Les degrés ou subdivisions qu'on rencontre jusque-là, ne sauraient être comptés par milles, mais par cercles de Mondes.

SWEDENBORG. — PASSAGE DE LA MORT A LA VIE CÉ-LESTE. — (Même ouvrage américain, page 155).

Lorsque l'homme s'éveillant du sommeil de la mort et ouvre ses yeux au monde dans lequel son esprit fait ascension, à quel exercice étrange ne sont pas soumises ses pensées? Quelles sensations indicibles et successives n'ébranlent pas son âme! Le lien qui établissait la connexité entre l'être matériel et l'être spirituel est coupé; le chaînon de la vie est rompu, et le corps, devenu inerte, reste attaché à la terre, lorsque l'esprit, se balançant sur le cadavre qu'il lui a laissé, ayant à peine conscience de son nouvel état et peu capable d'en avoir une pensée, naît à la vie des sphères. Alors qu'il palpillonne autour du corps qu'il vient d'abandonner, il est entouré des esprits doués des formes qui leur sont propres et d'une beauté qui défie la puissance de l'imagination. Ils soutiennent ce nouveau né aux régions spirituelles, jusqu'à ce qu'il ait le sentiment de sa nouvelle condition. Alors avec le souvenir de sa nouvelle existence, encore présent à sa mémoire, il est vivement impressionné par toutes les scènes nouvelles qui s'imposent à son admiration. Son esprit qui, tout récemment, se tordait dans les convulsions de la mort, ouvre ses yeux aux merveilles indescriptibles d'un nouveau monde. De ce moment, tous les esprits dont la vie est pure, dont la mission près de lui est accomplie, eu égard à son entrée dans le monde céleste, le prennent par la main et lui disent de regarder autour de lui, où tant d'objets, vieux pour eux, sont nouveaux pour lui. Notez bien que tout esprit est dépouillé detout ce qui, dans la vie matérielle, obstruait ses pensées, et que, désormais, il peut s'enivrer dans la contemplation de tout ce qui se présente à lui de tous côtés. On ne leur permet, lorsque leur atten-

tion est arrêtée à une chose, ni de parler beaucoup. ni de s'occuper, tout d'abord, de tout autre chose que de ce qui a frappé leurs regards. Après ces premiers soins donnés par ces nouveaux amis, les esprits novices sont soumis à leurs enseignements pendant quelque temps, non pas des sermens ou des doctrines; mais une sorte de description de tout ce qui les entoure, et ensuite ils sont livrés à leur propre intelligence. De ce moment, s'ils sont doués de pureté et de bonté ; si leurs pensées ont une tendance à s'élever : s'ils ont des sentiments saints: s'ils désirent enx-mêmes monter dans des sphères supérieures, tous ceux qui sont dans les mêmes sentiments deviennent leurs guides. Ils ne peuvent pas se méprendre ; ils sont irrésistiblement poussés en avant. Quoique leurs désirs soient autant multipliés et variés qu'ils s'appliquent à des objets divers, ils savent parfaitement à quoi il leur convient de s'arrêter. C'est ce principe qui les contraint à se fixer où ils pourront être le plus heureux.

conditions des réprouvés. — enfer. (Spiritualism, page 169).

Swedenborg dit «.... Les esprits dont le sentiment n'est pas absolument condamnable, acquièrent, cependant, un aspect très-différent du nôtre. Il est vrai que leurs corps sont spiritualisés; mais, fussiez-vous capables de les voir, vous distingueriez à peine la différence entre eux et vous.

« Il y a une autre classe d'hommes sur lesquels je veux appeler votre attention, comme appartenant à la classe véritablement mauvaise, formant une division séparée, et qui, dans le cours d'une vie détestable, ont contrevenu aux saints devoirs envers leurs semblables, envers Dieu et les lois qu'il a établies. Lorsque ces êtres ont pris des corps spirituels, ils excèdent si fort la densité et le poids des autres esprits qu'ils ne peuvent même pas se maintenir dans le voisinage de la terre, et qu'ils tombent loin au-dessous du globe, où ils deviennent d'une couleur si sombre qu'ils sont presque noirs. Ce lieu qui les recèle est bien au-delà des points inférieurs que j'ai voulu visiter; mais on dit que c'est une plaine sans fin, ayant, au milieu, une montagne tellement élevée qu'il leur faut plusieurs années pour en atteindre le sommet. Elle paraît être environnée d'une atmosphère beaucoup plus lourde que la nôtre. Dans ce lieu il règne constamment un demi jour crépusculaire. On dit que s'ils parviennent sur ce sommet, ils découvrent, dans les lointains, des lieux plus heureux, qui font entrer chez eux des inspirations salutaires. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'entraînés par le besoin de faire du mal, ils s'échappent et

vont sur votre terre donner carrière à leurs mauvais instincts.

CE QUE VOIT L'AME APRÈS LA MORT. (Spiritualisme, page 150.)

BACON, ancien chancelier d'Angleterre. — Il écrit par un Medium. « L'œil humain n'a pas vu, le cœur de l'homme n'a pas compris les vérités que la mort développe. Quand le cœur, à bout de palpitations, a fait son dernier effort; quand le corps a poussé son dernier sousse dans les angoisses de la mort, alors, alors votre œil spirituel voit ouvertes devant lui les portes de l'immorta-lité, et votre âme s'enivre dans la magnificence de tout ce qui s'offre à elle.

Ces leçons doivent préparer votre esprit à rechercher dans chacune de nos manifestations le véritable objet de nos enseignements, et avancer le temps où vous pourrez regarder œil pour œil, trait pour trait, les objets de vos plus tendres affections qui, peu de temps avant vous, ont quitté votre monde.

ESPRIT PEARLEY. (Spirit. manifestations.)

Je sais très-pertinemment que vous êtes fondés à vous attendre à des manifestations de notre part, qui vous frapperont d'étonnement avant deux ou trois ans (1851), et elles ne seront que le commencement de tout ce que vous êtes appelés à voir.

Certifié conforme : SALGUES.

#### Variétés.

#### PHILOSOPHIE SPIRITUALISTE.

Vents en courroux, souffiez; tonne, orage en furie; Astres, éteignez-vous; terre, gémis et prie; Rois, sovez cent fois grands: prêtres, damnez les sots; Magistrats, emplissez vos terribles cachots: Philosophes, savants; professeurs, imbéciles. Baillez, vivez, trônez dans vos immenses villes; Commerçants, commercez; mécontents, conspirez; Cœurs cherchant le bonheur, cherchez, puis espérez; Moi, philosophe en herbe, ignorant et mystique. Vivant au jour le jour, sans gloire, sans panique. Je ris de vos tracas, vos troubles, vos espoirs, Vos études, vos lois, vos calculs, vos devoirs, Vos croyances, vos vœux, vos honneurs, vos richesses, Vos trônes, vos palais, et vos dieux et vos messes, Votre triste progrès, votre mendicité. Vos bénins arguments, et votre liberté. Pauvres enfants d'un jour, valets ou dignitaires, Esclaves-libéraux, tyrans-humanitaires, Je ris, je vous le dis, de votre air, vos grandeurs, Vos prélats, vos barreaux, vos boursiers, vos seigneurs; Que peuvent donc sur moi, vos chaires, vos largesses, Votre je ne veux pas, vos calculs, vos caresses.

Moi, fils de l'Eternel, votre égal en son sein, Victime dans ce jour, récompensé demain; Moi. voyageur, errant un jour sur votre terre, Ou'ai-ie à craindre de vous et de votre colère? Vos sarcasmes, vos huées, hélas! ne m'effraient pas, J'avance sans soucis, sachant où vont mes pas. Confiant, dans l'espoir d'une meilleure vie, Et de vos dignités n'ayant aucune envie. Je souris au tombeau que vous fuyez des yeux. Le croyant un moyen pour arriver aux cleux. Aux cieux dont vous riez, hommes pleins d'ignorance, Qui, sur un sac d'écus, fondez votre espérance. Restez dans vos amours, incrédules savants. Vos temples, vos palais, vos bourses, vos couvents. Vos troubles, vos débats, vos fers, votre esclavage, Votre idiotisme ensin et votre état sauvage; Celui dont vous riez rit de vous à son tour, Car, plus riche que vous, il vit au jour le jour. « Vents en courroux, soufflez; tonne, orage en furie; » Astres, éteignez vous; terre, gémis et prie. » Moi, fou, je crois aux cieux, à l'immortalité. A l'amour du Seigneur, à sa noble équité, A ces mots : « Ne prends point de ton frère la place : Pardonne, si tu yeux obtenir aussi grâce. »

ALP. CABACHET.

#### PUBLICATIONS.

M. Charles Renard, de Rambouillet, nous prie d'annoncer, à nos lecteurs, la publication qu'il se propose de faire dans l'intérêt du progrès de la science magnétique, sous le titre suivant:

CLEF DES SCIENCES OCCULTES, Clavicule magique. Exposition de l'extase spontanée, ses causes, ses effets, ses rôles dans l'antiquité et les temps modernes.

Ses rapports et ses différences avec les extases magnétique et chimique.

Suivi de l'annonce d'un nouveau procédé, de magnétisation produisant des effets très curieux et utiles, par l'extatique Ch. Renard.

Conditions. — L'ouvrage sera publié par livraisons de 16 pages in 8° prix: 1f. la livraison. Lorsque le texte exigera des gravures, les souscripteurs paieront 25 c. en plus pour chaque gravure.

Lorsque les souscripteurs couvriront les frais, avis leur sera donné d'adresser franco le montant des deux premières livraisons à M. Raynal, imprimeur à Rambouillet (Seine-et-Oise).

S'adresser, pour l'engagement de souscription, également franco à l'auteur, à Rambouillet.

PARIS. -- IMP. BLONDEAU, RUE DU PETIT-CARREAU, 26.

### NOTRE MORT ET NOTRE INCARCÉRATION A CHARENTON.

Nous ne savons que penser de nous et de notre intelligence, voyant presque périodiquement annoncer au public notre mort ou notre incarcération à Charenton. Ces jours derniers, notre ami M. Charles Renard, de Rambouillet, avait appris notre spiritualisation et notre incarcération à Charenton à la fois. Troublé par cette double et fâcheuse nouvelle, cet ami évoqua notre Esprit, mort ou vif, au moyen de son disque, et se hasarda à nous demander, par écrit, si nous étions encore à Argenteuil.

Quelque temps avant cette nouvelle, nous recevions une telle demande de la part d'un chirurgien étranger, qui avait appris, par un avocat de ses amis en relation avec les premiers magnétistes de Paris, que nous étions spiritualisé.

Une autre personne, habitant la capitale, et fréquentant la première école magnétologique de Paris, s'informait ces jours-ci, à une habitante d'Argenteuil, si nous étions réellement décédé; cette personne lui répondit que, pour le moment, il y avait sans doute un retard, vu que nous étions toujours à Argenteuil. Nous prions nos lecteurs de ne pas ajouter foi à cette mauvaise foi de nos antagonistes, et de croire que nos amis les instrui-

ront en temps opportun de notre déménagement de corps ou d'esprit.

Le retard bien involontaire qu'a subi notre dernière livraison a dû augmenter la joie de ceux que nous gênons tant sur ce globe de gênes générales; qu'ils se rassurent, nous n'y serons pas toujours, mais nous avons encore quelque besogne en train que nous désirons finir, avant de dire un adieu éternel à ce bagne de nos douleurs.

ALP. CAHAGNET.

## METAPHYSIQUE SPIRITUALISTE.

Nous croyons devoir donner connaissance à nos lecteurs d'une réponse que nous avions préparée, il y a longtemps, à une lettre de notre estimable frère et correspondant, M. Salgues, d'Angers. Si nous n'avons pas publié plus tôt cette réponse, c'est que l'exiguité de notre recueil ne nous le permettait pas. Si nous ne publions pas la lettre de ce monsieur, c'est qu'elle contenait, parmi d'autres questions, les quelques objections que nous avons eu le soin de transcrire littéralement, et pour éviter de citer des objections qui sont toujours mal placées parmi des questions d'un autre ordre.

Digitized by Google

### A MONSIEUR SALGUES, D'ANGERS.

.... Il ressort de ce que je viens de lire: 1° que vous ne concevez pas une immortalité future, sans une immortalité antérieure, et que vous préféreriez admettre, au lieu de ce que dit l'Esprit Swedenborg sur ce sujet « que Dieu, semblable au verrier, se servirait, selon les besoins de son œuvre, d'une substance immortelle, pour créer des ames immortelles. »

Permettez-moi de vous répondre que ce ne serait, dans ce cas, que changer la question de nom, vu que l'immortalité de la substance première serait aussi discutable que celle de l'âme qui en sortirait.

Si vous ne concevez pas une immortalité postérieure sans une immortalité antérieure, vous ne seriez pas satisfait de cette donnée à l'âme de la manière dont vous le pensez, vu qu'elle ne posséderait, comme fait de son individualité, qu'une immortalité postérieure laissant l'immortalité antérieure à la substance qui l'aurait formée.— 2° Vous dites encore une chose qui paraîtra fort juste au commun des hommes, qui est que « tant de milliards d'âme, soient-elles créées d'avance, la forme implique un nombre quelconque. Le nombre a un commencement et une fin; par conséquent, que

deviendront les globes une fois le nombre d'ames créées d'avance épuisé? »

Permettez-moi de vous dire que ce serait saire une erreur, de proposer, comme preuve de sa fin, le commencement d'un nombre quelconque; car vous pouvez commencer par un aujourd'hui et ne jamais trouver de fin à la multiplication de ce nombre. C'est votre intelligence qui manquera aux nombres avant que ceux-ci lui manquent. Ne nous arrêtons pas à ces questions trompeuses, et arrivons au fait. Je ne comprends la création que sous deux aspects: ou elle est de toute éternité, ou elle est permanente; si elle est de toute éternité, nous manquons de moyens pour l'étudier; si, au contraire, elle est permanente, nous demanderons de quoi Dieu la forme-t-il? Est-ce de la substance qui a déjà servi à former d'autres âmes, ou est-ce d'une substance en réserve? Dans le premier cas, l'immortalité des ames ainsi que leur individualité seraient un mot vide de sens, et ce qui arriverait pour ces âmes, arriverait pour celles à venir, ainsi que pour tout ce qui existe.

Dans le cas où Dieu se servirait d'une substance de réserve, nous demanderions également si cette substance a vie ou si elle n'est pas animée? Si elle a vie, soit en masse ou par fractions corpusculaires, nous nous retrouverions devant les mêmes moyens de destruction pour elle; par conséquent, devant la perte de toute individualité.

Si, au contraire, cette substance n'est pas animée, il y a donc une création divine inanimée? Car aucun être que Dieu, nous le pensons, ne peut fournir cette substance; par conséquent, nous admettrions la mort dans le sein de toute vie et de tout mouvement, qui est Dieu.

Si nous admettons une création permanente, au lieu d'une succession des choses créées de toute éternité, nous demanderons encore dans quel but cette création a lieu. Dieu voudrait-il corriger ou compléter son œuvre? Ce serait n'avoir ni tout prévu, ni tout bien fait. Nous n'en aurions pas en plus la preuve dans tout ce que nous voyons tous les jours dans nos prétendus progrès religieux, domestiques et politiques. La manifestation à notre état de nouvelles apparitions de créations, n'implique pas que ces créations sortent à l'instant même du laboratoire divin. Elles prouvent que l'infini de ce qu'il a créé se succède, voilà tout.

Non, il ne peut y avoir d'impersection ni d'inertie dans la création de celui dont nous discutons les œuvres avec autant de laisser-aller. Tout ce qui est vit par Dieu, est la pensée de Dieu, et être la pensée de Dieu, c'est être une fraction de son immortalité antérieure et postérieure! Aller au-delà, c'est en revenir à cette question ensantine sur la création : Qui A CRÉÉ DIRU ? Ce qu'il nous importe d'étudier, c'est de savoir d'où nous sortons et où nous rentrons, plutôt que le temps que nous avons du être là ou devrons être ailleurs? Il nous est prouvé irréfutablement, par le secours des lumières du somnambulisme, que nous avons une préexistence individualisée à l'existence terrestre, puisque la prédiction existe. Je ne prétends pas dire la prédiction aventureuse dans laquelle les somnambules se brûlent les yeux et pous jettent dans un déboire mérité; quoique notre orgueil de vouloir connaître les faits avant la succession des causes prouve que nous croyons à ces causes, et que ces causes prouvent la préexistence des saits : non, je veux parler de la prophétie constatée par l'accomplissement intégral des faits prédits. Eh bien! ouvrez la bibliothèque du magnétisme, vous y lirez un grand nombre de ces saits qui ne laissent aucun doute sur la préexistence de leur cause. Cette préexistence est vue par les lucides, bien des années avant sa manifestation terrestre. J'ai moimême connu d'avance et vérifié des naissances d'êtres dans les conditions annoncées avant que les procréateurs matériels de ces êtres ne le connussent dans ce but.

J'ai obtenu des renseignements, des mois et des années à l'avance, sur la manifestation de choses, et sur des paroles même, qui devaient être prononcées dans une circonstance donnée; cela s'est trouvé exact. Comme j'attache un très-grand prix à ces faits, vu qu'ils sont la preuve irréfutable de la vibration éternelle des faits, ainsi que la marche présente des globes est la preuve de leur marche antérieure, j'ai été forcé d'admettre, par des études soutenues et directes, la vérité de cette proposition; jen ai entretenu mes lecteurs dans mes autres ouvrages; qui lira ces ouvrages ne pourra douter de cette vérité, et qui l'étudiera par lui-même avec le secours de lucides en doutera encore moins.

Je dis donc que la préexistence d'un être à son apparition sur la terre tente d'annuler la proposition d'une création permanente, et, par conséquent, établit la preuve de l'immortalité antérieure, sans rattacher en quoi que ce soit cette immortalité à une question de temps quelconque.

Je dis également qu'il y a une suite d'existence après celle dont nous jouissons actuellement, sans m'occuper si elle est éternelle ou non. Je regarde la définition du mot éternité comme un point anguleux, disposé de manière à disjoindre toute étude métaphysique.

Si j'ai existé avant et que j'existe après mon état matériel, je ne peux le faire qu'individualisé, comme je l'ai dit, et cela quelque part. Ce quelque part est les lieux ou les états décrits par nos lucides, à n'en pouvoir douter.

Je répète que la vibration permanente de faits accomplis depuis des siècles, faits vus par nos lucides comme étant en vibration au présent, détruit à tout jamais les propositions d'Hennequin et consorts.

Pour ce qui concerne la question de temps, je vous ferai observer que le soleil étant le cadran de la terre, en avant pour aiguille l'ombre de cette dernière, dessine seul ce que nous nommons le temps; et le temps ainsi créé demande des divisions, desquelles découlent des nombres. Il n'en peut être ainsi dans un lieu ou dans un Etat dont la lumière ne peut former d'ombre faute de corps qu'elle ne pénètre pas; par conséquent, une lumière permanente, ne pouvant être divisible, enlève chez les êtres qui vivent dans son sein toute idée des nombres qui constitue la divisibilité de la lumière terrestre. Pour preuve de cette proposition, demandez-vous comment vous pourriez assiguer une date au fait que vous auriez accompli, si vous n'aviez pas de représentatif conventionnel quelconque, comme ceux que nous avons sur la terre par les évolutions des astres? Vous ne pourriez que dire, telle chose a suivi telle autre, sanspréciser quand, sans même avoir, par conséquent, aucune notion de l'éternité: eh bien! voilà l'état de l'homme-esprit, état qu'on peut connaître en étudiant avec persévérance les propositions que

j'ai faites sur ce sujet, jusqu'à ce jour, dans mes ouvrages.

Il en est de même pour la pondérabilité de la matière, cette prétendue pondérabilité n'existe pas plus pour le lucide que pour l'homme-esprit, puisqu'ils peuvent voir chacun le moindre interstice de cette agglomération corpusculaire, et qu'ils peuvent même la pénétrer en tous les sens, comme nous pénétrons dans une cavité quelconque.

Si nous sommes dans notre droit en leur cassant le nez contre la borne qui nous fait résistance pour leur en prouver la ténuité, ils sont dans le leur, en nous laissant morfondre à la porte de cette matière, dont ils nous décrivent, plutôt à notre honte qu'à notre savoir, toutes les merveilles internes... Si nous leur cassons le nez contre nos bornes, nous cassons également le nôtre contre les portes de leur domaine. Ayant raison chacun dans nos appréciations, de par les faits, le lucide a le même droit que nous, et nous devons dire avec humilité: je ne sais lequel des deux est le plus ou le moins dans le orai!

L'ETAT TERRESTRE comporte donc la nécessité d'un temps avec ses divisions.

De lieux avec des espaces.

D'un raisonnement avec des exigences... Il y a pour cet état un avant, un présent et un après. Il y a également des manifestations appropriées par des formes ou des raisonnements aux certitudes qui font le fond de cet état.

L'ETAT SPIRITUEL comporte une nécesaité contraire, en ce qu'il ne possède pas de temps; temps qui ne peut exister là où manquent les moyens de l'apprécier... qu'il n'a pas d'espaces, vu que celui qui est en tout ce qu'il pense peut s'en passer; mais il possède, comme l'état matériel, une succession permanente de formes et de sensations pour l'être qui y est soumis, ce qui détermine pour cet être des certitudes égales à celles qu'il a dans le premier état.

Devant cette dualité de manières d'être, tout penseur non enthousiaste pour l'une et l'autre ne peut que dire, la vie de tout ce qui existe, n'est qu'une vaste bibliothèque de pensées sans cesse en vibration. Bibliothèque dans laquelle l'âme humaine erre, s'arrêtant plus ou moins longtemps devant les rayons qui la garnissent. Cette ame éprouve à chaque pose qu'elle y fait des sensations relatives aux groupes de pensées qu'elle y étudie et dans lesquelles elle se complait. Cette ame rapporta. tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle sent à ces mêmes pensées; vient-elle à sortir du domaine de l'un de ces rayons et à rentrer dans un autre, elle voit et sent autrement, ce qui lui fait nier sans cesse ce qu'elle assirme et approuver constamment ce qu'elle nie. Le moi et la vie de tout être ne sont généralement que le souvenir des choses soudé aux choses présentes et aux choses de l'avenir. Je le répète, ce n'est qu'une pensée qui en observe une autre.

La corporéité des formes n'est également qu'au moment où elle est observée ou sentie.

Logiquement pensant, toute substance est là où elle procure une sensation.

Toute sensation est légitimée par l'accusation de l'être qui l'accuse.

Donc, la terre EST parce que je sens présentement qu'elle me supporte, et le ciel EST, parce que je sens qu'il m'inspire!... Sont-ils plus l'un que l'autre? Le fait de la sensation que j'éprouve en ce moment me prouve qu'ils sont l'un l'autre une unité que je perçois sous des apparences en rapport avec l'état dans lequel je me trouve.

Je vous répondrai encore, peu nous importe que les globes que nous voyons soient peuplés éternel-lement par l'homme, puisque nous ne les connaissons que douze heures sur vingt-quatre, et qu'au moment où nous les observons, et puisque au pis ou au mieux aller, dans un temps donné, les âmes des uns pourraient s'incarner sur les autres, ce qui pour lors n'offrirait pas de disette à aucun.

Peu nous importe l'étendue du ciel que nous voyons, puisque cette étendue est en rapport avec notre manière de la voir et dépend des moyens d'optiques dont nous disposons à cet effet, puisque enfin elle n'est pas la même pour tous, ni à minuit qu'à midi...qu'avons-nous besoin de porter notre vue aussi loin, selon nous, puisque nous pouvons voir des espaces plus immenses encore dans l'état de notre sommeil naturel ou artificiel?...N'avons-nous pas toutes ces choses en nous? N'est-ce pas dans le domaine de cette daguerréotypie que la science officielle veut classer les vues des lucides et des voyants de tout ordre?... Ne nous rendons donc pas dépendants de l'étendue, du volume et de la ténuité des choses pour en admettre l'existence. Du petit au grand, il n'y a que la manière d'apprécier; la certitude et la négation ne sont séparées que par la manière de sentir.

De tous les systèmes religieux et philosophiques, le meilleur est celui qui n'est pas imposé.

Le meilleur des révélateurs est celui qui fait le moins de dupes.

Swedenborg a pu dire de très-bonnes vérités et commettre de graves erreurs.

J'ai pu moi-même écrire des choses très-sensées et des choses très-bêtes.

Qui, en toutes sciences, étudie n'est pas maître; Qui est maître, selon les hommes, n'est pas Dieu.

ALP. CAHAGNET.

### CROYANCES SPIRITUALISTES.

Le numéro du 9 octobre 1855, du Journal du Magnétisme, contient un curieux article sur des expériences faites chez M. Clever de Maldigny, chirurgien au 1er bataillon de la gendarmerie d'élite de Paris, dans lequel il est raconté qu'au moven d'un médium on a obtenu la signature de Balzac, signature qui a été reconnue identique à celle de ce savant publiciste lorsqu'il était encore sur la terre. M. Clever de Maldigny est entré dans la voie du spiritualisme, d'après une apparition que nous lui avons donnée dans le temps. Plus heureux et, sans doute, mieux disposé que M. Gasparin, ce monsieur entra en relation avec nous d'une manière trop franche pour n'avoir pas été convaincu par ce qu'il vit à la maison. Si nous n'avons pas publié plutôt la relation de cette séance. c'est que ce monsieur désirait garder l'incognito; mais, puisqu'en ce jour il trouve bon de se laisser nommer publiquement, nous pensons qu'il ne trouvera pas mauvais le peu de mots que nous allons dire à son égard.

Lorsque M. Clever de Maldigny nous demanda la séance précitée, il le fit à peu près ainsi qu'il suit : « Ayant lu vos Arcanes, étudiant le magnétisme à l'école Du Potet depuis près d'un an, j'ai formé le projet de venir vous demander une preuve de vos propositions, par une apparition, sur la possibilité d'entrer en rapport avec les décedes. Je dois vous avouer à l'avance que je ne crois pas à cette possibilité de relations; mais, en même temps, je dois vous affirmer que je suis un homme d'honneur, et que ma démarche auprès de yous est toute d'étude; n'ayez donc aucune appréhension à mon égard; j'étudie et je respecte toutes les croyances. » Une longue conversation snivit cette ouverture: nous avious affaire à un disciple de M. Comte, positiviste, et nous devons avouer que ce sont les seuls hommes que nous avons rencontrés, dont les arguments, contre nos propositions, ont quelque chance de valeur. L'apparition démandée fut on ne peut mieux réussie. Trois révélations surprirent M. Clever de Maldigny, vu que ce monsieur croyait à une lecture de pensées, ce furent celle d'une certaine manière d'arranger ses cheveux que la personne apparae avait à de rares intervalles, le son de sa voix et un bouquet de violette qu'elle tenait à la main; la séance terminée, notre discussion recommença; ce ne fat pas sans surprise que nous vimes ce studieux penseur se lever, nous serrer la main avec affection et nous dire ces mots: « Permettez-moi, monsieur, de me retirer, ann de conserver ma liberté d'appréciation. » Le lendemain, je reçus la lettre sui-

Paris, ce 27 octobre 1853.

Monsieur,

Depuis notre séance d'hier, j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui s'y est passé, et certaines assertions de votre somnambule m'ont remis en mémoire une opinion magnétologique, contemporaine, dont vous ne seriez peut-être pas sâché d'avoir communication, si tant est que vous l'ignoriez encore.

Lorsque votre loisir vous le permettra, j'irai vous la communiquer et nous en causerons ensemble.

J'attendrai pour cela un mot de vous, qui m'apprenne le jour et l'heure favorables.

J'ai l'honneur de vous saluer bien parsaitement. Votre dévoué.

# CLEVER DE MALDIGNY.

Deux ou trois jours après la réception de cette lettre, nous eûmes une nouvelle visite de ce monsieur, dans laquelle il ne s'agissait plus pour nous de lui donner de nouvelles preuves de nos propositions, mais bien d'entendre le récit suivant :

« Rentré chez moi sous l'impression de l'apparition que vous m'avez donnée, ainsi que des observations que vous m'avez soumises, je sus assez heureux pour me trouver en rapport avec un médium auquel je ne croyais pas plus qu'à ce que votre lucide m'avait dit, mais que je voulus mettre à l'épreuve; pensez, monsieur, quel fut mon étonnement d'entendre dire à ce médium tout ce qui s'était passé entre nous, et de m'expliquer le mystère du bouquet de violettes que la décédée demandée tenait à la main. Ce médium me rappela que ce bouquet avait été déposé par moi-même l'avant-veille de cette apparition sur la tombe de celle que je regrette jour et nuit. Je questionnai sur vous-même et sur vos études, voici ce qui m'a été répondu à ce sujet. M. Clever de Maldigny nous lut aussitôt six grandes pages de détails concernant nos études, les erreurs et les vérités qu'elles contiennent, etc. Je n'en fus pas quitte à si peu de frais, continua ce monsieur, mais des coups trèsviolents furent frappés sur les portes de mon armoire, au point que je craignis un moment les voir voler en éclats. Je viens donc auprès de vous, monsieur Cahagnet, pour vous remercier de votre obligeance à mon égard, et vous annoncer que j'ai totalement déserté mes études positivistes pour entrer franchement dans les vôtres. Je voudrais pouvoir vous autoriser à rendre publique cette déclaration; car, je vous le répète, je suis un homme d'honneur; mais ma position exige plus de retenue. Prenez note aujourd'hui que je suis un des vôtres, et que ma bibliothèque est à votre service. Venez me voir, je vous recevrai avec plaisir. »

Voici, aussi exactement que possible, ce qui s'est passé entre cet honorable savant et nous; nous devons donc nous réjouir de pouvoir féliciter ce monsieur du courage qu'il a mis à continuer publiquement ce genre d'expériences.

Nous nous trouvons aujourd'hui honoré d'une non moins heureuse inscription sur la liste des étudiants spiritualistes, qui est celle qu'on va lire. Le savant qui nous a adressé cette profession de foi ne peut, vu sa haute position scientifique, l'appuyer de son nom; mais nous pouvons affirmer que ce nom n'est point inconnu à toute la presse scientifique française, et nous dirons même européenne. Ce n'est pas seulement un savant magnétiste qui va parler, mais un savant en toutes sciences, estimé de tous les amateurs du progrès, ainsi que béni du pauvre prolétaire, par la constance qu'il met dans ses recherches à alléger ses dépenses domestiques.

1

ALP. CAHAGNET.

### CE QUE C'EST QUE LE MONDE SPIRITUEL

(Feuilleton dont la reproduction est permise.)

Il est évidemment contradictoire d'admettre que l'homme a une âme, un esprit immortel, et 8. de nier l'existence des esprits, de croire à une autre vie, à un autre monde, et de nier les relations que l'esprit peut avoir avec cet autre monde et les esprits qui l'habitent. Il est contradictoire de reconnaître et d'évoquer l'Esprit saint, et d'interdire tout commerce avec les esprits en général, sous prétexte qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a que de mauvais. C'est comme si on interdisait le commerce avec les hommes qui sont des esprits incaraés, sous prétexte qu'il y en a beaucoup de mauvais et que pas un me peut vous donner de bons censeils.

N'est-il pas plus raisonnable d'admettre que quand notre esprit n'est pes occupé à faire manœuvrer le corps auquel il est attaché, il jouit de la même liberté que les esprits désincarnés, et qu'il communique avec eux de pair à compagnon, puisqu'il est de la même nature, et doit les rejoindre un jour. Ainsi dans le rêve, l'esprit en congé profite de l'engourdissement du corps pour aller fraterniser avec les habitants du monde extérieur qui ne diffère pas autant qu'on le croit de celui-ci, car c'est à peu près le même, moins la matière, et encore, l'apparence de la matière peut-elle causer, dans le royaume des esprits où tout n'est qu'apparence, des conslits analogues à ceux d'ici bas. Qui n'a pas entendu dans son demi-sommeil des bribes de conversations, des guerelles, des interpellations,

des bruits, des causeries dans un lieu voisin, entre gens qu'on ne connaît pas et qui s'évanouissent au réveil? Du moment où l'assoupissement vous gagne, où le corps ne sent plus son soi, comme dirait M. Cousin. nous entrons en communication avec les esprits; c'est absolument comme si nons avions l'oreille à la chatière du monde extérieur: il arrive même à bien des gens de s'entendre appeler par leur nom à plusieurs reprises, par une voix connue qui souvent nous réveille en sursaut : alors la chatière ou l'œil-de-bauf se ferme; on se rappelle parfois quelques mots, quelques formes; par exemple, une jolie figure de semme qui se change à vue d'œil en vieille figure grimaçante qui desinit in piscem, comme si elle avait voulu se montrer à nous dans toutes les phases de son existence, dissolving wens. Voilà un nouveau progrès à faire par la photographie, des portraits qui vieillissent à vue d'œil; vous voyez passer des figures d'esprits comme vous voyez passer des individus dans la rue quand vous regardez par la fenêtre. Le monde des esprits ne paraît pas être infiniment plus spirituel que le nôtre; il y a même autant de brutes et d'imbéciles là-haut qu'ici bas, puisque c'est la même rocaille humaine qui a passé l'arme à gauche, et déserté de son corps pour s'engager dans les voltigeurs et les zéphirs du monde imaginaire. Quand ils trouvent une occasion de nous mystifier, en entrant dans un somnambule, une table ou un panier, ils ne s'en font pas faute; quelquefois, c'est un esprit raisonnable ou médicâtre qui vous fait de la morale ou de la médecine; mais, quand ledit esprit s'est retiré, table et somnambule ne conservent pas le moindre souvenir de ce qu'elles ont dit ou écrit sous sa dictée, preuve qu'il y a une tierce personne en jeu, comme dit le comte de Richemont.

On se sait une trop haute idée des esprits; il n'y a pas plus de dissérence entre eux et nous qu'entre la chenille et le papillon; c'est toujours la même bête, saus la sorme et le milieu dans lequel elle prend ses ébats. Le papillon n'a pas plus d'intelligence que la chenille, et ceux qui lui prêteraient celle d'un ange seraient dans l'erreur. Il voit un peu plus loin, son rayon s'est agrandi; il sait quelque chose de plus qu'à l'état de chenille; c'est exactement la dissérence qu'il y a entre l'esprit incarné et l'esprit désincarné.

Quant à reconnaître l'avenir et Dieu, les esprits en sont aux conjectures comme nous; et ceux qui font les prophètes se gaussent d'autant plus volontiers de nous qu'ils ont à faire à des gens plus crédules; cela les amuse là-haut comme cela les amusait ici-has.

Je dis là-haut, c'est un terme impropre, car il n'y a ni haut ni bas pour eux, ni espace entre eux et nous. Les esprits sortis de leurs corps n'en ont pas plus de souci que le cousin de sa gaîne.

Il y a réellement des esprits qui nous inspirent; tous les poètes anciens commençaient par les invoquer sous le nom d'Apollon ou des muses, preuve qu'ils avaient plus de confiance que nous dans leur existence.

Socrate évoquait son démon et tombait en somnambulisme pour causer avec lui; bien des gens en feraient autant s'ils étaient plus avancés dans la vertu. Ceux qui n'ont que de mauvais esprits n'en méritent pas d'autres ; ils ne doivent pas s'en vanter. Comme il y a bon nombre de chenilles qui ne croient pas qu'elles deviendront papillons, il y a aussi beaucoup de bipèdes si matériels qu'ils ne croient pas pouvoir devenir des esprits; - d'accord, mais il y a esprit et esprit comme il y a sagot et sagot; ils deviendront des esprits lourds, des esprits médiocres, des esprits pointus ou obtus, comme ils le sont sur la terre. Îl n'y aura rien de changé pour eux, si ce n'est qu'ils ne pourront plus assister en ruminant à leur digestion quotidienne.

L'esprit qui conduit ma plume me dit que ces lignes sont ce qui a été écrit jusqu'ici de plus vrai sur les esprits.

Tant que l'homme sent son corps, l'esprit ne le quitte pas; quand l'assoupissement commence,

l'apprit va et vient de la chatière on de l'esil-debœuf au corps; il jette un regard ou prête l'oreille au monde extérieur, saisit parsois un mot, voit passer quelques formes et rentre dans sa gaine matérielle au moindre sursaut, Mais quand le corps est bien insensibilisé par le sommell naturel ou magnétique, l'esprit assiste plus longtemps à la chatière ou au vasistes; il voit les campagnes du monde fantasmatique, formes confuses, indécises. tourbillonnantes, comme celles qu'on aperçoit le soir en chemin de fer; puis une figure, un groupe humain qui s'évanouissent de même; ce sont là les esprits, les vrais esprits qui vous regardent ou ne vous regardent pas plus que les passants ordinaires. La preuve que ce sont bien là des êtres en dehors de votre création, c'est qu'après les avoir yu passer, yous ne pouvez plus les rappeler, les recréer, et quand il s'en présente d'autres, c'est indépendamment de votre volonté. On peut dire que notre esprit est en voyage, car il voit sans cesse des contrées, des objets et des individus nouyeaux. Quelquesois, ce sont des sites et des monuments parsaitement éclairés; d'autres sois, ce sont des formes confuses et sombres ou de véritables déserts où il est rare de rencontrer un être vivant : d'autres sois encore, ce sont des intérieurs et des murs tapissés d'arabesques singuliers comme nos papiers de tenture.

Les somnambules passent par toutes les alternatives de crépuscule, de jour et de nuit pendant qu'on les tient endormis. C'est en vain que vous les interrogez durant ces éclipses, ils ne répondent pas ou répondent au hasard, et les incrédules de triompher. Les magnétistes qui connaissent leur état, feront bien de laisser pleine liberté à leurs sujets en leur inculquant l'habitude de ne parler que quand ils verront bien, ce qui est facile à obtenir par l'opération du rappel.

On nous dira: votre monde spirituel est un monde imaginaire; nous en convenons, mais le monde imaginaire n'en existe pas moins et chacun en possède un spécimen en soi. Notre esprit jouit du rève comme notre corps de la réalité. La satisfaction est la même pour ces deux entêtés. Le monde imaginaire est donc un monde réel pour notre esprit.

Dieu n'a pas tant séparé qu'on le croit le monde matériel du monde spirituel, car nous vivons autant dans l'un que dans l'autre et nous ne serons pas si dépaysée qu'on le suppose, après avoir passé la frontière qui les sépare. C'est à tort qu'on s'afflige tant des apprèts du départ; ce voyage nous fora rejoindre d'autres amis souvent plus nombreux et plus chers que ceux que nous quitterons; car la tombe n'est qu'une porte ouverte sur l'éternité.

Mais ces esprits étrangers, comment viennentils se manifester à nous?

Précisément comme le fait notre propre esprit, quand il rentre dans son logis au moment du réveil; c'est une sentinelle qui relève l'autre. Ainsi, le somnambule bien endormi est un étui vide de son esprit, un autre esprit s'en empare et le fait manœuvrer, parler, écrire et penser d'après ses facultés, qui n'ont souvent rien de commun avec celles de l'esprit du sujet, lequel ne se rappelle de rien quand son esprit lui revient et que l'autre s'en va; ce qui explique comment l'esprit d'emprunt parle souvent à la troisième personne de l'autre.

Les magnétiseurs me comprendront, mais les profanes ne verront que du galimathias double dans nos explications pourtant si terre-à-terre et si claires. La tablé ou le somnambule sont tout un, un esprit étranger les anime l'un et l'autre, mais les médiums sont plus aisés à comprendre, il faut s'en tenir aux médiums, chercher des médiums.

On ne peut pas obtenir grand'chose sans eux; mais, dans aucun cas, nous ne devons faire abstraction de notre raison et de notre jugement, sous peine d'être mystifié par les esprits farceurs qui ont exactement les mêmes défauts et les mêmes qualités, après qu'avant, en-deçà comme au-delà de la frontière.

Les médecins ont nommé hallucinations, les

apparitions qui surviennent dans certaines maladies, mais ce sont bien là des esprits et non des créations de la fantaisie, comme ils le supposent gratuitement et sans preuves. Il faut avoir assisté comme nous aux dernières crises d'une jeune phtisique pour être convaincu de la réalité de ces apparitions qui ne laissaient aucun souvenir au réveil. Jamais rien de plus dramatique n'a été mimé par le meilleur acteur.

— Non, non! tu ne l'auras pas! s'écriait-elle en serrant son enfant sur son cœur; ma mère me fait signe de la suivre; elle veut prendre mon enfant!

Elle se dressait debout comme un ressort, et poussant un cri navrant, elle retombait anéantie sur son lit, dormait pendant une heure, puis se réveillait calme et tranquille, s'arrangeait une robe pour le bal, saisait des projets de voyage en Italie, et quelques heures après, le même drame épouvantable recommençait. Hélas! tous ces appels de sa mère morte depuis deux mois, ont eu leur dénoûment satal dans l'année; grand-père, père, mère, fille, petite fille, gendre et frère, sont morts à peu de semaines d'intervalle et sous nos yeux.

Dans le monde des esprits, il n'y a pas de bêtes; du moins, nous n'y en avons jamais vu, cela s'explique: les animaux n'ont pas d'âme; en voilà une preuve métaphysique, au moins.

On ne mange pas, on ne boit pas dans le monde des esprits; on n'y fait rien enfin de ce qui concerne les besoins du corps, parce qu'il n'y a plus qu'à satisfaire ceux de l'esprit, telles que la méditation, la contemplation, la conversation, l'adoration des œuvres du Créateur, ou le contraire pour les esprits pervertis, endurcis, pendant leur passage sur la terre; l'incarnation étant une épreuve dont beaucoup d'esprits ne savent pas profiter. Nous dirons un jour comment les esprits se créent et s'augmentent à l'infini.

Les esprits perfectibles se parent, s'élèvent, et les esprits bruts s'assourdiscent et descendent comme la lie au fond du vase; le départ s'opère d'après les lois naturelles et immuables, et chacun prend librement sa place dans le milieu qui lui convient. On n'a pas besoin de chasser les galériens de la société des académiciens et des sages, ils s'en vont naturellement et de préférence parmi les forçats, comme un ouvrier déserte un gala diplomatique pour aller à la guinguette.

Les maladies du corps sont inconnues; celles de l'esprit subsistent dans le monde imaginaire.

Il y a des esprits moroses, splénatiques, sérieux ou gais jusqu'à la folie; il y a même des fous complets, qui déraisonnent quand on les interroge, et font gambader les tables à tort et à travers jusqu'à blesser les assistants. Il y a enfin tout ce qui tient

de loin ou de près à la vie spirituelle et qui pent l'entretenir; campagnes, verdure, lacs, mer et ciel, mais pas de chemins de fer, pas de télégraphes, pas de moulins à vent ni à vapeur, et pas un seul restaurateur. C'est triste, direz-vous, mais c'est propre et beau; les voyages de longs cours y sont très-aisés; on n'a pas à craindre la pluie, le vent, la faim, le froid et les voleurs. C'est un vrai paradis; il me tarde d'y aller pour échapper aux tuiles des singes grimpés sur la gouttière.

UN AMATEUR DU MONDE SPIRITUEL.

# RÉPONSE A L'AUTEUR DE LA PROFES-SION DE FOI PRÉCÉDENTE.

Frère en Dieu,

Je vous remercie d'avoir pensé à moi en, je ne dirai pas m'honorant d'un titre que je ne mérite en aucune saçon, mais en me prouvant que les études auxquelles je me livre avec une certaine persévérance depuis dix années (plus spécialement) ont été appréciées par vous et ont déterminé votre soi à une croyance qu'il est si doux pour l'homme de posséder, et qu'il est si précieux pour l'étudiant d'épurer jusqu'au point mathématique. Depuis bien longtemps, je vous regardais de loin; mais la distance qui nous sépare seientifiquement

est si grande; je suis si peu et vous êtes tant, que ie n'osais espérer entrer en rapport un jour avec vous. Je m'accuse de manquer de ce qui produit l'homme dans ce monde de relations, basées sur l'insinuation et la petitesse des uns, et la fierté et la grandeur des autres; ce n'est pas que j'en aurais retiré un profit que je n'envie nullement; mais nos études se seraient plus étendues, et la quantité des hommes heureux de les connaître eût été plus grande. Né dans une position obscure, sachant à peine écrire mes pensées, insouciant sur tout ce qui tente les hommes, je me suis trouvé malgré moi lancé dans une carrière qui m'a été très-pénible à parcourir. Entouré en premier lieu par des écrivains qui, loin de m'aider dans ce rude labeur, m'ont fréquenté pour écrêmer, dirai-je, mes propositions et en faire plus tard des sujets de publications dans lesquelles ils ont oublié jusqu'à mon nom ; je suis devenu mésiant et très-mécontent de cette manière d'agir. En correspondance avec des personnages de première élévation qui suçaient dans ma correspondance privée des franchises que je ne pouvais livrer à la publicité, où mille et un noms m'ont été donnés par un public mal pensant, j'ai vu avec regret que j'alimentais chez des égoïstes des pensées consolantes, qu'ils se seraient bien gardé de répandre dans leur cercle intime; j'ai cru reconnaître qu'il fallait

posséder un nom pour entrer en tous lieux. N'en possédant aucun, je suis resté à mon établi, ma plume d'un côté et mes outils de l'autre : ma sueur me sert d'encre et mes veilles paient l'imprimeur. Les hommes penseront et diront de moi ce qu'ils voudront; si je les aimais moins, je ne leur aurais pas fait le sacrifice de ma santé, de ma réputation et de ma bourse. Je n'avais pas davantage à leur offrir, puisse Dieu bénir cette offrands et la faire peser de quelque poids dans ce que je lui dois pour mes égarements passés à son égard.

Je vous remercie donc, mon bon f...., d'avoir choisi mon petit périodique pour y insérer votre soi aux études spiritualistes et m'avoir relevé dans votre esprit, de votre premier jugement à mon égard. J'accepte de tout cœur le deuxième et je me plais à le mettre en avant dans toutes mes publications, où j'avertis sans cesse le lecteur qu'il ne lise tout ce que j'écris qu'à titre de propositions. Si vous m'avez lu jusqu'à ce jour, vous avez dû remarquer que je restreins à chaque fin d'ouvrage les révélations qui m'ont été faites et que j'en forme des groupes de propositions qui me paraissent être plus ou moins admissibles. Pensez combien il m'a été doux de lire dans votre lettre toutes celles que vous saites vous-même, vu qu'elles sont la confirmation des miennes. Ah! vous êtes allé loin, bien loin dans cette profession de foi; que ne rencontrai-je cette hauteur d'études chez tous caux qui traitent de ces questions! Mais non, j'ose le dire, paisque j'ose tout dire sans organil, aucun ouvrage, depuis que j'ai publié les Areanes, n'est entré dans la voie que vous avez parcourue et ne contient une seule des observations que vous y avez faites. Je n'ai donc rien à vous faire remarquer de plus à une seule de vos propositions qu'à une autre, qu'on nous accorde la véracité de cette simple lettre, une ère nouvelle de dignes et respectables études s'ouvre devant l'homme et le replace sur le siège où Dieu l'avait posé, dont une somnolence de pensées l'a fait tomber.

Je possède dans mes manuscrits un quatrième volume des Arcanes, qui, je le pense, est appelé à jeter sur moi une plus grande somme encore d'ironie, s'il ne me réhabilite pas dans l'esprit des hommes scientifiques. J'ai désiré y traiter superfiets llement d'astronomie au point de vue des questions restées pendantes dans cette école, soit sur la cause des différences des marées? d'où proviennent les vents? qu'est le Nord? qui produit la chaleur? de l'électricité, de l'anatomie vivante du corps humain, de métaphysique, de spiritualisme, enfin, de centaines de questions plus ou moins intéressantes pour tout le monde. Ce sont des esprits ayant sur la terre les affections de ces études qui ont révélé ces choses à un nouveau lucide que j'ai

formé et qui est d'une rare logique. Baillière ne fait rien imprimer en ce moment, il ne peut par conséquent m'acheter ce manuscrit. Habitué à faire imprimer moi-même, je me trouve gêné depuis quelques dépenses que j'ai faites dans d'autres vues, le peu de confiance que j'ai dans les événements qui se préparent me force à retarder cette publication. Je le regrette, car j'aime mieux la fin que le commencement en ces choses, et je serais lâché de rejoindre mes f... du monde spirituel avant d'avant d'avoir donné aux hommes ce joyau de leur générosité.

Excusez, f..., tout ce long bavardage qu'a entraîné le besoin, je me sens de vous dire merci, et croyez que ma petite publication est ouverte pour tout ce qui sortira de votre plume, comme mon cœur est ouvert aux bonnes pensées que le vôtre lui adressera. Dans cet espoir, je vous serre cordialement la main et suis votre tout dévoué

ALP. CAHAGNET.

7 février 1856.

#### APPARITIONS.

Angers, le 15 juillet 1853.

Mon cher monsieur Cahagnet, Heureusement de retour de Paris, et rendu à mes occupations de cabinet et à mes pinceaux, pour me reposer la vue, je vais rassembler ici une partie de ce qui a si bien rempli la séance du 2 juillet courant, que vous avez bien voulu m'accorder. J'ai réuni sur mon porteseuille tous les détails dans lesquels nous sommes entrés, et je vais les reproduire ci-après le plus sidèlement possible. Vous verrez plus loin pourquoi j'établis des numéros d'ordre.

Mile Henriette Bernault, ma belle-sœur, appelée.

- 1. Signalement physique. Je l'ai trouvé de la plus parsaite exactitude. Toutesois, madame Adèle lui a vu le teint clair et elle avait la peau un peu brune; mais une maladie de plusieurs années a dû lui donner un teint pâle. L'âge a été un peu sorcé; mais elle a été quatre ans malade.
- 2. Signalement moral. Elle était en effet très-bonne, mais très-vive; elle avait la réplique prompte.
- 3. Signalement intellectuel. Oui, elle avait de l'esprit, de la facilité d'élocution. Madame Adèle dit qu'elle la voit entourée de livres; qu'elle a dû les aimer, sans que ce fussent précisément des livres très-sérieux. Cela est encore très-exact. Du reste elle s'occupait quelquesois de poésies légères.
- 4. Elle ne se souvient pas de l'année de sa mort. Elle croit que c'est peu avant 1846. Je croyais que c'était au commencement de 1847.

De retour ici, j'ai reconnu que c'était en novembre 1842.

5. — Elle est heureuse, au 2º rayon; son père, excellent homme, bon père, bon époux et pieux, est bien placé; sa mère est moins élevée, et j'ai dû le croire facilement.

Quelqu'un qui fut chanoine, et qui donnait lieu à la critique, serait dans les ténèbres.

Si l'on m'avait demandé ma pensée sur la place qu'il doit occuper aujourd'hui, j'aurais répondu d'une manière analogue à ce qu'a dit ma belle-sœur.

- 6. Je lui ai fait parler d'une tante, du côté paternel, sans la nommer, ayant été sur terre, dans une condition qui n'est pas ordinaire. Elle a répondu : « C'est la religieuse. Avait-elle un titre spécial dans son couvent? Oui, elle était supérieure. Comment nommait-on ce couvent? Madame Adèle dit qu'elle paraît chercher à rappeler ses souvenirs; elle articule la désinencetion, sans trouver le véritable nom. Je lui fais demander si ce n'est pas visitation: elle répond que c'est précisément cela, qu'elle se le rappelle trèsbien maintenant; ce qui était vrai, comme tout le reste.
- Quel était le caractère de cette tante? N'était-elle pas maussade? Elle était d'une douceur angélique » ; ce qui est encore très-vrai.

- 8. Voit-elle souvent ses frères? Elle en a deux qu'elle aime beaucoup.
- 9. Quels sont leurs noms? Jules et Heari. Ce nom de Jules m'a frappé, parce que je ne lui ai jamais counu de frère de ce nom. J'expliquerai cela à la fin de ces détails.
- 10. Je lui ai parlé de son frère, saint Phare, mort d'un accident. Elle croit qu'il s'est noyé; mais, sur terre, elle ne se le rappelait pas, parce qu'elle était trop jeuue quand il est mort. Elle était alors à vingt lieues de lui, et, dans la maison, on évitait toujours de parler de cet événement. Un pistolet, faisant explosion dans sa poche, lui a ouvert le ventre.
- 10 bis. Je lui fais demander si c'est elle qui m'a donné plusieurs fois signe de présence la nuit, l'année dernière, de différentes manières, soit par des craquements formidables dans ma couchette, douze fois de suite, par secousses aussi répétées du matelas supérieur, soit par des apparitions lumineuses, une fois entr'autres avec une autre femme, une voix claire et sonore disant : « Henriette et sa sœur ; soit par un souffle froid sur le front, plusieurs fois répété, soit, enfin, par un rève, pour me réveiller et pour que je pusse secourir sa sœur, ma pauvre femme, qui était bien malade sur son lit, sans vouloir m'éveiller. Elle répondit affirmativement.

- 11.— Je lui fais demander ce qu'elle pease de son beau-frère de Prat: elle répond qu'il était extrèmement vif, mais que ses emportements passaient comme l'éclair, et que c'était le meilleur homme du monde, franc, loyal, généreux; ce qui était très-exact.
- 12. Je lui demande encore si j'ai quelque chose de remarquable pour elle avec moi. Elle répond: « Un bijou; je crois que c'est une bague. Que contient ce bijou? Des cheveux. A qui sont-ils? Ce sont les miens, et elle dit qu'elle voit avec plaisir que je porte ce signe de souvenir. C'était un petit médaillon que j'avais en dessous de ma chemise, qu'on ne pouvait pas voir, et qui contenait en effet son chissre, fait jadis avec ses cheveux.
- 43. Enfin, je lui propose de se manifester à moi le 45 août prochain, à trois heures après midi, dans mon cabinet, que je tiendrai dans l'obscurité la plus profonde. Elle s'y engage, en disant qu'il faudra me mettre en rapport mentalement avec elle pendant huit ou dix jours avant cette époque, et elle dit à madame Adèle que ce sera l'heure des vêpres.
- 14. Madame Adèle me dit : mais elle n'est pas seule ; je vois avec elle une autre femme, plus grande qu'elle, et le signalement qu'elle m'en donne me fait reconnaître sa sœur, qui l'accom-

pagnait lorsque deux semmes, à l'état de lueur, m'ont apparu la nuit, et qu'une voix à dit : « Henriette et sa sœur. » Mais madame Adèle lui donne de trente à trente-cinq ans, et elle n'en avait, à peu près, que vingt-six quand elle est morte. Je vais encore expliquer la cause de cette différence d'estimation.

15. — Pourriez-vous me dire de quelle maladie elle est morte? — Je lui vois à l'estomac une décomposition de sang, qui est tourné en eau. — En esset, elle est morte hydropique.

Je passe quelques détails qui n'intéressent que moi.

Dans ces sortes de sujets, quand on écrit pour le public comme vous le faites, monsieur, on ne saurait trop répandre de lumière pour faire reconnaître la vérité à des adversaires ou intéressés à la mettre sous le boisseau, ou d'une méfiance que rend coupable la sincérité de l'écrivain. La vôtre ne peut soulever aucun doute; mais, dans vos expériences, vous ne pouvez rien garantir que d'après l'assurance d'exactitude et les explications des personnes qui évoquent quelques parents. Je vais donc vous faire les observations qui sont ici nécessaires.

Tout d'abord, pour répondre à ces sceptiques incorrigibles, qui pourraient dire ; « Etes-vous bien sûr du sommeil magnétique de la somnam-

bule? » Je dirai que j'ai fait une remarque qui n'a peut-être jamais été faite; c'est qu'à l'instant où vous l'avez magnétisée, ses yeux se sont renversés, la prunelle descendant tout-à-faitau-dessous de la commissure extérieure des paupières, exactement comme un moribond rend le dernier soupir; remarque qui me paraît très-essentielle, puisqu'elle établit une certaine analogie avec la fin de notre état physiologique, qui met l'âme en liberté.

Ces sceptiques sont portés à penser que les lucides peuvent puiser leurs réponses dans les pensées des évocateurs, ou en supposant vraie la présence des défunts, que ceux-ci ont la même puissance. Je vais leur fournir la preuve qu'ici ce qui était à ma connaissance n'a influencé en rien les réponses.

Au Nº 1, la dissérence d'age est de suite justifiée par quatre ans de maladie.

- N° 4. Je croyais que l'année de la mort de ma belle-sœur était au commencement de 1847. Elle a cependant dit qu'elle croyait que c'était en 1846. Elle n'a donc pas répondu suivant ma pensée.
- N° 6. Quand je lui ai demandé le nom du couvent dont sa tante était supérieure, je savais bien que c'était la *Visitation*. Cependant j'ai dû le lui rappeler.
- Nº 9. Quand je lui ai demandé quels étaient les noms de ses deux frères avec lesquels elle

aimait à se trouver; elle a répondu : « Jules et Henri. » Elle avait bien un frère du nom d'Henri, mais elle n'a pas pu prendre dans ma pensée le nom de Jules, que je n'ai jamais entendu prononcer dans la famille; mais elle peut avoir raison. De tous mes beaux-frères, l'ainé n'était jamais nommé que Bernabet. Longtemps prisonnier de guerre, il est mort en 1814, en quittant l'Angleterre. Comme tous les chrétiens, il avait des noms de baptême. Il est assez d'usage que les parents donnent un de leurs prénoms au premier enfant. Or, sa mère s'appelait Julie. Son premier enfant, étant un garçon, elle aura voulu qu'il s'appelât Jules: de même qu'elle a donné son nom de Julie à son second enfant, qui était une fille; de même qu'après avoir ou Henri elle a voulu avoir Henriette.

N° 10. — Je savais très-bien que son frère Saint-Phare s'était blessé mortellement avec un pistolet de poche. Si ma pensée avait dû être interrogée par ma sœur ou la lucide, il ne m'aurait pas été répondu comme on le voit sous ce no.

Nº 12. — Lorsque j'ai demandé à ma bellesœur si j'avais quelque chose de remarquable pour elle, sur moi, elle aurait dû répondre tout de suite : « un médaillon, » si elle avait consulté ma pensée.

Nº 44. - Malgré la plupart des réponses con-

formes à la vérité, j'avais quelque crainte qu'un esprit étranger ne se fût présenté sous le nom de ma belle-sœur Henriette, lorsque j'ai entendu avec plaisir M<sup>mo</sup> Adèle dire: « Mais elle n'est pas seule; je vois près d'elle une autre femme, plus grande qu'elle, belle femme, grasse, figure ronde, etc. » A son signalement j'ai bien reconnu la malheureuse sœur d'Henriette, morte dans une attaque d'épilepsie à vingt-six ans. M<sup>mo</sup> Adèle lui donne de trente à trente-cinq ans. Cela n'est pas étopnant, car, soit en raison de sa corpulence on de sa maladie, qui la vieillimait, lorsque je la vis, peu de mois avant sa mort, je la pris pour une sœur de ma belle-mère.

Enfin il est remarquable qu'isi elle se présente accompagnée de cette même sœur (elle n'en a pas d'autres de mortes), comme dans l'apparition que j'ai mentionnée plus haut, sous le n° 10 bis.

J'ai omis de faire remarquer quelque chose d'essentiel sous ce n° 10 bis. Ma belle-sœur dit à M<sup>me</sup> Adèle qu'elle m'a souvent donné signe de présence, notamment une fois, parce qu'étant couché à plat, au-dessous du traversin, j'étais oppressé, et en danger d'apoplexie. Ne sachant pas que ce pât être la cause de l'une des manifestations de ma belle-sœur, ni que je lui dusse cette attention, je n'en ai eu aucune idée; mais je me rappelle fort bien un réveil insolite, et, perdant

connues et les plus usuelles, agnétisation. 4 vel. in-12. 188

- LUMIERE DES MORTS, ou Étud ques et spiritualistes, dédid XIX° siècle. 1 fort vol. in-12. 1
- LETTRES ODIQUES MAGNÉTIQUE traduites de l'allemand, suivies des Arcanes, sur les phénomène manifestent les trois règnes.
- ENCYCLOPEDIE MAGNÉTIQUE cialement de faits psychologiqui denborgianisme, nécromancie vol. in-18, tome 1°, 1854-1855.
- ABREGE DU TRAITÉ DES MERVEILA d'Emmanuel Swedenborg, publié et 1 fort vol. in-18.....

donne autre; cette perse donnée et Adèle e crus devoir utiliser ce que. Depuis le matin j cloches qui semblaie main était le jour con souvenirs et aux I Je crus ne pouvoir ne de prier Adèle d'ap nts spiritualisés (qu' i n'a pas demandés da former auprès d'eux spirituel de ce jour co oux rapprochement présence de sa mèr lorsqu'elle vit son des Arcanes) veni des Arounda à fils de la personne A. Adèle demanda à our des morts au m it: on pense que c'es mme qui l'accompagn u moins penser à nous yous émeut-il pas, ntion voulez-vous que de la terre? Eprouveriez-vous achant que vous etes

respiration, je dus m'appuyer le dos sur le dossier de mon lit.

Voilà les détails que je me plais à mettre sous vos yeux, avec une sincérité égale à celle que vous mettez dans vos écrits, et qui devraient confondre tous les zoïles qui se mettent à vos trousses, parce qu'ils sentent que, du jour où ils seront forcés de reconnaître l'existence, la présence possible et l'action auprès de nous des Esprits, ils devront briser l'idole de l'athéisme, et s'incliner au nom du Dieu que conçoivent et que vénèrent ceux qui sont des sages, parce qu'ils sont des penseurs.

Je souhaite que cette lettre soit un coup de bélier de plus donné à cette forteresse de l'incrédulité dans laquelle se retranche l'orgueil, la fatuité, et qui doit crouler par la seule puissance des faits. — Votre tâche est glorieuse. Continuez, et à vous le triomphe.

Adieu, mon cher Monsieur Cahagnet, Votre affectionné, SALGUES.

#### APPARITION LE JOUR DE LA TOUSSAINT.

Le 31 octobre 1855, jour de la Toussaint, je venais de donner une séance à une personne, et je me trouvais attendre la femme d'un ami à laquelle j'en avais promis une autre; cette personne n'arrivant pas à l'heure donnée et Adèle étant toujours en sommeil, je crus devoir utiliser cet état par une étude quelconque. Depuis le matin j'étais étourdi par le son des cloches qui semblaient me rappeler que le lendemain était le jour consacré aux morts, aux tendres souvenirs et aux larmes versées à leur intention. Je crus ne pouvoir mieux faire à cette occasion que de prier Adèle d'appeler quelqu'un de ses parents spiritualisés (qu'il y a quelques années elle n'a pas demandés dans ses sommeils), afin de s'informer auprès d'eux de ce qu'on pense au monde spirituel de ce jour consacré par les hommes à ce doux rapprochement. Adèle demanda à cet effet la présence de sa mère; mais quelle fut sa surprise, lorsqu'elle vit son frère Alphonse (cité tome 1er des Arcanes) venir auprès d'elle, accompagné du fils de la personne que j'attendais en ce moment. Adèle demanda à son frère ce qu'on pensait du jour des morts au monde spirituel? Il lui répondit : on pense que c'est un rêve creux! Le jeune homme qui l'accompagnait ajouta ces mots: qui fait au moins penser à nous.

D... Ce jour ne vous émeut-il pas, comme il émeut les hommes de la terre?

R..., Quelle émotion voulez-vous que nous éprouvions à ce sujet? Éprouveriez-vous une émotion quelconque, en sachant que vous êtes en lieu de sécurité, bien portent, bien possent et attendent avec impatience quelqu'un qui est en route pour venir vous voir?

- D... Non! mais si je voyais cette personne croire se pouvoir jameis me revoir et pleurer amèrement ma perte présumée, je tâcherais de la sonsoler, si cela était en mon pouvoir, et de lui prouver que je ne suis nullement perdu pour elle.
- R... C'est ce que nous faisons en leur préparant à cet effet une plus belle réception, leurs larmes nous font dire au contraire avec un certain plaisir, comme elle va être surprise à son révail de nous retrouver et d'entrer en jouissance d'un état et de possessions si riches en douces semations. Nous regardons la vie terrestre cemme un sommeil plus ou moins agité, et nous n'attachous pas plus d'importance à ses agitations qu'une tendre mère n'en attache aux rêves plus ou moins pénibles de son cufant au bercess.
  - D... Ce sommeil n'est pas de courte durée?
- R... Par l'abstraction du temps, il nous paraît au contraire dans notre état être très-court.
- D... Vous ne laites en ce cas aucuns préparatifs au monde apirituel pour ce jour de douteurs terréstres?
- B... Chacun se trouve, selon ses désirs, auprès des siens, et a'en travaille qu'avec plus d'ardeur à leur préparer la surprise dont je vous ai parlé.

Pendant cette courte conversation, la mère du jeune homme apparu avec le frère d'Adèle, entra et fut très-surprise de la présence de son fils auprès de nous. Je prisi Adèle de demander à ce jeuné homme comment il était venu sans être demandé, et s'il connaissait son frère Alphonse avec lequal il était en ce moment?

R... Ce jeune homme connaît mon frère, vu que nous sommes amis avec son père, mais il savait que nous verrions sa mère anjourd'hui, voilà ponrquoi il est venu.

D... Qui lui a dit que tu avais un frère au monde spirituel, comment se sont-ils connus?

R... Mon srère me quitte très-peu. Le fils de notre ami quitte également peu sa mère, il s'est rencontré ici avec mon srère. En leur qualité de jeunes gens, ils ont lié connaissance ensemble, comme ils l'auraient pu saire sur la terre. Ils se fréquentent maintenant et se demandent l'un à l'autre, à l'occasion, des nouvelles de leur famille, comme le seraient sur la terre deux personnes du même pays, qui s'informeraient an loin de leurs parents et de ce qui se passe chez eux. Il en est chez les esprits comme chez les hommes de la terre, on se rencontre, on se connaît, on se sréquente, on se groupe de la même manière.

D... Le fils de mon ami seit donc bien qu'il est spiritualisé?

- R... Certainement.
- D... Quelles sont ses occupations présentes?
- R... Il va souvent auprès la famille de sa femme voir son petit garçon, et vient également à Argenteuil voir ses père et mère... puis il joue la comédie.

Oss. Je dois faire observer que dans le groupe des questions intimes qui lui furent adressées par sa mère, ce jeune homme lui annonça que sa femme, engagée sur un théâtre américain, gagnait 350 fr. par mois. Cette somme paraissait inadmissible auprès de celle minime qu'elle gagnait sur le théâtre du Hâvre; mon ami s'informa auprès de la mère de sa belle-fille, qui demeure à Lyon, du prix que gagnait cette dernière et d'autres particularités que je ne dois pas citer, la réponse confirma en tous points ce qu'avait dit l'esprit apparu.

Ce jeune homme est spiritualisé depuis un an environ, âgé de 24 ans, à la suite d'une phtysie. Doué d'une figure accomplie et d'un talent d'artiste qui promettait de grands succès, il aimait sa profession de comédien avec passion, ce qui fait sans doute qu'il la continue au monde spirituel.

- D... Il y a donc des théâtres au monde spirituel?
  - R... Oui, comme sur la terre.
- D... Y avez-vous retrouvé Talma, ou d'autres grands artistes?

- R... J'y ai retrouvé celui dont j'avais pris le nom. (Ce nom était Gauthier, et celui véritable de ce jeune homme était Lejeune).
  - D... Est-ce avec lui que vous êtes engagé?
- R... Mon engagement est tout d'agrément et ne comporte pas toutes les dépendances de ceux de la terre. Nous jouons quand cela nous plait, et ce qui nous convient, nous ne jouons pas en vue de faire jouir le public, mais bien en vue de jouir nous-mêmes de notre jeu.
- D... Quel nom porte le théatre sur lequel vous jouez?
  - R... PANORAMA TERRESTRE.
  - D... Quel genre de pièces y représente-t-on?
  - R... Des sujets terrestres.
- D... Est-ce concernant les faits nouveaux dont vous avez été témoin, comme le ferait un voyageur qui apporte parmi nous des nouvelles fratches de quelque pays lointain?
- R... Non, pas du tout! mais nous y représentons les tracas, les douleurs et les appréhensions des hommes de la terre, tant sur leur vie terrestre que sur leur ignorance d'une existence meilleure. Nous les faisons apparaître dans les ténèbres les plus épaisses et passer par degrés dans la lumière. Nous les amenons insensiblement à entrer dans l'état où nous sommes. C'est là l'apothéose, le grand réveil, le triomphe enfin. Ces pauvres hommes sont bien

étonnés et nous procurent des moments de plaisir à ne pouvoir s'en faire une idée. Ce jeune homme joint quelques tableaux à sa narration qui facilitent Adèle à se faire une idée des théâtres spirituels. Cette dernière dit : oh! si veus voyez cela, comme c'est grandiose, beau et riche de fraicheur et d'ensemble! c'est hien autre chose que nos théâtres terrestres; tout cela se meut à leur volonté, s'étend et se rapetime de même; c'est à n'en pas croire ses yeux.

Ce que nous dit Adèle sur la beauté des théâtres et de leurs décors, au monde spirituel, ne m'étonne nullement, vn que j'ai eu l'avantage de voir de mes yeux, (dans les études spirituelles que l'on me fait faire de temps à autre, comme je l'ai déjà dit) de ces théâtres et leur mise en scène. Il me faudrait la plume d'un Lamartine ou d'un Victor Hugo pour détailler au lecteur l'intérieur d'un théâtre spirituel. Je vais tenter de lui en donner une faible esquisse; qu'il supplée à mon pauvre style par tout l'enthousiasme de son imagination, il sera encore bien au dessous du réel, je le suppose.

Je me trouvai un matin entrer dans l'état nécessaire à ces vues et je sus conduit par une main invisible dans un théâtre que je sus être à l'instant un théâtre du monde spirituel. Je ne gardei pas connaissance de l'extérieur, mais simplement de l'intérieur. C'était une vaste selle comme je n'en ai jamais vu de ma vie et comme le Forum de Rome pourrait donner une très-saible idée; il n'v avait ni premières, ni étages quelconques; mais un vaste parterre qui, sans exagérer, était bien de la dimension du Champ-de-Mars, à Paris. Des banquettes très-douces, convertes en velours grenat, se trouvaient étagées sussisamment pour n'être pas gêné par les spectateurs de devant; elles montaient' ainsi jusqu'à extinction. L'on y arrivait par un chemin de ceinture en forme de fer à cheval, d'une très-belle largeur et d'une pente assez douce pour n'avoir pas besoin de marches. Un tapis en velours violet le couvrait dans tonte son étendue et était asses soveux sous les pieds pour les entourer jusqu'aux chevilles, comme le feruit un tapis de mousse. Je ne fis pas attention s'il y avait d'autre passage pour traverser ces banquettes dans leur longueur, ou si elles étaient assez distancées pour permettre un passage aisé. La scène était d'une dimension proportionnée, éclairée par le ciel. Je le pensai d'abord, vu que je ne vis pas de cintre en premier lieu. L'orchestre était en tous lieux et n'était nulle part ; une musique des plus harmonieuses arrivait à temps, par ondées, pour aider au développement du jeu des acteurs. Des acteurs!... je n'ose nommer ce que j'ai vu des acteurs, je devrais dire des habitants d'une contrés entière. L'on représentait comme

sujet un effet d'orage; le ciel, de beau qu'il était se couvrit d'épais nuages qu'on voyait monter de derrière des montagnes gigantesques, puis couvrir petit à petit toute son étendue. Les gens des champs s'empressaient de chasser leurs bestiaux devant eux vers la vallée et leur demeure. Des villages entiers, maisons et accidents de lieux, passaient devant le spectateur comme une toile de diorama, et cependant c'étaient bien des personnages vivants, dont les cris, les avis et l'effroi même gagnaient les spectateurs à un tel point que je n'étais pas très-rassuré de me tirer sain et sauf de ces lieux de désordre. Une ville entière se trouva entrer en scène; chacun quittait sa demeure pour s'assembler par groupes sur une vaste place publique. Des vieillards à barbe longue et blanche semblaient intercéder Dieu pour calmer l'orage; des jeunes filles mises en blanc et de jeunes garçons très-bien vêtus les entouraient et joignaient leurs prières à celle du peuple et des vieillards. L'orage n'en grondait que plus fort; ses éclats ne pourraient être imités par mille pièces d'artillerie de gros calibre. Le désespoir et la destruction même arrivèrent à leur comble : la soudre tombait à chaque instant, enlevant des quartiers de rochers et des pans de muraille comme l'ouragan enlève de légères pailles; beaucoup de personnes étaient tombées victimes de ce désastre.

Des ondées de musique, jouant des airs de détresse et jetant comme des cris suppliants, remplissaient les intervalles du bruit de l'orage. Enfin. un coup terrible, comme jamais oreille d'homme n'en a entendu, j'en suis assuré, vint terrifier acteurs et spectateurs; du peuple assemblé, des vieillards, des jeunes filles et des garcons il ne resta que la place balayée et des débris de démolitions qui jonchaient le terrain. Une espèce de panique frénétique s'empara des habitants d'alentour, à un tel point que ce sut un sauve-qui-peut incrovable. Des nuées d'hommes, de semmes, d'enfants passaient entre des maisons et des rues à moitié détruites, comme un torrent passe à travers des récifs qui lui barrent le passage. L'orage grondait toujours, et l'inquiétude, comme on doit le penser, allait également en grandissant. Les spectateurs surent alors pris de vertiges, quittèrent leurs places et se mélèrent parmi les acteurs qui, pour les rassurer, se relevèrent un à un, de foudroyés qu'ils étaient, et rirent de bon cœur de l'émotion qu'ils avaient causée.

Je me trouvai introduit dans leur enceinte de toilette; c'étaient des cabinets très-beaux, pratiqués au pourtour de la scène; mais au-dessous d'elle, il y en avait pour loger tous les habitants d'une forte ville. Je désirais savoir si au fond ce que je yenais de voir et d'entendre était un orage naturel ou un orage factice; je vis alors le cintre de tout le théâtre, qui était bien une imitation du ciel par un très-beau temps, éclairé par un soleil faction, sans doute, et je crus que les nuages étaient formés par quelques produits chimiques qui en facilitaient l'imitation au naturel. Je ne pus comprendre ni ces éclats de l'orage, ni où cas contrées montueuses, accidentées et hubitées qui passaient sous les veux des spectateurs avaient pu être empruntés; toujours est-il que je trouvai nos théâtres terrestres bien loin du grandiose de celui que je venais de visiter. Si le fils de mon ami joue sur un tel théêtre, il peut certainement y représenter tous les épisodes de la vie matérielle et y saire succéder les saits en grand, comme nous le faisons à grand peine pour quelque simple aesident de cette existence.

Nous devons résumer de la séance précitée que le jour des pleurs sur la terre est un jour de joie an monde spirituel, vu qu'il relie par le souvenir les cœurs qui s'aiment, s'attendent et doivent vivre éternellement ensemble. J'ai dû penser que le lecteur ne serait pas mécontent que j'ale pris note de cotte séance et que je la lui fasse passer sous les yeux.

ALP. CAHAGNET,

# LES SECRETS DE LA TOMBE.

J'ai dit et prouvé, dans vingt circonstances, qu'aucune action humaine n'était anéantie à la spiritualisation de l'être, par conséquent que la permanence de leur existence prouvait, à elle seule, celle de l'existence ultérieure de l'être qui l'avait faite.

Les argumentateurs contre nos propositions ont soutenu, avec aussi peu de raison que de succès, que nos lucides n'entraient en rapport qu'avec ces mêmes actions, qu'ils retrouvaient imagées dans la mémoire des consultants, ou ailleurs, lorsque ces derniers n'en avaient eux-même aucune connaissance. Cet ailleurs, proposé par nos adversaires, est directement le point d'achoppement de leur dénégation ou de nos fausses appréciations. Nous en avons sait un monde semblable au nôtre ; monde que nous avons nommé monde futur, trèsimproprement, puisque tout ce qui fut, est et sera. Est au présent pour le lucide, comme le plus ignorant des hommes a pu s'en convaincre en étudiant leur faculté de cognition. Nous obtenons tons les jours des preuves irréfragables que nos propositions, concernant l'immortalité individua. lisée de chaque être et de chaque chose, sont vraies : entre autres :

M. K...., prince russe, vint un jour, accom-

pagné d'un autre prince de sa nation, demander l'apparition d'un ami spiritualisé depuis plusieurs années. Ayant déjà donné plusieurs séances de ce genre à ce monsieur, et l'ayant convaincu, malgré son scepticisme, que les lucides pouvaient, selon certaines circonstances et certaines dépendances, entrer en rapport avec les êtres d'outre-tombe. Nous demandames donc la personne dont il nous donna les noms. Adèle fut aussi heureuse dans cette séance qu'elle l'avait été précédemment. Le signalement et les cent et un détails qu'elle donna sur la personne présente convainquirent M. le prince K.... que son ami était présent. Au moment où je pensais réveiller Adèle, le consultant désira que la lucide lui donnât quelques détails sur la mort de cet ami. Adèle dit se trouver près de cet homme, dans des contrées à elle inconnues, qui, par le tableau qu'elle en fit, furent reconnues par M. le prince K.... pour être la Russie. La lucide voyageait avec le spiritualisé dans un bois, il ne s'agissait de rien moins que d'une partie de chasse que faisait son compagnon; ne trouvant rien à tuer, ils gagnent une route assez étroite dans laquelle une voiture attendait le chasseur. A l'instant où ce dernier allait en franchir le marche-pied, une détonation d'armes à feu fait bondir Adèle sur son siége; nous crûmes un instant qu'elle était frappée de vertige. Hélas! s'écrie-t-elle, ce pauvre monsieur a

été tué par un coup de seu. C'est bien cela, s'écria à son tour M. le prince K...., bonne vue, bonne vue. vous êtes toujours bien lucide, etc... Adèle, tonte émotionnée, ne fait aucune attention à la satisfaction du consultant et continue à plaindre son compagnon de chasse, en disant: ah! c'est bien mal, c'est bien mal, quel crime, ah mon Dieu! -Dites donc quel malheur, reprend le consultant !-Comment! cela un malheur? Oui, c'est un malheur pour les personnes qui affectionnaient ce monsieur, mais ce n'en est pas moins un crime de l'avoir assassiné. — Qui, assassiné, de qui parlez-vous donc? - De la personne avec laquelle je suis. - Vous vous trompez, elle n'a pas été assassinée, c'est un accident simplement; le chien de son fusil s'est accroché au marche-pied de la voiture, au moment où mon ami y montait, le coup a parti et l'a atteint à la tête. — Oui, le coup a parti, mais du bord du bois où nous sommes, et non pas du marche-pied de la voiture. - Vous faites erreur, vous voyez mal. - Ah! je vois mal, ah! je vois mal; eh! bien, moi, je vous affirme que je vois mieux que vous ne le pensez, cet homme avait des ennemis. - Oh! des ennemis, une aussi bonne personne!.. Non, ne continuez pas, vous êtes dans une fausse voie... L'idée d'un crime répugnait tant à M. le prince K... qu'il se leva de dessus son siége et s'apprétait à sortir, lorsque le prince qui

l'accompagnait le retint, en lui disant; Adèle a été trop clairvoyante dans tout le cours de la séance. pour ne pas avoir de plus amples renseignements d'elle sur ce qu'elle dit voir. - Oui, oui, répond la lucide, je vois bien; il répugne à monsieur, qui possède une conscience très-pure, d'admettre la possibilité d'un tel crime. Eh! bien, entrons dans les détails de cette affaire. - Il n'y a pas d'autres détails que ceux que je viens de vous donner, son cocher, homme aussi pur qu'on peut le désirer, les a confirmés tels, puisqu'il l'a reçu dans ses bras. -Je n'accuse pas son cocher, qui était un fidèle serviteur, mais j'accuse plus qu'un serviteur; ce monsieur ne vivait pas en très-bonne intelligence avec des membres de sa famille. - Pardon, il était le béni de tous. - Ce monsieur devait épouser sous peu une cousine dont la fortune était colossale. - Le fait est vrai. - Les parents étaient ialoux de cette union, les uns par cause d'intérêt, et un autre par cause de jalousie. - Mais, vous dis-je, l'autopsie du cadavre n'a laissé sucun doute sur l'accident. - Le silence des médecins a été acheté, car la balle avait entré parderrière et sorti par devant. — Cela est vrai, mais, comme je vous l'ai dit, c'est en montant sur le marche-pied et levant son fusil par le canon que le chien s'est accroché à ce marche-pied et a parti, cela se conçoit. - Je ne le conçois pas comme vous, car son co-

cher ne l'eut pas luissé monter dans la voiture sans lui prendre son fusil des mains pour lui faciliter de le faire. - Alors son cocher l'a donc tué, selon vous. - Il ne l'a pas tué ni vu tuer, il ne seit rien de cette affaire, il est un peu bouche, on lui a conté ce qu'on à voulu, en le priant de ne parler de cette affaire à personne; il se trouvait assez heureux qu'on ne l'accusat pas de ce crime; lui-mame n'était pas auprès du merche-pied lorsque son maître a été frappé, il l'a relevé, voilà tout ; il avait tant de peur d'être accusé qu'il disait comme tout le monde. - Il eut été plus facile de l'accuser que d'acheter le silence des médecine, comme vous dites qu'on l'a fait. - C'eut été deux crimes pour un, et cet homme accusé aurait dit que le conp de seu n'était pas parti du fusil de son mattre, ce qui cut élevé des soupçons qu'on voulait éviter, vu que ce serviteur était reconnu être très-pur et très-attaché à son maître. - Non, non, cela n'est pas possible. - Permettex-moi, prince, reprit l'ami de M. K ... Je ne rejette pas si loin de mon observation que vous le faites ce que dit cette semme, la direction de la balle est inexplicable, notre ami ne pouvait tenir à sa main son fusil dans la direction nécessaire à l'entrée et à la sortie de cette balle, et accrocher ainsi le chien au marche-pied. - C'est que le chien se sera accroché ailleurs. - Ce que dit Adèle sur le mariage et sur la jalousie que cette

union avait enfantée est cependant exact. — Il est vrai qu'il en est ainsi, mais cela ne peut être allé jusqu'au crime... Adèle reprend: le coup de seu est parti de dedans ce buisson, en montrant une direction du bout du doigt; la voiture était là... le coup a parti obliquement et la balle est sortie de ce côté, si vous l'aviez entre les mains, vous verriez bien qu'elle n'appartenait pas au suisi de ce pauvre monsieur. Je vous affirme bien, moi, qu'il y a eu un crime que Dieu seul appréciera.... Autant comme la séance avait transporté de joie M. le prince K..., autant comme cette révélation inattendue parut le troubler. Son ami ne cessa de lui dire, ne prononçons pas, je ne suis assuré de rien, je ne vois pas cette affaire comme vous, etc....

Que de faits semblables ne connaîtrions-nous pas si nous soulevions chaque marbre somptueux qui recouvre des personnes qui sont en apparence bien regrettées par celles auxquelles elles ont da peut-être leur délivrance terrestre. Rien de ce qui a été ne périt, je le répète, le livre de vie existe, non dans les mains de Dieu, mais dans la conscience de chaque être, et ce livre doit être lu un jour par tous, qu'on en prenne note. Si l'on ne veut pas nous croire, qu'on le demande à nos antagonistes, ils ne pourront en nier l'existence, puisqu'ils assurent que c'est dans ce livre que nous puisons nos rêves de fou.

ALP. CAHAGNET.

# DÉDOUBLEMENTS.

J'ai déjà parlé du phénomène des dédoublements dans les Arcanes et la Lumière des Morts. Je viens d'être à même d'apprécier à nouveau cette question, sans pouvoir la résoudre bien entendu, Trois nouveaux faits se sont présentés à mon observation dans trois jours de suite, sans que je les ai provoqués, comme on va le voir.

PREMIER FAIT. - M. Ducoret fils, tailleur, à Rambouillet, m'écrit pour me prier de faire visiter une jeune fille de cet endroit, ayant très-mal au genoux, et de lui dire s'il y avait espoir de guérison. Je n'ai point d'autres renseignements, et je ne sais par quel accident la lettre se trouve être brûlée. Je tente l'expérience en disant à Adèle de demander une jeune fille qui a mal au genoux, soignée par M. Ducoret, de Rambouillet. Comme on le voit, nous demandons à l'inconnu de nous faire connaître ce que nous ignorons. Adèle voit · la jeune fille, me donne son age, son signalement et la description de son mal : c'est à la jambe droite, un peu au-dessous de la rotule; il n'v a pas de plaie, mais il y a amoncellement d'humeur, etc... Je fais part de ces détails à M. Ducoret, qui les trouve très-exacts, et qui est trèsétonné que nous ayons si bien réussi sans plus de renseignements; ce monsieur me dit en plus que la

jeune fille malade voit Adèle souvent en songe, qui ne la quitte pas et semble lui porter beaucoup d'intérêt; entr'autres visions, elle la vit ces jours derniers qui lui dit : Replacez donc l'emplatre qui n'est plus sur votre genou, puis remettes la bande qui s'est déliée et recouvrez votre jambe qui est exposée au froid. La malade fut réveillée aussitôt et vit effectivement que l'emplatre n'était plus sur sa jambe, la bande s'étant ôtée et la couverture étant rejetée de côté laissait le froid nuire au mal. On doit peuser quel fut l'étonnement de cette pertonne, ainsi que celui de M. Ducoret qui m'en lit part. Le mien ne fut pas moins grand, et me prouve une fois de plus que nous ne sommes pas toujours où nous croyons être. Après quarantequatre jours de cruelles souffrances, la malade fut guérie, plus par le fait de tels soins spirituels d'Adèle, assirme cette malade, que par le secours de remèdes. Des faits très-curienz de visions ont en lieu pendant tout le temps des souffrances dans lequel l'esprit dédoublé d'Adèle ne quittait pas sa protégée.

pauxième fair. — Par un temps très-pluvieux je me trouvais enfermé dans mon jardin avec M. Tartarin, cultivateur à Argenteuil, qui me donnait un coup de main à remuer la terre, lorsque nous sentimes le besoin de nous mettre à l'abri; nous entrêmes dans un petit pavillon, et neus neus

surprimes à parler du magnétisme. D'un mot à un autre il n'y a pas toujours très-loin; aussi, essavai-je de magnétiser ce monsieur, pour voir s'il serait sensible à mon action : à peine quinze minutes surent elles écoulées que M. Tartarin était dans le sommeil magnétique, au milien d'un monde nouveau pour lui, dans les campgnes duquel il ne se plaignait pas du mauvais temps des pôtres. Cent tableaux plus ou moins intéressants s'offrirent à sa vue encore vierge dans ce genre de travail: aussi, ces tableaux passaient-ils avec une rapidité incroyable devant elle. Des personnes de sa connaissance encore sur la terre à ses parents et emis spiritualisés, chacun allait et venait, agissant et travaillant comme par le plus beau temps du monde ou par la plus grande persévérance qui se puisse voir dans leurs usages terrasco-spirituels, Ce n'était pas dans un tel moment et sous de telles impressions que je pouvais utiliser le sommeil de ce monsieur: aussi le laissai-je libre de se sécher les épaules aux rayons du soleil spirituel, en attendant moi-même que les miennes se séchassent à l'abri de ma cabane, Ce qui mesurprit le plus dans cette macédoina de vision, ce fut de l'entendre me dire : Tiens, avec qui parlez-vous donc là. - Où cela? repris-je? -- Là, à table, avec un homme portant la mise d'un mario, et d'une figure capable d'essacer la vôtre par sa martialité. - Comment cela ? dis-je à M. Tartarın; je voudrais bien être à table en ce moment, car j'ai presque envie de tomber en faiblesse; si, au moins, ce sossis pouvait, par une puissance spirituelle, me faire trouver ce temps un peu plus supportable, je n'en se-rais pas fâché, je vous l'assure. — Bah! me répondit le lucide, vous êtes bien trop occupé à discuter avec ce marin pour vous occuper d'autre chose. - Mais, mon cher monsieur, vous voyez bien que je m'occupe d'autre chose, puisque je tiens, selon vous, une conversation en partie double en ce moment. Pardié! je vous entends bien, là auprès de moi ; mais je ne fais que de vous entendre, quand, devant moi, là, dans cette espèce d'auberge, je vous vois et je vous entends aussi bien, ce qui sait que pour moi vous êtes moins au-près de moi que devant moi. — Voyons, je suis ou je ne suis pas auprès de vous. — Vous êtes auprès de moi si on le veut; mais, pour moi, vous voilà mieux prouvé devant moi. Cela est bien drôle tout de même! Voilà qui est surprenant; entendre le même homme parler dans deux endroits différents à la fois, et le voir dans deux mises également dissérentes; car, devant moi, vous portez une blouse bleue, forme de celles des rouliers, et je vous en sais une ouverte par le devant; comment cela peut-il être? J'en ai une de la forme dont yous me parlex. — Oui, mais pas du moment; c'est,

sans doute, pour que je croie mieux que c'est bien vous qui êtes là auprès de moi, qui êtes devant moi.

— Ensin, c'est pour que je croie, moi, que je peux être dans plusieurs lieux à la sois sans m'en douter. — Ah! tenez, tout cela est bien drôle, reprend le lucide. — Ce qui est le plus drôle, c'est, repris-je à mon tour, que je vais vous inviter de revoir notre pluie tomber. — Comme il vous plaira. Je rendis M. Tartarin à son état normal et je restai devant ce que je venais d'entendre, me proposant d'en dire un mot à mes lecteurs.

TROISIÈME FAIT .- Le même jour, M. A. Maugis, tourneur à Argenteuil, se trouvait chez une dame qui désirait être introduite auprès de moi pour avoir une séance d'Adèle. Une conversation toute magnétologique s'engagea entre cette dame, M. Maugis et une demoiselle présente. Cette dernière désira que ce monsieur essayat de l'endormir. Dix minutes à peine suffirent pour qu'elle entrat dans un sommeil assez parfait pour visiter plusieurs de ses connaissances qu'elle savait malades, et pour recevoir des conseils de son père spiritualisé. Des sensations diverses aux larmes, tout apparut dans cette séance qui était un coup d'essai pour le magnétiseur et la magnétisée. Affirmer voir un mort là, dans une chambre d'amis, converser avec ce mort et pleurer ensemble sur les misères de la vie terrestre, fut un spectacle tout

nouveau pour tout le monde; mais ce qui me partut le plus nouveau, c'est qu'à une certaine plante que la lucide conseillait pour une personne malade, son magnétiseur lui demanda où elle voyait cette plante? Le lucide répondit : on me la montre.— Qui vous la montre?— C'est une telle.— Qu'est cette personne? — C'est une jeune fille, mon amie. — Où est cette amie? — A Batignolles. — Comment cette jeune fille peut-elle vous présenter cette plante, puisqu'elle ne sait pas que je vous ai endormie, ni que vous avez besoin de plante? — Elle me la présente, est tout ce que je sais; la voilà là, devant moi, qui tient cette plante à la main.

Je m'en suis tenu à cette particularité du sommeil de cette jeune personne, vu qu'elle rentre dans le cadre du phénomène des dédoublements. En effet, je ne pense pas que la jeune fille qui présentait cette plante à son amie, à douze kilom. de distance, sans se douter elle-même du sommeil de son amie, ni de ce qu'elle faisait à coup sûr dans ce moment, croirait en ce jour qu'elle a donné une telle marque de savoir, et, en plus, de tendre amitié à sa compagne, au moment pentêtre on, comme moi, elle pensait à autre chose, car je peux affirmer que je ne pensais pas plus à parler avec mon partner marin, qu'Adèle ne pensait, je le crois, à recouvrir le genou d'une fille

distancée d'elle par soixante kil., fille qu'elle n'a jamais vue et à laquelle elle marque une si dévouée et une si occulte sollicitude spirituelle !... Quelle question abordons-nous là? Hélas! mes très-chers, je vous en prie, ne niez plus l'existence de l'ame humaine, car à coup sûr, au premier jour, nous allons vous en prouver une demi-douzaine dans chaque corps.

ALP. CAHAGNET.

# SPIRITUALISATION ET RESURRECTION.

M. Bordes, ex-artiste et directeur de grands théatres, a pris place dans la locomotive de l'Éternité. Agé de 85 ans, M. Bordes était un des plus anciens magnétistes de Paris, ayant étudié à sond les sciences occultes, ayant produit et vu des saits très-supérieurs à ceux que nous voyons journellement; ce cabaliste (je peux lui donner ce nom), conserva, jusqu'aux derniers moments qu'il resta parmi nous, toute sa lucidité d'esprit. Je devrais dire toute sa supériorité d'esprit, car M. Bordes, à 85 ans, était encore un des artistes les plus aimables et un poète des mieux inspirés. Recherché par les jeunes et les vieux, il était l'âme de tous les cercles dans lesquels il était invité. Ayant eu beaucoup de revers de fortune, il passa ses dernières années dans un hospice, n'étant atteint que d'un commencement de cécité. C'est dans ce temple des douleurs humaines où notre vénérable ami, sentant ses derniers moments approcher, appela auprès de lui ses enfants pour leur faire ses adieux. Les sœurs de l'endroit ayant proposé de l'assister à cette heure suprême, le vieillard les remercia de leurs bons offices, et, à l'exemple des patriarches, sut se suffire à lui-même. Jamais, au dire des infirmiers et des personnes présentes, on ne vit un spectacle plus grandiose et plus pathétique en même temps: c'était le moribond rentré dans les premiers rôles du Théâtre-Français; parole ferme, adieux bienveillants, prière consolante et dernier soupir du sage, rien ne manqua à ce tableau. Cette scène produisit une telle impression sur un infirmier, que ce dernier dit à notre ami, M. Binet, en lui montrant le vieillard enseveli dans la salle où il était déposé : - Tenez, monsieur, j'ai bien vu mourir du monde depuis que je suis infirmier, mais jamais personne n'est mort comme ce brave homme; aussi, regardez comme je lui ai bien arragé sa belle barbe blanche, dirait-on qu'il est mort? Est-il beau !... Et les lèvres sur les joues du vieillard, les larmes dans les yeux, cet homme embrassait ce cadavre comme s'il était celui de son propre père.

M. Bordes nous avait fait dire, quelque temps avant son départ de la terre, d'aller le voir, parce qu'il vonlait nous confier personnellement quelques faits que d'autres n'auraient pu admettre; mais nos occupations, ainsi que l'ignorance où nous étions sur la brièveté de ce départ, nous a fait manquer à ce rendez-vous. Fort heureusement que nous ne sommes séparés l'un de l'autre que de l'épaisseur d'un lucide, ce qui nous permettra de continuer à notre aise nos doux entretiens.

Je me souviens qu'un jour ce bon ami me dit que sa femme avant fait une très-longue maladie. à la suite de laquelle elle rendit le dernier soupir matériel, selon le médecin et les personnes qui l'entouraient, M. Bordes perdit la tête, ou, pour mieux dire, ne la perdit pas du tout, car il courut chez le colonel Roger, que nous avons déià cité plusieurs fois dans nos ouvrages; le colonel était un membre de leur cercle cabalistique et possédait un excellent lucide. M. Bordes pria son ami de venir au plus tôt chez lui avec son lucide, afin de le consulter sur les premiers moments de sa femme au monde spirituel. Le colonel et le lucide se trouvant disposés, suivirent M. Bordes jusqu'à sa demeure. A peine le lucide fut-il endormi qu'il conseilla d'entrer en prière. Je ne sais si j'ai jamais entendu prier comme le faisait M. Bordes; je ne sais qui lui inspirait des pensées aussi humbles, aussi tendres et pleines d'amour; mais toujours est-il que personne ne pouvait prier auprès de lui,

42.

il était l'âme de tous et n'était secondé que par les larmes de chacun. M. Bordes se jeta à terre auprès du lit de sa semme, et là, parla à Dieu comme lui seul savait parler, et surtout comme un aussi tendre époux pouvait parler. En ce moment, le lucide, transporté dans un état de surexcitation extatique, entra en rapport avec des ceprits supérieurs et s'écria aussitôt : - Priona toujours et espérons!... — Après un moment d'humble recueillement, le lucide dit : - Nos vœux sont exaucés du Seigneur; un ange doit se présenter de sa part, porteur d'une médecine qui va rappeler non seulement à la vie le corps de l'épouse de notre frère Bordes, mais à une trèsbonne santé. - A peine le lucide a fini ces mots, qu'il se lève et prie les assistants de regarder avec calme ce qui allait arriver. Il quyre la fenêtre, prend un petit flacon dans l'air, verse quelque pen de la liqueur qu'il contient dans un verre d'eau, puis remet le flacon à la main invisible qui le lui a présenté, et verse plutôt qu'il fait hoire le contenu du verre dans la bouche de la morte. Grande est l'attente et faible est l'espoir. Mais, à bonheur! une pulsation est remarquée. puis une deuxième, enfin un réveil lent et calme, mais un vrai réveil à notre état matériel. Le malade n'en croit pas plus ce qu'elle voit que les assistants eux-mêmes; ensin, un soupir, un mot.

une phrase se succèdent, puis un mouvement, un deuxième, un bien-être inconnu; enfin, le lendemain la malade est sur pied, aussi bien portante qu'avant sa douloureuse et très-longue maladie.

J'ai eu confiance en ce récit, vu qu'il m'a été certifié par le colonel lui-même, et qui entondait M. Bordes affirmer quelque chose, ne sentait aucun doute sur cette affirmation. Puisse notre bon ami, lorsque nous entreprendrous le même voyage, ne point venir mettre une telle barre dans les roues du char qui nous conduira; car nous avons trop hâte de revoir notre chère, seule et vraie patrie. Nous avons subi assez d'expatriation comme cela.

ALP. CAHAGNET.

### CORRESPONDANCE.

# Monsieur,

J'ai beaucoup à vous remercier de vous être sonvenu de moi en m'adressant votre volume d'Encyclopédie magnétique spiritualiste. J'ai voulu, avant de le faire, me donner le plaisir de lire l'ouvrage. Je l'ai trouvé, Monsieur, fort intéressant, comme tout ce que vous publiez. Permettezmoi de vous féliciter particulièrement des observations dont vous avez fait suivre la lettre de M. Salgues, du 1er juin 1854, page 256 et suivantes, de celles également qui constituent votre 7mc article: Tables tournantes, page 242, etc. J'y trouve d'excellentes choses, que j'ai d'autant plus goûtées que je me suis beaucoup occupé. comme vous savez, de la planchette à crayon. Depuis la deuxième brochure que j'ai eu l'honneur de vous adresser, j'ai fait de nouvelles expériences en assez grand nombre. Je ne vous en entretiendrai pas, parce que vous êtes habitué à trop de merveilles, et qu'elles ne vous apprendraient rien de nouveau. Je ne puis résister toutesois au plaisir de vous citer quatre vers, faits depuis l'impression de ma deuxième brochure (si par hasard je vous les avais communiqués dans la lettre qui accompagnait l'envoi de mes brochures, vous voudriez bien excuser cette répétition).

# Voici ce quatrain:

- « Vous cherchez vainement la vérité sur terre,
- « Frères; pourquoi tenter des efforts superflus?
- « Le règne du mortel n'est qu'un règne éphémère ;
- « Vivre, n'est point la vie, elle est quand on n'est plus. »

Le dernier vers est surtout remarquable. Vous le trouverez beau sans doute, vous, Monsieur, qui vous y connaissez, et qui avez semé dans vos ouvrages des morceaux de belle et bonne poésie. Mais ce qui n'est pas moins digne de remarque, c'est que les deux opérateurs (je vous l'assirme) ne sont jamais de vers, ne savent même pas les faire.....

Et puisque je vous ai cité ces quatre vers, pourquoi ne vous en citerais-je pas quatre autres, obtenus antérieurement par les deux mêmes personnes, et qui ont aussi un vrai mérite de forme et de fond:

- « Oh! non, ne pleurez point votre ami, votre frère;
- « Sa mort n'est pas pour vous un éternel adieu.
- « Son corps a disparu sous quelques pieds de terre;
- « Comme un brillant éclair son âme monte à Dieu. »

Si je n'étais pas employé dans une administration, ce qui m'ôte toute liberté, j'aurais eu l'avantage d'aller vous remercier de vive voix. Je le fais de nouveau par cette lettre, Monsieur, vous priant d'agréer en même temps l'assurance de ma considération toute sympathique et de mes sentiments dévoués.

P.-F. MATHIBU,

Ancien pharmacien des armées, 8, boulevart de la Chapelle. (Banlieue de Paris.)

16 Décembre 1855.

#### Philosophic spiritualiste.

#### INCERTITUDE.

Vois-je bien de mes yeux, ce que je vois, mon Dieu? Suis-je bien existant à cette heure, en ce lieu? Suis-je couché, debout, au ciel, ou sur la terre? Quel est le criterium de ma vie, oh! mon père!

Mes pensées et mes yeux ne peuvent définir

Où se trouve ce point qu'on ne peut retenir.

La nuit, je dis : voici la palpable existence;

A midi, je déments ce qu'à minuit j'avance;

A minuit, le futur m'est toujours dévoilé;

A midi, le présent fait comme un être ailé.

Je me connais que lui.... quand je peux le connaître?

Et sur mon avenir, je dis toujours peux-étres.

Quel est le criterium du savoir, ou des yeux De minuit, de midi, de la terre et des cieux! Vainement le cherchant.... l'affirmant quand il passe, Sans cesse, il est présent, quand le présent le chasse.

Le présent, le présent! fixe le donc, Seigneur! Que je puisse y souder les plaisirs de mon cœur.

Veux qu'il soit ma compagne, et l'amour qui l'ensiamme Son regard, son baiser, son je t'aime, et son âme Tes cieux, tes harmonies, et tes bienfaits sans sin, Tes œuvres, ta lumière et ton amour divin! Arrête done tes lois en leur course rapide Pour que l'étude en soit à mon cœur moins aride.

Tourbillonnant sans cesse en cette immensité,
Je ne sais d'où je pars... vais-je?... Ou suis-je arrêté?
Ai-je un ou mille Etats, dans la vie éternelle
A subir sous tes yeux?... Ta bonté paternelle
Ne peut de mon sommeil, prolonger les tourments
Abréges en, mon Dieu, les pénibles moments.
ALP. CAHAGNET.

Ce 21 janvier 1853.

### CONSEILS (1).

Germe sacré que Dieu lança sur cette terre Où tu dois accomplir un terrible destin, Pour toi qui as la vie, la mort devrait se taire Et ne te pas confier la joie du Célestin.

De Dieu qui te créa, complète créature, Tu dois suivre la loi gravée dans la nature; Tu dois, selon son gré, être faible ou de fer, Car ton âme est à lui et ton corps est au ver.

Ne fais donc aucun cas de ta triste enveloppe; Recherche le repos sans être misanthrope; Attends la douce mort, et sache désormais Ou'ici-bas le bonheur ne se trouve jamais.

Comme nous, à ta mort une voix éclatante Prononcera de Dieu la justice imposante; Et, pendant quelque temps, pour se purifier, Ton esprit loin de nous ira se mortifier.

Ayant vu l'Eternel et son immense gloire, Ses remords seront durs et sa peine plus noire; Il sentira l'ennui, sera dans des tourments Auxquels il ne pourra rester indifférent.

Après un temps donné, de Dieu, l'image pure S'envolera plus haut, belle de sa parure, Parure que le temps saura bien respecter, Etant le vrai lien de l'immortalité!...

(1) Pièce de vers écrite au moyen d'une table, sous l'influence d'une jeune personne spiritualisée, amie d'une personne que nous ne pouvons nommer, vu son état dépendant d'instituteur.

(Note du gérant).

### IMMORTALITÉ.

A MONSIEUR CLEVER DE MALDIGNY, EX-CHIRUR-GIEN-MAJOR DE LA GENDARMERIE D'ÉLITE DE PARIS.

### Cher monsieur,

Je suis charmé que l'article que j'ai publié dans la dix-huitième livraison de l'Encyclopédie magnétique spiritualiste m'ait rappelé à votre bon souvenir et me facilite de m'entretenir à nouveau avec vous. Je vous ai remercié, au nom de l'humanité ignorante de laquelle je fais partie, du courage et de la loyauté que vous avez déployés, en publiant le résultat de vos curieuses expériences: mais, vous remercier en deux mots ne me semble pas suffisant, je veux le faire plus amplement par quelques lettres, dont je prendrai la liberté de vous faire hommage. Veuillez ne voir dans ce besoin que je sens de m'entretenir avec vous publiquement, que le but d'adresser également quelque pensée au cercle éclairé qui vous entoure, cercle que vous avez quelque peine à initier aux ténèbres de nos études. Vous sentez déjà que je veux traiter avec vous de l'immortalité de l'âme humaine, non pas pour vous démontrer cette immortalité que yous admettez, proposition que yous sauriez mieux tenir que moi par la haute éducation que vous avez reçue; mais, pour entrer en rapport avec ceux qui vous argumentent avec aussi peu de bonne foi sur nos propositions, permettez-moi de traiter de cette importante question avec le laisser-aller et le peu d'instruction dont j'use largement dans mes écrits. C'est un prolétaire étranger à toutes sciences qui, par un surcroit d'enthousiasme, si ce n'est de folie, veut traiter desdites sciences en langage de l'atalier. N'attendez point de ma part de termes techniques; non, je dirai à mon aise : un chat est ma chat.

Ecoutez ce bout d'histoire dont je me fais le héres :

J'ai un camarade d'atelier que j'allais voir trèssouvent à sa chambre. Il n'existe aucune étiquette
entre nous, point de sonnette à la porte, point
d'antichambre ni de valets qui vous introduisent
auprès de nos seigneuries; une simple bebinette
attachée à une ficelle se tire plus facilement, et la
perte s'ouvre en ne peut plus soumise à ce heurtement prolétaire. Un jour où, comme les autres,
j'entrais ainsi chez mon ami que j'avais trouvé dix
fois en chemise, sans savoir si elle était en toile
ou en calicot, je le fais brusquement et me trouve
face à face avec un être en chemise, mais un être
emprisonné dans un corset on ne peut mieux moulé
et remphi; est être se tourne vers moi et jette un

cri d'effroi! « Mille pardons, mademoiselle ou madame, je ne savais pas... je me retire... » Je me heurte contre les chaises en faisant mille salutations à cet ange ou ce diable de femme que je ne m'attendais pas à trouver chez mon ami. Je descends le sixième comme un vrai écureuil, et je suis dans la rue que je crois encore être devant ce que j'ai vu.

Entre nous ouvriers, si nous avons aussi un brin d'étiquette, nous avons également le brin de sensibilité de tous les seigneurs du monde. Je rentre à l'atelier où je trouve mon ami qui rentrait comme moi et auquel je conte mon aventure. « Oh! me dit-il, c'est ma bonne petite sœur qui est arrivée d'hier au soir; je suis allé coucher chez Charles et je lui ai donné ma chambre. » Une longue explication s'en suit, après laquelle mon ami a quelque peine à calmer l'émotion que j'éprouve. Je rentre chez moi poursuivi par l'image de cette belle créature ; ses blanches épaules, sa taille fine, sa candeur, un je ne sais quoi me fascine et me rend fou; je ne peux dormir. Les jours qui suivent me trouvent dans la même agitation ; j'ai revu la sœur de mon ami; je lui ai présenté à nouveau mes excuses en rougissant comme elle rougit ellemême; mon cœur bat avec violence auprès d'elle; mon sang bouillonne; je ne vis plus, je suis amoureux de ces épaules que recouvre ce blanc

satin que votre scapel sait si bien lever adroitement parsois pour donner écoulement aux humeurs qu'il renserme; peu m'importe! ce brin d'épiderme m'a ravi ma gaîté, et ma liberté en même temps; j'aime, je suisaimé, tout va pour le mieux, vu que nous n'avons pas de particule devant nos noms; on nous permet officiellement de nous unir et de ne plus rougir à la vue l'un de l'autre. Neuf mois sont à peine écoulés que d'autres blanches épaules demandent à les montrer sur la terre à des yeux non moins ardents de les voir. Pendant tout ce temps, ma compagne a pris soin de notre petit ménage, et moi du budget de nos dépenses. Nous recevons cet envoyé du ciel ou de l'enfer comme si c'était chose naturelle, sans nous demander chacun qui a formé ce bel ange jousslu. En père de famille, je ne vais plus au cabaret ni à la danse; je veux prouver à ma jeune épouse qu'elle est la plus tendre affection que j'aie en ce moment; aussi, le soir, me fais-je un grand plaisir de lui faire la lecture; nous nourrissons notre intelligence de romans, bien entendu; mais il me prend fantaisie de lire des livres traitant de sciences. Je me jette à corps perdu dans l'anatomie; j'ai un besoin irrésistible de connaître le corps humain, et ce qui fait sonctionner un aussi superbe édifice. Je voudrais savoir qui ou quoi s'est échappé des blanches épaules de ma compagne, et ma ligature m'a émotionné, enfin m'a rendu amoureux ou fou, ce qui, pour moi, est synonyme en ce jour. Je ne trouve aucun livre qui parle de ces choses, que je nomme, moi, des forces, des puissances célestes ou infernales; car, cher monsieur, je ne connais pas encore en ce jour le céleste plus que l'infernal. Ces deux prétendues créations me semblent sortir de la même source, mais passant par des milieux que je ne me propose pas de définir. Je veux également connaître comment cet acte que je ne sais nommer a su produire un second moi-même. Aucun livre ne traite de cette question hors les livres qui traitent de tout en ne traitant de rien, je veux dire les livres religieux, ces pauvres bouquins sont si terre à terre, que je les laisse sur leur autel pour en revenir à ma question favorite. J'ai vu de blanches épaules que j'ai aimées, sans savoir ce que c'est qu'aimer. Privé de tout raisonnement, j'ai produit un être qui raisonne! Où ai-je pris cet être? Il est vrai que je me réponds que ma compagne ou moi l'avions peut-être en nous. Mais avoir en soi une demi-douzaine d'êtres semblables dont nous serons, sans doute, les père et mère un jour, est une proposition qui ne sourit pas à la science officielle. Les prendre dans l'air qui nous entoure n'est guère plus admis par cette même science; car, je crois n'y avoir rien pris de semblable. Où sont-ils donc? D'où proviennent-ils denc ? Répondons qu'ils sont d'où ils previonnent; mais d'ou proviennent-ils ?

Les plus savants entre les savants me répondent qu'ils proviennent de la collectivité des molécules qui en dessinent la forme visible à mes yeux ; mais, me dis-je, la création d'une seule de ces molécules pensantes (puisqu'elles forment un moi collectif, dit-on) est aussi incompréhensible que celle de la mollécule ame humaine; et dans ce que j'ai introduit dans le menstrue convenable, je n'ai rien vu de semblable à ce que j'en vois sortir; d'où donc alors provient cette collectivité d'êtres? J'aitant de peine à trouver l'individualité d'un seul, et voilà que, pour m'éclairer sur cette question, les savants la compliquent d'une masse d'individualités, pour le moins aussi disficiles à expliquer que celle que je cherche. Voyons, laissons ces savants, pour savoir une bonne sois ce que je désire savoir. Sans le germe de l'être que j'ai pressé sur mon cœur après neuf mois d'attente; je n'aurais rien pressé du tout, je le pense; donc ce germe étant utile, qu'était-il ? Les anatomistes me répondent qu'il était un composé de petits animalcules ayant la forme d'anguilles ou tétards; mais, dis-je, des anguilles ou des tétards, sont-ils faits comme des hommes? D'autres plus soucieux, d'une plus noble origine, me répondent : non, ces animaloules sont privés d'une grande partie de tout ce qui constitue l'orgasisme humain; mais le corps de l'homme se complète à l'aide du sang menstruel de la femme, dont le cours est arrêté à cet effet.

De quoi est composé le sang menstruel ? D'albumine, d'une substance ferrugineuse, et d'une substance colorante ou colorée. Qui arrête ce sang menstruel à l'introduction de ce germe, plus dans un temps que dans un autre ? - C'est la nature, me répond-on. - Qu'est la nature? - Ce que vous voyez. — Je vois bien des choses, que sont ces choses? — Nous ne traitons pas de cette question. - C'est vrai ; revenons à l'albumine, au fer, à la matière colorante, aux tétards ou aux anguilles. Ces tétards ou ces anguilles ont-ils vie ?-Certainement, puisqu'ils se meuvent. (Je dirais plus juste, moi, en disant qu'ils nous meuvent). -Mais, que deviendraient-ils s'ils n'étaient pas introduits dans ce menstrue? — Ce que devient toute graine hors la terre. - Sont-ce eux qui savent s'agréger et former de toute pièce l'être que nous nommons homme? — Certainement. — Qui leur a donné la connaissance de ce sublime travail. --La nature. — Quand ? — Au moment de le faire?... et avant? - Et avant, ils étaient à l'état d'inertie. - Combien de temps sont-ils restés dans cet état d'inertie? -- Nous ne le savons pas ?-- Qui les a tirés de cet état d'inertie? - La vue ou l'attrait nécessaire à cette suraxcitation de vie.

Pour voir, il faut désirer voir, car je vous assure que je ne vois pas toujours tout ce qui se présente à ma vue; je ne vois que ce que je veux observer, ce qui doit arriver à tous comme à moi, je le pense. Et pour sentir, il ne faut pas être inerte. Oh! vous allez trop loin. J'en suis toujours à mes blanches épaules. Est-ce qu'il y avait des tétards ou des anguilles aux aguets sur ces formes arrondies par d'autres tétards ou d'autres anguilles? — Vous descendez à l'ironie. - Non pas, j'en reste à la recherche de l'homme... C'est bien de ce blanc épiderme que s'est produit le bel ange que je possède en ce jour. Je n'ai aucune autre connaissance de sa création que ce simple soupir échangé. Moi qui ai tant de mal à confectionner le moindre objet bien inférieur, à n'en pouvoir douter, à ce sublime chef-d'œuvre. Je ne me rends pas compte comment quelques tétards ou quelques anguilles ont pu former un Voltaire, un Descartes, même un pauvre illettré. Où étaient donc placés chez ces animalcules du système pilleux ou système osseux, du système sanguin au système nerveux, du systeme dijestif au système adippeux, de l'homme religieux au marchand d'indulgence, d'un gendarme à un empereur, d'un garde-chiourme à un président de tribunal. C'est à désirer être à nouveau tétard pour connaître ce sublime assemblage de productions diverses; mais, puisque nous en

sommes à ces animalcules officiellement reconnus, demandons à leur noble savoir en quel temps ils ont été créés par je ne sais qui, ce qu'ils sont? Il me semble voir un freluquet tétard se lever sur sa queue et me dire : je suis créé avant toi. C'est répondre plus logiquement que M. de Broglie, si logique que soit ce nouvel académicien. Mon cher tétard, lui répondè-je, je sais cela; mais ce que j'ignore, c'est la date de ta naissance, et qui t'a créé? Ce brave aïeul me répond : une seule minute de préexistence à celle de ton enveloppe, n'est-elle pas une immortalité antérieure pour elle qui ne connaît que l'actualité? Et savoir que nous étions créés par un être préexistant, n'est-il pas suffisant à ta noble intelligence qui ne sait encore se reconnaître bien existante, au sein des vibrations successives de toutes ses pensées, au sein des immensités d'espaces qui l'entourent, au sein d'harmonies et de régularités de toutes sortes qui frappent ses regards, au sein d'un plein parsait enserré dans une immensité sans bornes, par conséquent, sans moyens d'anéantissement de ce qui la constitue? Saisis donc tous tes scapels, toutes tes cornues, tous tes foyers, tous tes acides, et détruit à tout jamais la moindre mollécule qui te gêne, puis tu traiterns alors de la mortalité des êtres et des choses. Dis à tes savants qu'ils te réduisent à ce RIEN qu'ils aiment avec tant de passion, et te montrent ainsi à leurs élèves; là, ils aurent au moins quelque raison de nier la survivance de ce qui est; mais, hors cela, ils n'en sont qu'à des mots aussi mâts que leurs nobles conceptions. Dis-leur que réduit même au volume matériel que tu représentais lorsqu'ils assurent que tu étais tétard, tu n'en serais pas moins ce que tu étais à part la forme. Comme la forme n'implique pas le rien, mais bien l'être sous une autre apparence dans un autre état, ils ne pourront nier ton futur plus qu'ils ne peuvent nier ton passé; qu'ils sachent que le soupir qui a eu la puissance de te prendre où tu étais et te faire ce que tu es, PRUT APRÈS CE QU'IL A PU AVANT.

Ce n'est qu'une question de vue et rien de plus. Si nier ce qu'on ne voit pas est un droit, prend ce-lui de nier leur logique, car elle n'est guère visible.

Admettre que les animalcules spermatiques qui composent le vêtement matériel de l'homme sont susceptibles d'enfanter cette belle harmonie de pensées qui le conduit et le conserve ce qu'il est pendant un temps quelconque, o'est accorder assurément à des tétards ce qu'on veut refuser à une pensée divine ou accidentelle, à un corpuscule, à un tétard de plus, que nous nommons âme, c'est nous refuser ce qu'on accorde à la poussière qui forme cet habit. Admettre que cette collectivité d'êtres

qui ont su bâtir aussi artistement le bel édifice humain, sans d'autre guide que des pensées accidentellement logées en eux par on ne sait quelle puissance hasardeuse (vu que la négation de la conservation des êtres conduit à celle d'un être supérieur auquel nous l'attribuons), et comparer le moi humain à la collectivité d'une nation, c'est admettre que le moi qui raisonne momentanément dans cet être collectif est en tout semblable au moi d'une nation, représenté par un Louis XVI. un Napoléon, un Charles X, un Louis-Philippe. Si le moi personnifié de la nation dans les noms qui précèdent vient à être effacé de cette nation par une révolution, comme la prétendue mort efface l'être des êtres, admettra-t-on que Louis XVI en prison était le même individu pensant et raisonnant sur les incidents de son règne, qu'il pensait et raisonnait sur la splendeur de son trône.

Charles X dans l'exil, Napoléon sur un rocher, Louis-Philippe sur la terre étrangère, ont-ils cessé un moment d'être ce qu'ils étaient, sauf de n'être entourés que du souvenir des masses qui les ont fait ce qu'ils ont été, au lieu d'être encore entourés des êtres causes de ces souvenirs. Le souvenir n'est-il pas à l'être ce qu'est le mouvement à la succession des choses. Si on admet que chaque corpuscule qui compose les formes retourne dans l'espace pour, en cas échéant, reformer d'autres

formes, on lui accorde, sans doute, le savoir-saire pour créer ces formes, et ce savoir-faire n'est pas autre chose qu'une imitation, ou une seconde, une centième édition de ce qui a été. Imitation, savoir-faire ou édition ne sont pas autre chose que · le souvenir. Si, par conséquent, on ne peut séparer le savoir refaire ce qu'on a fait, de l'être qui le fait. à nouveau, on ne peut donc anéantir son moi, vu que son moi est sa loi d'être ce qu'il est sans jamais changer, et de saire ce qu'il a sait sans saire autre chose; comme la loi d'être d'un sel métallique est d'être éternellement sel métallique. Je sais que ces messieurs nous diront : vous souvenez-vous d'avoir déjà été autre que vous êtes? Je répondrai non, assurément; car, ma vie n'étant qu'une sucsession de sensations en rapport avec les pensées qui m'agitent, je ne peux connaître que ce que le miroir de ces pensées me représente. C'est ainsi que si je me trouve passer d'un état dans un autre ou de ma manière d'apprécier présentement dans celle du somnambulisme, je saurai ce que j'ai été précédemment, comme Napoléon a pu savoir, passé du trône qu'il occupait sur le triste rocher, qui déchira son cœur, qu'il n'était plus ce qu'il avait été; mais, à coup sûr, il ne croyait pas avoir perdu son moi dans sa couronne, pas plus que je ne crois que nous perdrons le nôtre dans notre habit matériel.

Recevez, cher monsieur, mes salutations fraternelles.

ALP. CAHAGNET.

(La suite au prochain numéro).

## CORRESPONDANCE.

## MIROIRS MAGIQUES.

J'aurais désiré publier plus tôt cette lettre, mais l'auteur ne m'y ayant autorisé qu'ultérieurement, à la condition de ne la faire suivre que des initiales de son nom, j'ai cru, quoique un peu tard, en donner connaissance à mes lecteurs, ainsi que de la réponse que j'y fais.

Niort, le 17 juin 1852.

## Cher monsieur,

Ce matin j'ai reçu votre troisième livraison; c'est déjà lu et, je crois, compris. Je viens aussitôt causer un peu avec vous des miroirs dont, vous le savez, je me suis spécialement et très longuement occupé depuis plusieurs années, sans progresser beaucoup. En attendant les révélations de M. Du Potet sur la matière où, d'ailleurs, j'en suis toujours resté à peu près là, avec l'aptitude du sujet, tout miroir est bon, tout même est miroir... à la

rigueur, il n'est besoin de nul miroit. Y a-t-il maintenant un miroir qui crée, qui développe simplement l'aptitude ou qui la précise? en un mot. qui puisse généraliser et discipliner le phénomène? Je n'en connais pas !... Je possède des faits, bien des faits... Je ne suis point en possession du fait? Y peut-on parvenir? Je l'ignore... Cherchons... Je cherche... Ce fait est-il naturel, surnaturel? Et. naturel ou surnaturel, ne doit-il être qu'accidentel? Je ne sais encore... en un mot, je ne sais rien... M. Du Potet, bien long à parler, élucidera, je l'espère, la question; mais il ne parle pas.... Vous, cher monsieur, vous faites l'histoire des faits, vous rapportez ceux de votre pratique et ceux de la pratique d'autrui; mais, vous ne nous dites pas la loi, et tous les faits se rattachent à une loi. La formule et toutes lois se formulent intelligiblement !

L'électricité a eu son naturel, son surnaturel, son accidentel : au naturel, c'était un effet visible; au surnaturel, c'était la foudre de Jupiter; l'accidentel était et est encore la diversité des ravages et la fugacité du phénomène; à cette heure, la formule de l'électricité existe., la loi est trouvée... aussi la force est dirigée, généralisée et précisée. En sera-t-il de même des miroirs? Peut-être. Moi, je le crois volontiers. Rien ici-bas et lâ-haut, et partout, ne se reproduit qu'en vertu

d'une loi, et quelles que soient les quelques exceptions qui se rattachent à telle ou telle loi, la loi existe: donc la formule existe, qu'elles soient lois et formules, ce que nous appelons NATURELLES ou surnaturelles. Voici toute ma pensée : Il n'y a rien de naturel ni rien de surnaturel en-delà de Dieu en ce qu'il est l'auteur de la pature au-dessus de l'œuvre : tout ce qui est, EST PAR sa volonté, et est donc nature ou naturel ou créature. Une loi quelconque est un fait naturel. Que le brin d'herbe pousse en vertu de cette loi ou que la terre tourne en vertu de la formule qui la fait tourner, ou que l'Esprit évoqué apparaisse, il n'y a ni surnaturel ni naturel, il n'y a que.... CE QUI EST !!... Nos yeux ne voient pas ce qu'ils voient avec le microscope, et pourtant on ne nomme pas surnaturelles les choses vues par le microscope. Le mesmérisme est comme le microscope de notre Esprit, et, vite, on croit surnaturel, tout ce que le mesmérisme maniseste.

Si la communication avec les Esprits est possible, elle est du domaine naturel; aussi, pour moi, les productions des miroirs se rattachent à une loi très-naturelle. Cherchons-la donc encore une fois.

Votre projet de miroir cabalistique m'intéresse fort, quoiqu'il préjuge, en grande partie, la vérité de l'astrologie judiciaire; mais c'est trèsingénieux, et je me garderai, certes, de dire que ca ne sera pas bon; toutesois, j'aimerais que vous consultassiez un lucide le plus élevé possible, attendu, je le répète, que la formule de ces miroirs implique la justification et les principales formules de l'astrologie et de l'hermétisme. Quoi qu'il én soit, cher monsieur, je trouve votre idée charmante et, après l'avoir mûrie, surtout après vous être renseigné auprès de l'extase, je vous serai obligé de me dire ce que vous en croirez.....

J'avais en germe quelque chose comme votre idée depuis quatre mois, car je songeais (je n'en ai entendu parler nulle part, je n'en ai rien vu nulle part) à essayer d'un miroir tout or très-pur, très-poli; le vôtre contiendrait mon miroir d'or, comme il contiendrait aussi mon miroir mercuriel; mais pour être complètement cabalistique, ou hermétique, ou astrologique, ne faudrait-il pas ce qui rendrait la confection très-longue, ne faire les globes Qu'A LEUR ÉPOQUE CORRESPONDANT AUX MOUVEMENTS DU CIEL... C'est ainsi que la majeure partie des talismans, pentacles, etc., est faite; il me semble qu'à tout faire, il serait bien d'avoir un tout construit symétriquement...

Je vous serre bien cordialement la main.

D. G.

### RÉPONSE A LA LETTRE PRÉCÉDENTE.

## Cher monsieur,

Votre lettre renserme de trop pressantes questions pour que je ne tente pas d'y répondre. Que ne puis-je plus souvent trouver dans ma correspondance des idées aussi lucides que les vôtres pour avoir le plaisir de les apprécier à mon profit. Je vous répondrai donc:

- 1° Que mon désir en publiant un ouvrage sur la magie a été, comme je l'ai dit dans mon introduction, d'étudier cette question, dégagé de tout enthousiasme et de toute négation. Je ne me suis point senti de force à annoncer à mes lecteurs que j'avais trouvé la loi de cette science par deux raisons, qui sont que je ne connais pas cette loi et que je ne la suppose pas exister. Si mon honorable collègue, M. Du Potet, l'eût possédée, il avait promis de la communiquer à ses frères; il l'eût fait; j'eusse été le premier à l'en remercier publiquement;
- 2' J'ai désiré prouver que les faits réputés magiques avaient été manisestés de tout temps, mais accidentellement et non mathématiquement, tel nous entendons ce mot. J'ai dit que l'existence de ces saits se trouvait prouvée aujourd'hui par les phénomènes du magnétisme. Que s'il n'était pas

possible de produire ces phénomènes à volonté, relevant d'une loi sans résistance, il était possible, par l'affinité des uns avec les autres, d'affirmer que ces derniers ont existé. C'est dans ce but que j'ai présenté une série de faits passés, afin de les revivisier dans les phénomènes du magnétisme, et de rendre aux auteurs qui les ont cités tout l'honneur scientifique qui leur est dû. J'ai voulu venger leur mémoire insultée, rien de plus!!...

3° Dans ma relation des fascinations, j'ai dit que les moyens de les produire, non pas mathématiquement mais accidentellement, étaient: 1° Des sujets ayant cette faculté de voyance iselément ou contagieusement; 2° l'emploi des narcotiques; 5° une volonté vraie et non pas un simple désir; 4° une alliance avec les Esprits dégagés de la matière: d'ici que je connaisse un moyen supérieur à ceux que j'ai cités, je maintiens mon affirmation sur ce sujet...

4° Dans ma relation des miroirs magiques, j'ai enseigné le plus clairement possible les seuls moyens connus jusqu'à ce jour en ce genre de magie, et je n'ai lu aucun ouvrage où cette question soit traitée aussi longuement et avec autant de détails. Je maintiens encore mon assertion sur ce sujet, qui est qu'un cabinet d'optique apirimelle, tel j'en enseigne la composition, est la loi présente et le plus assuré moyen de réussir dans

cette étude, en attendant la révélation d'un miroir unique qui représente la loi que vous et moi cherchons. J'ai dit comme vous sur ce sujet, dans les Arcanes de la vie future dévoilés, etc., que le VRAI voyant n'avait besoin d'aucun miroir; mais, il n'est ici question pour nos recherches que des vues qui font une résistance à ladite loi de seconde vue, résistance que nous voulons vaincre par les moyens proposés;

25

ė

3,

1

51

ď,

18

ę!

5° Pour ce qui concerne le mot Loi, permettezmoi de vous dire ce que j'entends par ce nom, et ce que je crois que vous entendez vous-même. La LOI que vous cherchez est une FORCE à laquelle rien ne résiste, une puissance commandante et non dépendante; car, hors cela, cette loi est trouvée dans le magnétisme! Eh bien, monsieur, permettez-moi de vous dire que je ne crois pas à l'existence d'une telle loi sur la terre. Je ne la vois qu'en Dieu; lui seul veut et ne peut sans résistance ni dépendance; l'homme, au contraire, ne veut et ne peut que soumis à la résistance et à la dépendance, ce qui fait que l'électricité que vous me citez comme exemple rencontre des résistances dans les isolants sur lesquels sile n'a pas de puissance, et dépend ellemême du concours de ses constituants, qui sont verre, résine, atmosphère, pression et mouvement. Si l'électricité (toute force qu'elle vous paraît être) ne peut toujours manifester les mêmes degrés de puissance identiquement dans les mêmes cas, elle n'est donc pas plus une loi que le magnétisme humain.

J'ai vu, il y a quelque temps, au Conservatoire des arts et métiers, à Paris, en compagnie du docteur Andraud, médecin galvaniste, un facteur des postes, prendre les deux conducteurs d'une trèsforte pile galvanique qui nous avait cataleptisé les bras à une trentaine de personnes; cet homme ne ressentant aucun effet de cette puissance électrique nous regardait tout étonné, en nous demandant s'il s'y prenait bien comme nous. Il ne put sentir d'aucune manière la moindre agitation... Cet homme n'annulait pas les faits, mais il venait donner un démenti à la loi qui prétend régir le galvanisme. Un seul fait de cette nature entrave la proposition.

La magie existe, à n'en pouvoir douter, comme toutes les sciences connues, mais on a fait à son égard ce qu'on a fait à celui de toutes, en lui accordant plus d'étendue qu'elle en a, et, comme vous le dites, en faisant du naturel, du surnaturel.

CHAM, soi-disant le père de la magie, ne connaissait pas l'arcane que prétendait posséder Hermès Trismégiste. Ce dernier, tout en possédant les secrets de l'Eternel, n'eut pas celui de vivre sur la terre mille ans et plus comme il le désirait. Moïse, le béni et l'inspiré du Seigneur, tout en ayant ramassé la manne du désert (que vous ne connaissez pas, sans doute), trouva dans Pharaon un collègue qui lui disputa sa puissance magique, et fut obligé d'avoir recours dans sa vieillesse à la compagnie de deux jeunes filles pour fournir, à ses nerfs usés par l'âge, le baume sans pareil que devait lui fournir la manne précitée.

SALOMON, l'alchimiste, le dieu de l'or, l'idole de la franc-maçonnerie, qui passe pour être le père de l'alchimie chez les adeptes, et le père de la magie et des sciences chez les francs-maçons, n'en est pas moins descendu dans la tombe, laissant sur elle sa fiole d'elixir de longue vie, de laquelle la loi des corps glorieux n'était pas sortie.

SAINT-JEAN-BAPTISTE, l'homme des forêts, le précurseur du roi des mages, dont l'Apocalypse a tant fait de fous, sans faire un homme d'esprit qui put trouver la loi qu'il contient, ne fut pas moins victime de sa non prescience, nous dit-on, ce qui nous prouve qu'il ne possédait pas la loi de conserver sa tête sur ses deux épaules.

LE CHRIST, le Verbe divin, le Dieu trinaire, le roi des mages, ne pouvait opérer ses miracles qu'aidé de la foi des peuples, relevant ainsi luimême de la puissance d'autrui.

APPOLONIUS, de Thyane, vit la loi de son art entravée par l'action de saint Pierre. Ce dernier bui-même n'eut pas la puissance de ravir sa tête à ses ennemis.

ALBERT (le grand), qui faisait parler des têtes mécaniques, ne put faire parler la sienne aussi lengtemps qu'il le désirait.

AGRIPPA, le mage en renom, l'homme des seigneurs de son temps, est mort misérablement à l'hospice sans y opérer la moindre fascination.

Les Bacon, Arnault de Villeneuve, Géber, Nicolas Flamel, Cardan, Faust, Paracelse, comte de Saint-Germain, saint Martin, Cacliostro, etc., etc., tous pères au premier degré des sciences occultes, n'ent pu opérer chacun dans leur art que soumis aux résistances de cet art.

Les ALCHIMISTES, en mourant à peine centemaires et sans corps glorieux; les mages sans avoir pu vaincre des forces supérieures et des accidents qu'ils n'avaient pas étudiés. Les sorciers, en mourant de la galle, ou victimes des maux qu'ils avaient voulu infliger aux autres. Mesmer lui-même dans un âge peu avancé pour les ressources que, disaitil, offrait la science qu'il venait révéler aux hommes.

Je ne connais rien de plus permanent que les faits magnétiques; cependant ils sont si peu régis par une loi que, semblables aux manipulations chimiques et physiques, ils dépendent d'un geste, d'un regard, d'un je ne sais quoi, qui fait que le

trop ou le trop peu entravent journellement la loi de l'identité.

En somnambulisme, je n'ai rencontré rien de plus général que la faculté de voir à volonté les Ames des décédés, ce qu'on nomme, en magie, nécromancie, et cependant cette loi est si fragile, si éphémère ou si capricieuse que, comme en tout ce que j'ai observé, je n'ai pu admettre que le sait accompli et non à accomplir, les phénomènes, si étendus soient-ils des tables tournantes, ne nous offriront que ce qu'ils pourront et non ce que nous voudrons: l'accident en sera la loi et l'esclave. Je ne crois pas que le peu de sagesse que possède l'homme puisse lui offrir autre chose que ceci. La loi la moins contestable est, sans contredit, celle du lever du soleil; cette loi ne doit pas imposer de dire : le soleil se lèvera demain ; elle ne peut qu'imposer de dire : le soleil s'est levé hier. La loi de toute chose est, selon moi, dans la manisestation présente de cette chose. En magie. comme en tout ce qui est connu, la loi est à trouver: nous en avons des fragments: contentonsnous-en. Celle PRIMORDIALE que nous cherchons est dans la cause des causes qui est DIRU, je le répète avec vous; mais je ne la chercherai pas avec yous ailleurs qu'en lui, si je suis digne un jour d'une telle connaissance. Sur un globe accidentellement ce qu'il est, je ne peux connaître que des accidents.

Veuillez, cher monsieur, recevoir mes salutations fraternelles.

ALP. CAHAGNET.

Nous croyons he pas devoir mieux saire que de donner connaissance à ce sujet à nos lecteurs d'une lettre que nous recevons à l'instant de notre estimable ami et frère en Dieu, M. le comte Brice de Beauregard, le collaborateur du journal l'Hermès, et l'un des plus instruits magnétistes que nous connaissons.

A MONSIEUR ALP. CAHAGNET, RÉDACTEUR EN CHEF DE l'Encyclopédie magnétiste spiritualiste.

# Monsieur,

Le 25 juin 1850, j'avais l'honneur de vous adresser une lettre, afin dessire connaître au monde des occulistes, par l'intermédiaire de votre journal, que je suis le seul disciple vivant du grand théurgien Cagliostro. Vous avez bien voulu insérer ma lettre, pages 342 et 343 du Magnétiseur spiritualiste. Je vous en remercie.

Cette lettre avait en outre le but de rectisier un

passage d'un article sur les miroirs magiques, et de revendiquer en ma saveur la priorité et la possession exclusive d'une opération magique pratiquée par Cagliostro.

Près de six années se sont passées dans le silence et personne ne s'est présenté pour me dire : « Je possède comme vous le secret du maître. » Ce silence absolu a pour moi une signification particulière, c'est que tous ses disciples, même ses petits disciples sont morts.

J'ai bien, il est vrai, reçu à ce sujet plusieurs lettres auxquelles je ne devais et ne pouvais répondre. C'est ce que j'ai fait. Un secret doit être gardé religieusement. J'ai promis et tenu parole.

Alors je me suis demandé si moi aussi je devais mourir avec le secret; si, dans l'intérêt de mes frères, je ne devais pas, au contraire, me dévouer par charité, à une œuvre toute chrétienne et philanthropique. — J'ai résolu la question négativement. — C'est pourquoi, le 14 août 1855, j'ai consacré à Paris une colombe ou une pupille, d'après les pouvoirs spirituels qui m'ont été conférés, en septembre 1827, par un disciple de Cagliostro, et en ma qualité de petit disciple, je l'ai élevée à la dignité de voyante de Dieu, en lui transmettant ce don du Saint-Esprit, la voyance.

Inutile de vous dire, monsieur, que j'avais re-

connu dans cotte personne toutes les conditions exigées par Cagliestro, et que, depuis cotte époque, j'ai découvert en elle des facultés de prévision et de lucidité tout-à-fait divines.

Voilà ce que je vouleis apprendre aux spiritualistes de l'univers, et ce que je viens vous prier de leur annencer. Dans une deuxième lettre, que je vous prierei d'insérer dans votre savante et intéressante Encyclopédie, j'entrerai dans quelques détails curieux que moi seul peux donner.

J'ai l'honneur d'être avec une haute considération, monsieur, votre très-humble serviteur,

LE COMTE BRICE DE BRAURÉGARD. tue de Paris, 6d, à Belleville. (Seine).

Mars 1856.

# NOUVELLES MAGNÉTIQUES.

#### A M. CAHAGNET:

Paris, le 14 mai 1856.

Monsieur et honoré collègue,

J'ai la satisfaction de vous annuncer que le jury magnétique, prenant en considération les services que vous avez rendus au magnétisme, le zèle et le dévouement dont vous y avez sait preuve, et le mérite de vos estimables ouvrages, veus a décerné une médaille de bronze.

Je regrette que l'état de votre santé ne vous permatte pas de venir la recevoir en personne au banquet mesmérien; elle sera à votre disposition au bureau du journal du Magnétisme. Le jury est heuseux de pouvoir compter dans ses rangs un homme aussi distingué, et se trouve flatté que vous ayez bien voulu lui donner votre conceurs.

Agréez, cher monsieur et cher collègue, l'assusance de mes sentiments de vénération et de sympathie fraternelle.

Pour le jury:
La vice-président,
S. MORIU.

Nous avons cru devoir publier cette lettre, non peur en faire retomber sur nous-même toute la délicate attention, car nous possédons dans notre correspondance au moins la matière de deux volumes de semblables adhésions, remerciements et louanges de la part d'hommes fournis par tous les rangs de la société. Nous n'avons jamais publié une de ces lettres.

Si nous agissons autrement aujourd'hui à l'égard du jury magnétique, c'est que ce jury est composé d'hommes studieux et sous la présidence du seul homme qui fait autorité dans le monde magnétique, en nos jours, M. le baron Du Potet, et que c'est par ce savant magnétiste que nous avons été proposé au jury même.

La médaille qui nous est donnée n'est d'aucun prix à nos yeux, vu notre manière de juger ce genre de récompense; mais c'est l'adhésion entière du jury magnétique; c'est l'entrée, après dix années d'attente de nos propositions, dans cette école qui, par prudence, ou faute de renseignements suffisants, les avait laissées à la porte... M. Du Potet remettant cette médaille à notre bien-aimé frère en Dieu, M. Lecocq, horloger de la marine, l'a fait précéder d'une très-délicate allocution à notre égard, en nous citant à l'assemblée présente comme étant le promoteur des manifestations américaines... comme un publiciste, dont la position pécuniaire très-précaire, ne s'était pas effrayée des charges que lui imposaient ces publications incessantes, et ajoutant qu'il y a dix années, lorsque nous lui dédiames le premier volume des Arcanes de la vie future dévoilés, il n'était pas de notre avis; mais que les manifestations spirituelles de nos jours, ainsi qu'nne étude approfondie des faits cités par nous, avaient changé sa manière de voir. en donnant son adhésion à l'ensemble et non aux détails de nos études; et qu'il priait M. Lecocq de nous offrir à ce sujet la poignée de main fraternelle que méritaient nos travaux.

Nous ne ferons pas ressortir aux yeux de nos lecteurs tout ce que cette opinion d'un homme aussi considérable que M. Du Potet a d'avantageux pour le succès de nos études, et tout ce que nous avons ressenti de joie en nous voyant tenir une place estimable dans le cœur de ce savant, dont le bon souvenir n'est pas effacé du nôtre... Le spiritualisme s'est assis humblement à la table des étudiants magnétistes de toute nuance d'école. Il faut espérer qu'il se rendra digne de cette noble distinction.

ALP. CAHAGNET.

## MYSTIFICATION SOMNAMBULIQUE.

Je ne sais pourquoi je me trouve à chaque instant témoin des roueries somnambuliques. C'est, sans doute, afin d'asseoir mon jugement sur cette faculté et dire avec plus d'assurance dans mes Etudes magnétiques ce que j'en pense. J'ai déjà traité de cette question dans le Guide du Magnétiseur, mais je l'ai fait si laconiquement qu'elle n'y offre pas d'intérêt. Voici le fait nouveau que j'ai à conter au lecteur, afin de le prémunir contre beaucoup de lucides, dont la seule qualité est de rire et de tromper les magnétistes et le public.

M. Jules Chabassierre, professeur de dessin, âgé de vingt ans, né à Orléans, habitant Argenteuil, entra en sommeil magnétique sous l'influence de M. l'Hérault, fruitier, demeurant audit endroit. Doué d'une grande sensibilité magnétique, il était

tres-difficile à conduire, dit-on, pour une simple guestion qui lui fut adressée par une personne; il resta ou fit le fou pendant plus de seize heures saus qu'on put le tirer de cet état. Ce fut M. Lecocq, notre bon ami, qui sut appelé auprès de lui et qui réussit, non sans peine, à le rendre à son état normal. M'ayant parlé de lui, on me l'amena et on l'endormit un soir, chez moi ; je le questionnai sur différents sujets : je n'obtins que des réponses spirituelles, qui ne me prouvèrent pas la grande lucidité dont on le disait doué. Le 26 avril, je fus tout surpris de voir M. Lecocq m'apporter un tableau représentant un très-délicat point de vue, peint à l'huile, en 75 minutes, par ce lucide, la veille au soir, les lumières éteintes. Une douzaine de témoins avaient pris les précautions désirables afin d'éviter toute fraude. Devant un tel tour de force, qui était le deuxième que je connaissais, je sus émerveillé. Ce jeune homme avait donné à toutes les personnes qui l'avaient vu en sommeil, des preuves d'une bonne lucidité, soit par des apparitions ou des vues à distance. Il promit qu'il ferait à nouveau un deuxième tableau. le 25 mai suivant; que ce tableau serait un portrait de Napoléon, qu'il dédierait à l'impératrice, et qu'il s'en suivrait un avenir pour lui. Cette fois-ci son magnétiseur, ainsi que d'autres personnes, désirèrent, dans l'intérêt de la science magnétique,

rendre cette séance aussi publique que possible. Les autorités, les notabilités et les prolétaires d'Argenteuil ainsi que des environs, furent convoqués pour ce beau jour. Je ne sais ce qui m'inquiétait à ce sujet; je désirai qu'on endormit à nouveau ce jeune homme devant moi afin de le questionner à mon aise et de m'assurer s'il n'y aurait pas quelque mystification. On l'endormit, je le questionnai, mais je crus m'apercevoir que son magnétiseur se formalisait de mes questions qui, du veste, étaient toutes de précaution; ce dernier me dit à plusieurs reprises : nous avons déjà adressé ces questions; nous avons pris toutes les précautions désirables. Je n'en continuai pas moins à lui demander pourquoi il voulait peindre Napoléon plus qu'un autre personnage? Il me répondit que tel était l'avis de son guide. — Qui est votre guide? — Un peintre. — Quel est son nom? — Blanchard. — Depuis quand est-il spiritualisé ?— Depuis dix années. — Peignait-il encore lors de son départ de la terre? — Oui; mais il s'était fait trapiste. - S'il peut vous conduire la main pour faire le portrait de Napoléon, ne pourrait-il pas aussi bien vous faire faire le portrait de la reine Hortense, ce qui serait tout aussi agréable à Napoléon, et beaucoup plus avantageux pour nos études; d'ailleurs ce portrait existe à profusion en tous lieux sur toutes choses, on croira à une copie ?— Je ne pourrai peindre des Esprits que dans deux ans. — Ne pourriez-vous pas aussi bien peindre Napoléon à l'âge de trente ans, par exemple, qu'à l'âge qu'il a actuellement ? Ce fait serait plus concluant. — Je dois le peindre tel il est en ce jour. Je serai deux années sans en peindre d'autres. — Que ferez-vous pendant ces deux années ? Je serai placé dans une école par Napoléon, et là, j'apprendrai ce que je ne connais pas. Je dessine, mais je ne peins pas. J'ai besoin d'assouplir ma main, d'habituer ma vue, et de connaître à fond le mélange des couleurs. Il faut que mon guide supplée à tout cela, ce qui lui est très-difficile, et le force à ne pas me faire offrir des toiles de premier ordre au public.

Nous en restâmes à peu près là; mes doutes ne furent pas dissipés. Le 25 arriva; deux nuits avant, j'avais su qu'une déception m'attendait le 25; aussi n'allai-je à cette séance que tiré par mon habit, dirai-je, par quelques amis. Je n'avais pas voulu faire connaître à mes amis de Paris, ce risque-tout. Le soir arrivé, cent-cinquante personnes, au moins, emplissaient la pièce; il fut arrêté que quatorze personnes seulement assisteraient aux préliminaires de cette séance, afin de visiter les couleurs, les pinceaux, la toile, et apposer leur cachet ou leur signature sur cette dernière avant de la livrer au lucide, puis qu'on ferait

rentrer le monde et qu'on éteindrait toutes les lumières. Il en fut fait ainsi, et nous nous trouvâmes tous dans la plus pure obscurité. Le jeune homme fredonnait à son aise quelques airs, puis s'entretenait d'Alexis avec M. Marcillet qui avait été invité d'assister à cette soirée. Cet estimable magnétiste l'encouragea avec une bienveillance qui me fit un grand plaisir. Un peintre célèbre avait accompagné M. Marcillet et adressa quelques questions au lucide, questions auxquelles ce dernier répondit très-spirituellement. Il demanda l'appui de cet artiste, qui lui promit de présenter lui-même la toile à Napoléon. Le somnambule avait invité l'assemblée à s'unir à lui, vu que dans ce moment il jouait son avenir et qu'il seraît le plus heureux des hommes si un jour sa bonne mère apprenait ses succès, et que son nom fut honoré des mérites de son fils. Mais comme entre-filets à ces sorties pathétiques, il y avait des légèretés, des indiscrétions de l'ordre de celle-ci, vous ne voyez pas vous autres que je n'ai qu'à copier un très-joli portrait qui est là auprès de moi. Oh! oui, cela ne sera pas long, et à peine un quart d'heure fut écoulé qu'il dit : voilà l'esquisse; je ne veux pas qu'on suppose quelque supercherie de ma part; mon guide permet qu'on allume une allumette, et que trois personnes seulement regardent cette esquisse. On alluma une allumette, et les trois personnes les plus près communiquèrent à l'assemblés toute leur satisfaction.

Un incident était arrivé au lucide; dès en commençant, il dit s'être couvert la main de pointure, at demanda un peu d'eau; son magnétiseur lui en apporta; puis, après quelques secondes, il se remit à son travail avec le même entrain de gatté. Quinse autres minutes étaient à peine écoulées, qu'il annonça que son guide permettait qu'il montrât le portrait à toute l'assemblée, quoi qu'il ne fât pas encore fini. On alluma quatre allumettes successivement, puis une salve de bravos fit retentir teute la salle.

Oh! le beau triomphe, me disais-je, blotti dans le coin où je m'étais fourré, et d'où je ne voyais que par les yeux des plus près. Entrainé à applaudir comme tous, mes mains ne purent s'approcher pour satisfaire à ce mouvement de satisfaction contagieuse, et une voix secrète me dit intérieurement, ce mot lavage.. Quoi laver? me demandai-je. L'inspiration s'étendit jusqu'à penser si on s'était assuré qu'il n'y avait pas quelque couche de blanc à la gélatine ou à l'albumine sur cette toile peinte à l'avance et qu'un léger lavage avec l'eau demandée laisserait à découvert par degrés? Oh! je n'ai jamais été plus émotionné de ma vie. Je croyais qu'il en était ainsi, sans savoir pourquoi je croyais cela. La vitesse avec laquelle ce pertrait

se faisait, l'aplomb du lucide, beaucoup d'autrés idées se joignant aux premières me convainquirent que nous étions mystifiés.

Le portrait sut terminé en quarante-cinq minutes, les lumières reparurent, et chacun put voir cette toile si désirée; mais il y avait une condition. c'est que personne ne devait y toucher. Le peintre présent pria le lucide de la lui passer pour un instant, l'assurant que son avenir dépendait de la conviction qu'il aurait que ce portrait était fait dans les conditions exigibles. Le lucide ne voulut pas s'en dessaisir, alléguant que l'impératrice devait seule le toucher la première. L'artiste réitéra sa demande, en se contentant d'un peu de peinture que le lucide ôterait du tableau et lui montrerait au bout de son doigt. On ne pouvait être plus obligeant et plus accommodant en même temps ; le lucide n'accorda rien, et ne voulant pas être réveillé par des raisons à lui connues, prit le portrait dans ses bras et refusa de satisfaire à la moindre demande sous les prétextes les plus futiles. Le bon M. Mareillet faisait son possible pour faire comprendre au magnétiseur qu'il pouvait levet tout obstacle par le fait de sa volonté; mais ce dernier s'en référa au programme que le lucide lui avait tracé, programme dans lequel ce petit rusê avait tout prévu. Je sortis de la salle en affirmant à mes amis que nous venions d'être témoins à nouveau d'une rouerie de plus des somnambules. Les opinions étaient balancées, mais le lendemain, on soumit l'eau à M. Deloche, pharmacien, qui reconnut qu'elle ne portait pas la plus légère trace d'huile, et qu'au fond du vase était déposé un résidu blanchâtre qui était le fait du lavage du tableau, et non de la main prétendue maculée de couleurs.

Son magnétiseur dit, un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus.

Je ne donne qu'un très-court aperçu de toute cette histoire et des détails de cette séance.

Ce jeune homme voulait, le matin suivant, être endormi chez le commissaire de police, aux oreilles duquel cette mystification était arrivée, afin que ce magistrat jugeat lui-même s'il avait fraudé. Une douzaine d'heures de cachot lui ont servi, sans doute, à résléchir sur son avenir qui ne promet rien de bon s'il continue de la sorte, et lui ont fait ayouer toute la supercherie. Renvoyé de la maison où il était, il fut puni comme le méritait son action, qui a jeté une très-grande mésiance dans l'esprit des étudiants et des armes très-meurtrières dans le camp des incrédules. Si j'avais eu à conduire ce jeune homme, je ne pense pas qu'il m'aurait ainsi trompé; aussi, semblait-il se trouver mal à son aise en ma présence, comme tous ceux que j'ai déjà démasqués de la même manière. Que les

magnétistes se tiennent pour avertis, car ces joueurs de tours sont plus nombreux qu'ils le pensent. Il en est ainsi à l'égard des médiums. Sur cent, il y en a-t-il dix de vrais?... Chacun veut être ce qui n'est pas, veut être le pivot autour duquel le cercle de la crédulité et de l'adulation tourne sans s'en douter. Hélas! que de déceptions de ce genre attendent la pauvre espèce humaine, et que de mal ne feront-elles pas à nos études...

ALP. CAHAGNET.

## MÉDIUM MUSICIEN.

Puisque nous voulions raconter à nos lecteurs la bonne fortune de notre somnambule peintre, racontons-lui celle plus heureuse d'un médium musicien spiritualiste. C'est de notre vénérable ami, M. l'abbé Almignana dont nous allons nous entretenir.

Ce courageux et studieux étudiant spiritualiste que nos lecteurs et que tout le monde magnétique connaît, tant par ses écrits que par les nôtres, se trouve atteint en ce moment d'un commencement de cécité, produite, nous le pensons, par les fatigues de corps et d'esprit, les peines de cœur, et l'âge de cet estimable magnétiste, inquiet sur son sort futur; il se plaignit de sa position aux Esprits

qui lui ont facilité d'écrire sous leur dictée jusqu'à ce jour. Il leur dit : me faire écrire ne suffit pas à la mission que vous désirez que je remplisse, puisque les hommes qui me voient agir ainsi sous votre influence disent que cela ne leur prouve pas que mon état ne soit pas normal. Ma réputation d'honnête homme est même suspectée par eux. Pouvezvous me faire faire quelque chose de plus con-cluant et démonstratif à la fois, puisque vous faites agir mes bras selon votre volonté? Les Esprits répondirent à M. Almignana: Demain, prends ta guitare. Le lendemain matin à son réveil, ce médium prit sa guitare, sur laquelle il préluda quelques fragments d'airs, puis il se sentit tout-à-coup saisi d'une force et d'une adresse d'exécution telles, qu'il laissa errer ses mains sur son instrument et s'écouta avec autant de plaisir que s'il entendait le premier maître en cet art... On dit à ce médium : tu ne fais que préluder en ce moment, mais tu joueras avec beaucoup plus d'assurance, lorsque tu auras acheté une guitare neuve et d'une bonne confection. M. Almignana répondit que sa bourse n'était pas à la hauteur de son bon vouloir, sans quoi il l'achèterait le jour même. On l'encouragea, en l'assurant qu'il ne manquerait de rien. Une guitare d'un prix élevé est achetée à l'instant, et notre musicien terrestre passe à l'état de musicien spirituel, c'est-à-dire

ioue des morceaux qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais entendus; ces morceaux lui semblent si admirables qu'il n'ose s'en rapporter à son ouïe et invite des artistes à l'entendre. Merveilles sur merveilles! ce médium transporte ses auditeurs à une telle hauteur de contemplation et d'admiration, qu'ils retombent genoux à terre, en s'écriant qu'ils n'ont jamais rien entendu de semblable. M. Almignana est invité à passer la soirée chez une dame du grand monde, qui a rassemblé autour d'elle l'élite des connaisseurs. Le médium prend son instrument et produit le même effet que sur les auditeurs précédents. On a l'idée d'éteindre les lumières, afin d'être plus assuré de la force d'exécution du vénérable artiste. Les ténèbres prêtent à la mélancolie des airs joués par M. Almignana un charme tellement grand que chacun est transporté de délirante admiration.

Notre ami n'est pas moins fort sur l'orgue mélodium, harmonie, symphonie, gravité religieuse, gaîté pastorale, poésie improvisée, tout se donne la main, tout charme et sait s'écrier aux auditeurs : CETTE MUSIQUE N'EST PAS DE LA TERRE.

Après tant de preuves irrécusables, que resterat-il à objecter à nos antagonistes? Rien autre, nous le pensons, que d'étudier à nouveau et de reconnaître leur erreur.

ALP. CAHAGNET.

# APPARITION D'UNE JEUNE FIL LE SUICIDÉE EN JUILLET 1855.

- M. B..., ayant lu avec fruit l'ouvrage des Arcanes de la vie future dévoilés, et ayant déjà sollicité plusieurs apparitions d'Adèle, vient en ce jour pour que cette lucide appelle la belle-sœur de ce monsieur, jeune personne qui s'est suicidée, il y a quelques jours, à l'aide du charbon, par suite d'un chagrin d'amour. Adèle ne tarde pas à entrer en rapport avec cette personne. Le signalement qu'elle en donne à M. B... est reconnu d'autant plus exact que cette pauvre fille était borgne et avait des traits exceptionnels, qui devaient plutôt être un réfrigérant qu'un calorique en amour. La conversation suivante s'établit entre le beau-frère et la belle-sœur:
  - Pour quelle raison vous êtes-vous suicidée?
- Pour des raisons que je ne dois pas faire connaître.
- La personne pour laquelle vous avez dit par écrit que vous quittiez la vie ne vous aimait donc pas?
  - Il ne savait pas que je l'aimais.
  - Où en avez-vous fait la rencontre?
    - C'est une connaissance d'enfance.
    - Vous avez écrit vos dernières volontés en

mentionnant tous les détails de votre enterrement et de l'ornement du lieu de votre sépulture, assurant que vous laissiez suffisamment pour couvrir les frais. On a exécuté ponctuellement votre volonté à l'égard de l'enterrement. Tenture blanche, drap blanc, couronne blanche, rien n'a été omis; mais les frais de la sépulture ne peuvent être couverts par le peu que vous avez laissé, peu qui est déjà employé pour l'enterrement. N'aviez-vous pas une somme de six cents francs que votre mère vous connaissait antérieurement? Où se trouve-t-elle? Nous n'avons pu la trouver.

- Si j'ai mentionné les détails de mon enterrement et de ma sépulture, c'est que je savais pouvoir en solder les frais avec ce que je possédais. Si j'ai demandé jusqu'à une couronne blanche, c'est que je méritais qu'elle ornât mon cercueil. J'avais, il est vrai, la somme dont vous me parlez, mais je l'ai prêtée: je ne veux pas faire connaître la personne. Vous dites que vous ne pouvez couvrir les frais de ce que j'ai demandé, vous n'avez donc pas trouvé une reconnaissance du mont-de-piété?
- Nous n'avons rien trouvé, et cependant il n'est pas un chiffon qui n'ait passé dans les mains de votre mère.
- Vous la trouverez, soyez-en assuré, car elle existe.

- Dans tous les cas, elle ne pourrait couvrir les frais à faire, telle en soit la valeur.
  - Elle couvrira ces frais.
  - C'est le tout de la trouver?
  - On la trouvera.
  - Vous feriez mieux d'indiquer où elle est?
- Je ne le sais plus maintenant que vous avez tout changé de place; mais je vous assure qu'on la trouvera.
- Comment vous trouvez-vous depuis votre décès.
  - Moins bien qu'avant.
  - Par quelle raison?
  - Je ne devais pas faire ce que j'ai fait.
- Comment s'est opéré votre réveil, et quelles ont été vos premières pensées?
- Je suis sortie de l'état d'asphyxie comme on se réveille le matin après une nuit pénible.
- Avez-vous su de suite que vous étiez décédée?
- J'en doutais, vu que je me voyais encore couchée et pleine de vie. Je ne sais qui me fit lever, et je sus très-étonnée de voir mon cadavre qui restait sur le lit. Je ne pus douter alors que j'avais quitté la vie matérielle, mais un vide affreux s'opéra tant dans mes pensées qu'autour de moi; je ne sus plus ce que j'étais, où j'étais, ni ce que j'allais saire!!... Ma chambre me parut in-

supportable! Je m'habillai et je me transportai chez vous. Je m'adressai spécialement à votre Esprit. Je rappelai à votre mémoire le nom des personnes que je désirais voir assister à mon convoi. Celui de la personne de mon affection vous fut influé par moi... C'est pourquoi il a assisté à mon enterrement!... J'y assistai moi-même, puis j'errai de votre maison chez quelques amis et chez d'autres parents...

- Vous aviez écrit que vous désiriez inviter, pour assister à votre convoi, toutes les personnes que vous avez connues. Je ne connaissais pas toutes les personnes de votre connaissance; je ne sais si j'ai satisfait à votre désir?
- Oui, en ce QU'IL Y ÉTAIT... et que c'était à son intention que j'avais généralisé l'invitation.
- Est-ce ce jeune homme qui a déjeuné avec moi?
  - Oni.
- Je le connaissais si peu que son nom se trouvait effacé de ma mémoire; je ne sais par quelle circonstance j'ai pensé à lui.
- Je vous l'ai dit : c'est moi qui ai présenté son nom à votre mémoire.
- Mais ce jeune homme ne se doutait pas le moins du monde qu'il assistait à une fin aussi pénible d'un amour qu'il avait inspiré bien involontairement. Il m'a même dit que c'était un crime

de se suicider et plutôt une preuve de détachement des êtres qu'une marque d'attachement pour eux?

— Je lui avais laissé ignorer l'affection que j'avais pour lui!... Il a raison, c'est un crime de se suicider.

Adèle affirme cette déclaration parce qu'elle a horreur du suicide. Je lui dis : ce n'est pas humain de jeter un tel mépris sur la tombe de cette malheureuse au lieu d'y laisser tomber une larme! Sais-tu tout ce que son cœur a dû souffrir étant aussi aimant qu'il l'était, et n'ayant aucun des attraits exigibles par la société pour être aimée à son tour? Vois donc cette malheureuse, cette ame tendre et bonne, cachée derrière le hideux visage que tu nous dépeins, cherchant comme ses compagnes, comme les besoins de ses sens le lui commandaient, un regard d'amour dans cette société plus belle et surtout plus égoïste qu'elle, et ne trouvant que le dédain le plus absolu. Joins à cela une bonne instruction, une existence solitaire, une altération de caractère, que sa position a faite. Oh! j'en trouve assez, moi, pour légitimer ce qu'elle a fait; il faut espérer que Dicu lui pardonnera en faveur de ses douleurs morales.

Adèle me répondit : — Voilà comme vous êtes vous autres hommes : saciles à pardonner dans des causes qui ne sont pas les vôtres!... Pardonnezvous au forçat lorsqu'il s'échappe du bagne, ou au

prisonnier lorsqu'il s'échappe de prison? Non; vous vous empressez de les rechercher et de les emprisonner à nouveau. Sachez donc que notre séjour sur la terre est fixé comme celui du prisonnier. Si nous venons à la quitter, nous nous trouvons dans les mêmes conditions de ne pouvoir nous fixer nulle part, puisque nous n'avons pas le laisser-passer que délivre seule la mort naturelle. Sachez que les suicidés sont marqués au front, non d'un fer rouge, mais du sceau de la réprobation spirituelle. comme le sont les forçats parmi vous. Tous les Esprits, dont l'existence s'est accomplie selon l'ordre, s'éloignent au plus tôt du suicidé, en le regardant comme étant un égoïste, un mauvais serviteur, qui a refusé de remplir la mission qui lui était confiée. Il a rompu avec la société entière en se séparant d'elle; la société spirituelle en agit de même à son égard jusqu'à ce que le temps de la punition qui lui est infligée soit écoulé. Là, alors, il rentre dans l'harmonie du ciel.

- Quelle est cette punition?
- D'errer, comme le fait cette jeune fille, dans l'atmosphère la plus attachée à la terre, sans pouvoir s'élever plus haut.
  - Quels lieux leur sont assignés; qu'y font-ils?
- Ils errent dans des lieux convenant à leur position. Ils font ce qu'ils peuvent et non ce qu'ils veulent; c'est ainsi que la personne qui est devant

moi erre auprès de sa mère et de quelques amis terrestres.

- D'après ce que nous connaissons de la faculté qu'ont les Esprits de voir les êtres et les lieux de leur affection, comme vous le faites vousmème si facilement dans votre état de somnambulisme, cette jeune personne peut se trouver selon ses vœux auprès de l'Esprit qu'elle aime, et jouir des créations que renferme le globe attractif dont l'Esprit Swedenborg nous a donné connaissance tome 3 des Arcanes.
- Elle ne peut voir, jouir et posséder que les images des êtres et des choses qu'elle a connus sur la terre; mais simplement jasqu'au temps où elle les a connus; par conséquent n'ayant jamais parlé d'amour avec celui qu'elle nime, elle ne peut que le voir et répéter ce qui s'est passé. Cela pourrait satisfaire ceux qui ne se croient pas morts; mais ceux qui, au contraire, se séparent de la vie terrestre, parce que cette vie leur est insupportable, ils ne peuvent rentrer dans le passé de cette vie et y trouver de la jouissance. Cette personne qui sait qu'elle est spiritualisée sans progrès aucun, sans pouvoir jouir d'une création dans laquelle il ne lui est pas permis d'entrer, ne peut jouir que de l'Etat dont je te parle, qui est un état de privation semblable au néant !... Crois ce que je te dis, cela existe ainsi.

Trois jours après cette séance, je reçus une lettre de M. B... m'annonçant que la reconnaissance du mont-de-piété dont il est parlé précédemment avait été retrouvée, et que la valeur supposée de l'objet engagé (devant le peu qui avait été prêté), lui semblait suffisante pour couvrir les frais qui restaient à faire.

Devant un fait de cette nature, pourra-t-on argumenter que le lucide a vu dans la pensée de M. B... cette particularité qu'il ignorait d'autant plus que la spiritualisée passait pour avoir six cents francs en caisse, ce qui est loin du besoin d'emprunter... Dira-t-on que la lucide a vu cette reconnaissance dans l'appartement de la spiritualisée appartement dans lequel il ne restait plus rien lui appartenant! Pourquoi ne complèterait-elle pas notre étonnement en nous disant où elle voit cette reconnaissance; son triomphe serait encore plus grand. Il est vrai qu'on nous dira : saites-en autant avec tous les spiritualisés pour lesquels on vous consulte sur des questions de ce genre, questions qui intéressent fort souvent l'avenir des samilles. Nous répondrons que ce manque de pouvoir de notre part prouve, au contraire, que nous ne faisons pas ces découvertes par le seul secours des sacultés spirituelles; car, s'il en était ainsi, notre fortune serait faite et au-delà : des sommes considérables nous ont été proposées à cet effet. Non,

nons ne pouvons que ce qu'on nous accorde de saire, qui est d'être les humbles et sidèles interprètes des êtres d'outre-tombe avec ceux de notre terre. Les premiers sont eux-mêmes soumis en ce genre à des pertes de mémoire, à des ignorances de leur état et à des récriminations envers ceux qui n'ont de respect souvent pour leur mémoire qu'en vue de ce qu'elle leur procure de bien-être.

Nous ne pouvons, dans ce simple article, développer notre manière de voir et d'admettre qu'il en doit être ainsi, nous n'avons désiré que d'appeler l'attention des hommes studieux sur l'ensemble de cette apparition.

ALP. CAHAGEET.

### APPARITION QUADRUPLE.

Le 1<sup>st</sup> octobre, trois jours après l'apparition de M. de Gasparin, nous étions plus heureux envers une jeune dame du nom de Mendricky, 51, rue aux Ours, à Paris, demandant l'apparition de madame sa mère. Cette dernière apparut dans toutes les conditions nécessaires à être bien reconnue, car la jeune dame était un tant soit peu sceptique; un silence à déconcerter le meilleur narrateur, point ou peu de réponse aux questions nécessaires afin d'encourager la lucide dans ses recherches; rien ne manquait, mais la bonne foi p'était pas absente;

S

aussi simes-nous une séance de une heure cinquante minutes, qui ne se passa pas dans le silence. je l'assure. Cette jeune dame perdit peu à peu son calme présumé obstiné, pour se laisser gagner par les paroles sans répliques et affectueuses de la lucide, au point que deux ruisseaux de larmes sortirent de ses yeux jusqu'alors méditatifs et sombres. Hélas! que de larmes ai-je déjà vues inonder le parquet de ma pauvre demeure; et que de fois, oserai-je le dire, ai-je été obligé de tourner la tête du côté opposé à la personne pour, à mon tour, essuyer une larme sympathique. S'il n'y avait de présent que cette description d'une physionomie plus ou moins saillante, de l'indissérent à l'argumentateur de bonne foi, entreraient-ils dans cet état de pénible émotion, qui prouve que quelque chose de plus fort que la parole a touché le cœur? C'est que nous sommes dans ces expériences devant des puissances occultes bien supérieures à celles que connaissent nos sens matériels; toute résistance est vaincue sans combat, et toute une transfusion de foi succède au doute.

Dans l'apparition précitée, Adèle dit voir la

dame présente, accompagnée de sa sœur.

— Mais, madame, observe la questionnante, ma mère n'a pas de sœur de morte.

— Elle me dit pourtant que c'est sa sœur, reprend Adèle. Cette dame est de telle manière.

Suit un signalement très-détaillé, qui ne sert pas à faire reconnaître cette personne. Adèle continue:

— Madame votre mère tient son petit garçon par la main.

- Mais ma mère n'a eu que des filles, fait ob-

server à nouveau cette dame !

- Cependant, reprend Adèle, je lui en vois un à la main qui lui appartient bien; il est âgé à peine de trois ans, blond, etc.

Suit le signalement.

— Je vois également auprès de votre mère une jeune fille âgée d'environ cinq à six ans, et une autre âgée d'environ vingt-deux ans. Votre mère me dit que ce sont ses filles.

- Oh! mon Dieu! reprend la dame, je ne m'y reconnais plus; il est vrai que ma mère a perdu deux filles, agées l'une et l'autre de cinq à six ans, mais elle n'en a pas perdu agée de vingt-deux ans.

Adèle ajoute :

— C'est vrai, votre mère me le dit, mais c'est par une permission de Dieu que j'en vois une àgée de vingt-deux ans, âge qu'elle aurait aujourd'hui sur la terre. C'est une bien belle personne, je vous l'assure; elle est brune de cheveux quand sa sœur est blonde.

Adèle donne des détails assez précis sur la physionomie de ces jeunes filles pour que la consultante puisse bien les reconnaître, sauf les traits plus marqués de celle qui se présente âgée de vingt-deux ans. Cette dame recueille ses souvenirs et reconnaît que sa sœur aurait juste vingt-deux ans. Elle se ressouvient également d'un petit garçon qu'a eu sa mère et qui est mort à peine né, ce qui répondrait bien à l'âge de celui qu'a vu Adèle, vu que les ensants morts avaut l'âge de trois ans, selon elle (comme on l'a lu dans les Arcanes), n'atteignent que cet âge. Les souvenirs de cette dame

se complètent également à l'égard de la sœur de sa mère, qu'Adèle dit être présente et reconnaît que le signalement donné par la lucide se rapporte exactement à celui d'une sœur de sa mère, mais une sœur d'un deuxième lit, qui est effectivement décédée à l'âge donné par Adèle.

La consultante fait demander à sa mère si elle

s'occupe d'elle.

— Öui.

- Et de mon petit garçon?

— Je m'en occupe aussi; il a bien grandi ces temps derniers.

- Ah! monsieur, s'écrie la consultante; mais

cela n'est pas croyable!

— Il faut pourtant le croire, répondis-je à cette dame.

- Et mon pauvre petit que j'ai perdu, voilà peu de temps, l'avez-vous connu? Ai-je point eu tort de le saire sevrer?
- Je l'ai connu; ce n'est pas le sevrage qui a occasionné sa mort, mais le peu de développement de sa poitrine; les poumons fonctionnaient mal; tu as dû en juger par la difficulté qu'il avait à respirer et le râle presque continuel qu'il avait.

— Ah! je n'en veux plus savoir davantage; vous me faites peur! C'est esfrayant de vérité et,

en même temps, esfrayant de profondeur.

- Ces choses n'ont rien d'effrayant, madame; elles sont, au contraire, très-rassurantes.

- C'est cela que je veux dire.

Puis, les larmes de cette jeune personne inondèrent à nouveau son visage; nous en restâmes là.

Nous le répétons; nous regrettons que des sa-

vants de l'ordre de M. Gasparin ne soient point témoins de faits semblables; nous désirons que ce monsieur suive notre conseil; en magnétisant luimême, il ne tardera pas à obtenir des résultats dignes de ses méditations.

ALP. CAHAGNET.

# APPARITION DU COMMANDANT LA FORGUE DE PAU (13 FÉVRIER 1856).

Il m'est inutile de demander le signalement de cet Esprit, vu qu'Adèle l'ayant déjà visité plusieurs fois pendant sa maladie, ne pourrait rien ajouter à celui si exact qu'elle m'en a fait antérieurement. Je lui sais adresser les questions qui suivent:

- -- Comment yous trouvez-yous?
- Très-bien.
- Avez-vous connaissance de votre spiritualisation?
  - Certainement.
  - Quelles sont vos occupations présentes?
  - Je continue mes soins à mes pauvres malades.
- Quels soins pouvez-vous leur apporter, puisque vous n'êtes plus auprès d'eux pour les magnéiser?
  - Je continue d'intercéder Dieu en leur faveur.
- Avez-vous étudié, depuis votre spiritualisation, quelque manière supérieure de magnétiser pour les maladies?
- Je n'en connais pas de meilleures que la prière, c'est celle que j'employais de préférence,

et c'est celle que je conseille à tous mes frères comme étant la plus assurée.

- Vous employez cependant des huiles et des

plantes à l'occasion.

- Oui, mais c'était sur le plus petit nombre, et encore ces remèdes étaient-ils influencés par la prière.
  - Avez-vous vu l'Esprit Swedenborg?

- Non; j'ai vu le Christ.

(Adèle me fait observer que ce bon Esprit paraît avoir le Christ en grande vénération).

- Comment avez-vous vu le Christ? Est-ce

comme Dieu ou Fils de Dieu?

- Comme il doit être vu par tous les hommes : en Esprit comme nous; mais en Esprit supérieur par son amour et sa grande charité envers ses frères.
- Vous ne l'admettez donc pas comme étant Dieu ?
- Non; tous les Esprits de sa société de laquelle je fais partie ne le voient que comme un frère qui a beaucoup soussert pour l'espèce humaine.
- Pourquoi les prêtres chrétiens ne le voientils pas de la même manière?

- Parce qu'ils s'obstinent à ne pas vouloir voir

la lumière là où elle est.

1-- .

— Vous habitez donc encore vos contrées terrestres?

- Non; je n'y suis que par la pensée.

— Avez-vous quelque chose à révéler aux hommes?

- Je leur conseille d'avoir de l'amour les uns

47.

pour les autres, de croire et d'espérer dans la bonté divine.

— La personne qui m'a prié de vous faire apparaître se recommande à vous tant pour sa santé que pour des consolations spirituelles.

— Chaque fois qu'elle m'appellera par la pensée auprès d'elle, j'y serai, et je ferai mon possible

pour la calmer.

Adèle accuse se trouver très-heureuse dans la sphère de ce bon Esprit, et le dit être un des plus

charitables de ceux qu'elle connaît.

Je n'ai fait cette apparition que pour instruire les magnétistes-spiritualistes de la position actuelle d'un homme, dont la perte terrestre est à jamais irréparable.

ALP. CAHAGNET.

#### APPARITION DE BLESSON.

Nous avons déjà parlé une fois de notre ami et frère en Dieu Blesson, le premier martyr du magnétisme, spiritualisé sur la voie publique à la suite d'une magnétisation qu'il venait de faire. Nous pensons que nos lecteurs n'ont pas besoin de plus amples renseignements pour reconnaître de suite l'un des plus dévoués et courageux magnétistes qui ont existé. Nos lecteurs savent également que si nous ne les entretenons pas plus souvent de nos relations journalières avec les nôtres spiritualisés, c'est que nous avons tant de choses à leur dire que nous manquons toujours de place pour le faire. Mais, puisque aujourd'hui nous nous met-

tons en frais de citations, d'apparitions, nous crovons devoir leur dire un mot de Blesson.

Nous venions de faire une apparition étrangère lorsque nous désirâmes terminer la séance par un échange de bons souvenirs avec notre ami. Adèle, en rapport avec lui, s'exprime ainsi: Il a toujours l'air gai qu'il avait sur la terre; il est accompagné de son ami M. Meunier, (ex-marchand vinaigrier, rue Saint-Martin, spiritualisé quelques mois après Blesson).

La lucide entre en conversation avec ce dernier et ne peut sussire à me répéter ce qu'il lui dit de particulier, ainsi qu'à son ami. La même vigueur qu'il possédait dans son langage se communique à la lucide; elle est animée, gesticule, et accentue ses paroles, dont le sens vulgaire, par instant, prête au charme du style de l'atelier. Je fais demander à Blesson s'il est heureux, s'il s'occupe encore de sa maison, s'il est orienté et ce qu'il fait, enfin si son ami sait qu'il est spiritualisé?

Blesson se prend le front dans sa main, comme il en avait l'habitude parmi nous, et s'écrie : Ne me parlez pas de ma maison ni de mes affaires; hors cela je suis heureux... Les Esprits me donnent du fil à retordre à les magnétiser pour les mettre en communication avec les hommes de la terre, comme je vous l'ai déjà dit. C'est surtout ce grand vinaigrier-là (en parlant de son ami présent) qui m'absorbe... Blesson, magnétise-moi donc encore un peu pour que je voie Clarisse (épouse de ce dernier). - Que tu voies Clarisse, que tu voies Clarisse: veux-le et tu la verras comme moi; mais non, il me suit partout; nous sommes comme

saint Roch et son chien; il ne sait quoi faire, ni où aller sans moi. Regretterais-tu tes cornichons, gros plein de soupe? Ils ont le temps de confire d'ici que nous allions les visiter. Et les prunes !... ah! marchand de prunes, je t'en ferai manger, moi, des prunes spirituelles, qui sont autrement parfumées que les tiennes. Voyons, es-tu mécontent que je t'aie attiré et d'être arrivé? N'as-tu pas tout ce que tu veux? Sommes-nous ou non débarrassés de nos entraves terrestres?

Blesson s'adressant à nouveau à Adèle, il lui dit:

— Oh! j'ai des maisons à présent; cette poule
mouillée-là (lui montrant son ami) s'imagine encore qu'il souffre!... Allons donc! réveilles-toi,
l'endormi, et réjouis-toi d'être où tant d'autres
voudraient être.

Adèle entre en conversation intime avec ces deux esprits. Je ne peux sussire à écrire ce qu'elle me dit, et le pourrai-je que ces détails n'offriraient qu'un intérêt de peu de valeur à tout autre que ceux qui ont connu ce zélé magnétiste. La lucide assure qu'il magnétisera toute l'éternité. Il lui montre sa main et lui dit : Il y a du fluide là-dedans! Mais Adèle est étonnée de le voir ganté, vu qu'il ne portait pas de gants sur la terre. Cet Esprit se plaint d'un ami qui, dit-il, n'a pas tenu sa promesse envers ses enfants. Il nous parle d'une jeune personne qu'il sait être enceinte, et dit : ah! elle ne m'aura pas cette fois pour la soigner; psit! il ne lui en arrivera pas pire affaire. Blesson m'assure qu'il se rendra sensible à ma personne par des attouchements et qu'il me magnétise à chaque sois que je lui demande ce service. Je dois avouer que

j'ai moins senti l'action magnétique de mes amis et même la sienne en particulier, pendant plus de six mois qu'il me magnétisa dans les commencements de ma maladie, que je la sens depuis qu'il est spiritualisé.

Il reprend ainsi:

— Voilà comme on file les uns après les autres; on vous croit bien établi ici-bas pour des années, psit! vous passez l'arme à gauche, et vous quittez sans regret votre coquille. — Oh! grosse sœur, dit-il à Adèle, quand vous allez filer votre nœud, c'est moi qui me charge d'être votre chef de file. — Et cette poule mouillée-là, en parlant de moi, nous l'introduirons aussi; nous lui ouvrirons les yeux spirituels après qu'il a ouvert les nôtres; ce sera notre écolier après avoir été notre maître. Oh! mon vieux, je t'attends, toi et les frères. En attendant, filons, vinaigrier; voyons, psit! filons! Je dois voir aujourd'hui M. Swedenborg, adieu, sœur, à la prochaine occasion.

Je ne donne qu'un très-faible aperçu de cette séance aussi gaie qu'émouvante en sensations diverses. Je ne sais qui aurait désiré qu'elle se terminât, et qui aurait pu douter qu'Adèle n'était pas en parfait rapport avec notre ami. Ces scènes ne s'écrivent ni ne se peignent; elles se voient une fois, heureux quand on en conserve le consolant

souvenir.

OBS. — Blesson use d'une bien plus grande liberté à notre égard que lorsqu'il était sur la terre. Les maisons qu'il dit posséder dans son état présent répondent à l'affection qu'il avait pour une jolie propriété qu'il possédait à Paris, propriété que des entreprises généreuses le forcèrent de vendre. Il en conserva toujours un grand regret. La jeune personne précitée était effectivement enceinte. Nous pensons qu'il ne se plaint pas à tort de l'ami également précité. Ils étaient trois qui avaient signé l'engagement que celui d'entre eux qui quitterait la terre le premier, les autres prendraient soin des enfants s'il en existait. Un seul des deux restant offrit de tenir sa promesse. L'épouse de notre ami put s'en passer. Beaucoup d'autres choses d'une égale exactitude nous furent dites, mais les convenances nous forcent à les taire.

ALP. CAHAGNET.

#### SOMNAMBULISME.

#### RECHERCHES PAR LE LUCIDE TARTABIN, 18 mai 1855.

J'ai dit, page 450 de ce volume. comment, dans un moment de passe-temps, j'avais endormi M. Tartarin, cultivateur à Argenteuil. En racontant le phénomène de dédoublement qu'il avait vu de ma personne, etc. Une deuxième fois j'endormis ce monsieur afin de juger si je pouvais espérer diriger cette lucidité fugace de laquelle j'ai parlé. J'obtins le même état de sommeil en moitié moins de temps, mais je ne pus obtenir ni isolement ni souvenir au réveil. Un voisin de ce monsieur manquait à sa maison depuis deux ou trois jours; sa famille était dans la plus grande inquiétude. M. Tartarin connaissait et estimait beaucoup cet

homme. Je profitai de cette circonstance pour l'engager à aller à sa recherche, ce qu'il fit avec plaisir. Je vais transcrire aussi exactement que possible ses propres paroles, afin qu'on juge de la facilité que l'homme possède de se diriger, de voir, et de disposer de cet état selon ses vœux ou selon les vœux des esprits qui lui en facilitent les moyens.

- Je vois son épouse, dit le lucide; comme elle est triste, la pauvre femme! Je le crois bien; ils vivaient bien ensemble; elle est bien chagrine... Je ne le vois pas, lui... il n'y est pas... Je voudrais cependant bien le voir... Tiens! me voilà dans les champs! Sa pauvre femme le cherche dans une pièce de terre leur appartenant; elle pleure et ne le trouve pas... Tiens, c'est drôle, me voilà sur un pont!... mais, c'est le pont de Bezons, je le connais bien; pourquoi donc qu'on me mène là?... Je reconnais bien l'auberge de M. R... Qu'est-ce que je lui dis?... Ah! bien, qu'est-ce que j'ai l'air ? Où vais-je comme çà ? J'ai l'air d'un flàneur ! Je marche tranquillement tout le long de la Seine. Bon! j'arrive à Saint-Germain; il n'est pas à Saint-Germain. Je ne vois rien... Revoilà ces brouillards noirs qui passent encore devant mes yeux.

— Ne faites-vous que de voir des tableaux, des lieux et des distances que vous nous citez, ou, au contraire, vous trouvez-vous bien en entier, vivant aussi libre de tous vos mouvements et de vos appréciations dans les lieux desquels vous me parlez,

que dans votre état ordinaire?

— Comment cela! Si j'étais bien sur le pont de Bezons, et si j'ai parlé avec M. R...? Je le crois bien; où voulez-vous que je sois donc, puisque je marchais tout le long de la Seine?... Oh! bien, ce serait drôle, si je n'étais pas tout entier là où je vous le dis.

- Faites cependant attention que votre corps

ne change pas de place.

— Qu'est-ce que cela me sait à moi, pourvu que je sois où je me vois. Est-ce que je m'occupe du lieu où je ne me vois pas! Que mon corps reste où il voudra, pour moi je suis bien et parsaitement bien où je marche.

— Tachez de voir à nouveau si vous pourriez re-

trouver les traces de cet homme.

— Voilà qui est surprenant; je me retrouve sur le pont de Bezons...

Le voyez-vous se jeter à l'eau?

— Non, mais j'éprouve quelque chose d'indéfinissable.

- Est-ce une sensation de peine ou de joie?

— Ce n'est pas une sensation de joie, mais, à coup sûr, je n'ai jamais senti ce que je sens. Je me trouve si drôle!... Que va-t-il donc m'arriver?... Je suis dans un drôle d'état... oh! je vois, il est retrouvé, le voilà au bord de l'eau.

— Il s'est donc noyé?

— Je ne sais s'il s'est noyé. Je le vois pour la première fois, là, sur le bord de l'eau de laquelle on l'a retiré; sa famille le sait, car je vois auprès de lui son frère et son beau-frère; c'est sans doute qu'ils veulent cacher cette mort. Oh! ce pauvre homme, le voilà bien là; il n'y a plus de doute pour moi, il est noyé.

Je dois saire observer que le jour même où le lucide dit voir retiré de l'eau l'homme qu'il voulait voir, il fut effectivement retiré de la Seine un homme au pont de Bezons; l'on crut dans le pays que c'était celui dont la disparution inquiétait tout le monde, mais l'homme trouvé ainsi était un étranger à la ville. Comment ne pas admettre devant une telle erreur les propositions que j'ai faites sur ce sujet dans les Arcanes de la vie future dévoilés, et dans mes autres ouvrages, qui sont : qu'il suffit au lucide ou aux personnes présentes de désirer fortement que telle chose soit pour qu'elle soit effectivement pour lui. C'est simplement un effet d'enveloppe des choses ou des êtres dans les images de la pensée présente des personnes qui questionnent. Oui, je le répète avec plus d'assurance que jamais, chaque chose nommée devant un lucide est instantanément présente à ses yeux, elle se trouve dans le nom même prononcé, elle peut être changée de forme, ainsi que de manière d'être, à chaque accolement que l'on sera de son individualité avec le nom d'une chose quelconque : semblable à un objet que l'on enveloppe dans plusieurs doubles de papier de différentes couleurs; qui ne voit que le papier extérieur ne connaît que la couleur de ce papier; il en est ainsi des autres. M. Tartarin s'est dit en voyant le cadavre retiré de l'eau, ne serait-ce pas celui que je cherche? Comme il connaissait beaucoup cet homme, il se l'est représenté par le mirage de sa pensée et s'est trouvé envelopper le cadavre qu'il voyait dans l'image de celui qu'il cherchait. Il en est de même des parents qu'il a vusautour de ce cadavre; comme il savait que d'actives recherches étaient faites par ces parents, il s'est dit : Oh! bien sûr qu'ils savent qu'on a trouvé un homme au pont de Bezons, et sa pensée a sait à l'égard de ces personnages ce que la pensée de tout le monde sait en toutes les circonstances de la vie, en voyant chacun intérieurement les choses et les êtres, tels on les sait et on les croit. Il ne saut qu'un peu d'observation à l'homme pour se rendre compte de ces cas d'erreurs pour le lucide. Ce dernier est d'autant plus trompé qu'il est aux prises avec la vie de ces images, comme nous l'avons dit tant de sois, vie aussi pleine d'activité et d'objectivité pour lui que celle de l'état terrestre.

L'homme que nous cherchions sut trouvé noyé quelques jours après, mais à un autre endroit dans la Seine que celui où l'avait vu Tartarin. Y auraitil eu prévision tronquée sous l'empire des mêmes puissances dont nous venons de traiter? Nous l'ignorons; mais il nous reste prouvé une sois de plus que l'univers d'images des choses humaines, images non imagées après coup, mais bien préexistantes aux saits, ossre à notre ame toutes les mêmes certitudes désirables de pondérabilité, d'activité et d'actualité que les sormes matérielles lui ossrent elles-mêmes. Nous ne pouvons donc trop attirer l'attention des étudiants sur cette question capitale, question qui est la clef des plus hautes solutions métaphysiques qu'aient suscitées le somnambulisme, l'extase, la solie, l'hallucination, etc.

ALP. CAHAGNET.

# ETUDES ANATOMICO-MÉDICALES 21 et 26 janvier 1856.

Somnambule Ravet et somnambule Adèle Maginot.

Le cadre d'un ouvrage ayant pour titre : Révélations d'outre-tombe (voir la fin de ce recueil), quoique considérablement élargi, se trouve trop étroit pour y insérer les études que je ne cesse de faire avec le somnambule Ravet, duquel j'ai parlé tome 1er de l'Encyclopedie. Je me trouve forcé d'en reverser l'excédant dans cette publication. Il serait fâcheux, je le pense, de laisser dans l'oubli des détails de l'ordre de ceux qui suivent. Le 21 janvier, je questionnais le lucide précité sur des doutes concernant la mission des guides des hommes de la terre, séance qui est mentionnée dans l'ouvrage précité; après quoi Ravet demanda quelques conseils à son guide pour le traitement d'une plaie qu'il a à la jambe, plaie qui l'inquiète et le fait beaucoup souffrir.

Ravet jouant, il y a quatorze ans, avec un camarade, reçu de ce dernier un coup de pied sur le devant de la jambe droite, à la suite duquel il y eut une plaie qui resta ouverte malgré tous les soins qu'il y apporta pendant ce long laps de temps, jusqu'au jour où, dans une nuit, son frère spiritualisé lui apparut dans un rêve et lui révéla un remède qui amena promptement la cicatrisation de cette plaie. (Voir, tome 1er de l'Encyclopédie, l'article: Guérison par un mort). La plaie resta

fermée pendant près d'une année, après quoi elle se rouvrit à nouveau. Adèle parvint à la fermer, mais elle se rouvrit encore après, au moins, neuf mois de cicatrisation, et c'est pour elle qu'en ce jour le lucide questionne son guide. Ravet a les jambes couvertes de varices d'un volume incroyable, qui, je le pense, ajoutent à la dissiculté de la guérison parsaite de sa plaie.

Un deuxième accident lui arriva, il y a environ un an, et faillit lui occasionner les mêmes troubles que le premier. Ravet sentait depuis quelque temps une gêne sous la cheville intérieure de la même jambe; croyant que c'était une écharde qui s'était logée dans l'épiderme, fouilla cette place à l'aide d'un outil tranchant et offensa un petit nerf imperceptible, qui s'était allongé de lui-même au dehors de l'épiderme et avait formé une petite grosseur que Ravet croyait être le produit d'autre chose. Deux mois de traitement magnétique et un peu d'onguent Canet finirent, non sans peine, à fermer cette petite plaie. Il se trouve qu'en ce jour cette même plaie menace de s'ouvrir à nouveau. et, ce qui est le plus incrovable, c'est qu'une semblable plaie s'est ouverte juste au même endroit. à l'autre jambe en regard de celle qui avait été causée par l'imprudente ouverture qu'avait fait Ravet.

Je prie le lucide de demander à son guide ce qui peut occasionner cette persévérance que met sa première plaie à s'ouvrir ainsi après une cicatrisation aussi longue, et qui peut, en même temps, avoir produit le phénomène de l'ouverture de la deuxième plaie? - C'est l'habitude que l'humeur a prise de pas

ser par cette ouverture.

— Pour comprendre une telle habitude, il faut supposer que cette humeur est susceptible d'en prendre une et, par conséquent, d'avoir conscience de ce qu'elle fait.

- Elle en a parfaitement conscience.

— Je pourrais admettre ce que vous dites, d'après la vie que je supposais et que vous nous aves confirmé, qui anime les plus simples mollécules matérielles; mais l'humeur qui est sortie n'est plus là pour se souvenir qu'elle a sorti par ce trou, et l'humeur à sortir n'y ayant jamais sorti ne peut

en avoir pris l'habitude.

- Avez-vous besoin d'avoir passé par un chemin quelconque, que vous savez qui conduit à tel endroit, pour connaître ce chemin et vous en servir au besoin? Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait ries d'inanimé ni de non pensant dans l'univers; par conséquent, les corpuseules qui forment la substance humorale s'instruisent entre eux et savent. par ce moyen, par où leurs camarades ont sorti pour passer dans un autre état, qui est un moyen de liberté pour eux. Cette plaie était un chemin dont la porte est continuellement gardée par des leurs, et lorsque les grandes expatriations sont nécessaires (vu l'abondance des masses), les portiers enlèvent, comme ils ont su les placer, les matériaux obstruants qu'ils avaient mis là pour un temps nécessaire, la porte se trouve réouverte et l'émigration continue à nouveau.
  - De quoi est composée cette humeur?
  - De l'écume du sang?

Qui produit cette écume?
Le trop ou le pas assez des constituants du sang.

— Pourquoi la deuxième plaie s'est-elle ouverte

d'elle-même?

- Parce qu'il s'est trouvé quelque ouverture imperceptible qui a facilité cette plaie à s'ouvrir. L'humeur se trouve sans cesse charriée dans le torrent de la circulation du sang; elle se trouve quelquesois entravée dans son cours par des compressions ou quelque autre cause; les corpuscules qui la forment se groupent alors et font des efforts très-grands pour continuer leur route; dans ces efforts, ils forment ce que vous nommez des inflammations; ces dernières engendrent des déchirures et des plaies. Une sois la plaie formée, elle n'est pas facile à fermer, si elle se trouve surtout avoisiner les conduits abondants de la circulation.

- Ces corpuscules ont-ils un siège d'action,

une organisation quelconque?

- Certainement, c'est tout un petit peuple qui a son gouvernement, ses lois, ses habitudes et ses besoins, vous savez que je vous ai déjà dit cela.

OBS. Je ne pense pas que Ravet ait quelque propension pour un système qu'il ne m'est nullement difficile d'accepter, vu que j'en ai déjà beaucoup traité dans mes ouvrages. Ce lucide est de l'avis de presque tous ceux que j'ai vus, concernant leur santé, qui est de se mésier plus de leur savoir que de celui d'un autre lucide; il présère que je consulte Adèle à ce sujet afin d'avoir son opinion sur un traitement à suivre. C'est ce que je fis quelques jours apre. Voici ce qu'Adèle nous dit :

- Pourquoi cette plaie s'est-elle réouverte?

— Parce qu'on n'a pas continué, malgré qu'elle était fermée, à la couvrir au moins pendant deux mois de l'onguent qui l'avait fermée.

- Qu'aurait fait cet onguent sur des chairs en

bonne santé?

— Ces chairs n'étaient pas en aussi bonne santé qu'elles n'eussent plus besoin de fortifiant, et cet onguent en est un.

- Cela ne me dit pas pourquoi elle s'est réou-

verte!

— Parce que l'humeur a pris l'habitude de pas-

ser par là!

Tu parles d'habitude, quelle habitude peut avoir une humeur qui est dans le corps de faire une chose qu'elle n'a jamais faite, carsi elle l'avait fait une fois elle ne rentrerait pas dans le corps

pour recommencer?

Des ensants qui ont l'habitude de courir dans les champs ou au bord de l'eau ne se trouvent-ils pas victimes parsois les uns ou les autres de quelque trou ou de quelque chute qui les sait tomber dedans ou dans un précipice; désendez à tous ceux du quartier d'aller près de ces lieux dangereux, vous ne réussirez qu'à stimuler leur envie d'y aller, et par là vous aurez beaucoup plus d'accidents à déplorer; il en est ainsi du cours qu'a pris cette humeur, depuis de nombreuses années qu'elle passe (par l'esset de la circulation) auprès de ces ouvertures par lesquelles tant des leurs disparaissent; tous savent très-bien que ces ouvertures existent et y passent lorsqu'ils ne veulent ou ne peuvent plus vivre entre eux.

- Pour que cela arrive tel tu le dis, il faudrait

que cette humeur fut vivante et pensante.

— Où donc qu'il y a quelque chose de mort dans la création, et s'il n'y a rien de mort, tout n'agit-il pas? Agir et penser sont une même chose; on ne peut faire l'un sans l'autre; eh bien! vous êtes bons là vous autres, de croire que tout cela ne pense pas; eh! qui donc penserait pour eux? qui donc conduirait ainsi des êtres morts dans ce que vous dites qui fait votre vie? Tiens, tes savants vivraient cent ans les yeux ouverts comme je les ai, ils ne sauraient pas encore le pourquoi de tout cela; mais sache donc que nous sommes tout un monde, tout un univers vivant, etc.

Adèle conseilla à Ravet ce qu'il avait à faire et moi je restai pour la première fois sous l'impression produite sur mon esprit par cette définition presque identique des deux lucides sur les constituants de la matière. Ravet ayant lu mes ouvrages aurait pu penser comme moi, mais Adèle qui n'a rien lu, qui ne veut rien lire, et qui n'est bien qu'à sa cuisine, me dire de telles choses, a droit à me surprendre, elle qui n'a pas la communication de pensées, et qui, si elle l'avait, me l'aurait dit certainement, aussi explicitement plutôt, je dus en conclure que nous étions à l'A, B, C de ces connaissances et que j'étais dans une bonne voie à leur égard. Que les magnétistes studieux se livrent à ces études, surtout lorsqu'ils auront lu l'ouvrage précité, ils ne regretteront pas leurs peines.

ALP. CAHAGNET.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Nous pensions pouvoir publier sous le titre : Arcanes de la vie future dévoilés, un tome 4º, tel nous l'avions annoncé; mais, d'après des conseils qui nous ont été donnés, nous publierons ce même volume sous le titre qui suit. La principale cause qui nous a forcé à en agir ainsi est celle que publiant à des années d'intervalles le même ordre d'études que nous voulions renfermer sous le même titre, nous forçons les lecteurs de l'un de ces volumes d'acheter les précédents afin d'avoir l'ouvrage complet, ce qui est coûteux pour eux et difficile à se procurer en ce moment. Comme chaque volume est complet en lui-même, et surtout celui que nous annonçons, ils peuvent donc porter chacun un titre spécial; c'est pourquoi nous avons intitulé celui-ci : Révélations d'outre-tombé. etc. Nous soumettons à nos lecteurs une très-faible esquisse de la table des matières, et nous osons affirmer que toutes les solutions qui nous ont été données par les Esprits Gallilée, Hippocrate, Franklin, etc., ne sont pas connues des hommes etsont appelées à renverser bien des systèmes scientifiques qui ont fait de grandes réputations jusqu'à nos jours, et à éclairer beaucoup de questions. restées pendantes dans les plus hautes régions des sciences astronomique et météorologique.

Le monde spirituel y est traité avec de très.

grands détails.

Abrégé de la table des révélations d'outre-tombe, par les Esprits Gallilée, Hyppocrate, Franklin, etc. (4).

Dieu et le monde spirituel; préexistence des ames à la création de la terre; premiers hommes qui l'ent habitée; leur début danscette existence; qui gouverne la terre et influe sur les saisons et ses productions.

Etudes très-détaillées sur l'entrée, les ûsages et les affections de l'homme au monde spirituel, après avoir

quitté la terre.

ASTRONOMIE et MÉTÉOROLOGIE. — Révélations faites par l'Esprit Gallilée sur la marche de la terre; ses rapports avec les autres planètes; les comètes, les étoiles filantes et la voie lactée; position du soleil; nouvelles propositions sur la cause et le siége de la chaleur et du froid de la terre, ainsi que chez les êtres qui l'habitent; sur le vrai midi et le vrai nord, sur la périodicité des marées, sur les causes des vents, des tempêtes, des pluies locales, des vents alisés, des courants atmosphériques et sous-marins, des tourbillons et des trous inemplissables; adhérence des corps aux globes; de quoi sont composés les fluides magnétiques, électriques et galvaniques.

Magie. — Arcanes, puissance et impuissance de la magie; cause des épidémies, des disettes, des révo-

lutions, etc.

BOTANIQUE médicinale, vertus et temps propices à l'emploi des plantes; existence, intimité et sensibilité des fleurs.

PHYSIQUE et MÉTAPHYSIQUE. — Gaz à peu de frais pour lumière; pièce médico-galvanique contre le défaut de circulation du sang et des fluides; nouveaux moyens de purifier l'air des appartements; de quoi sont composés. L'aimant et le diamant; nouvelle bous-

<sup>(1)</sup> Prix: 5 fr, pour Paris, et 6 fr. par la poste. — Souscrire chez Germer-Baillière, libraire, 17, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, ou chez l'auteur, à Argenteuil.

sole. — PENSÉES. Leur nature, leur forme, leur force et leur faiblesse. — MÉMOIRE. Comment s'impriment à l'état permanent, les pensées, les gestes et les sons dont elle est la gardienne. — PAROLE. Comment se forment les sons qui composent la parole; quel rôle l'àme et le corps jouent dans ce sublime travail. Suicides contagieux; rapports des âmes entre-elles, tant sur terre qu'au monde spirituel.

ANATONIE. — Rôle spécial très-détaillé des principaux organes du corps humain, leur vie de relation; curieuse construction de l'œil; comment et où s'impriment les images des choses vues par cet organe:

animalcules qui composent le corps.

MÉDECINE. — Révélations faites par Hyppocrate sur les différentes espèces de maladies de poitrine, du poumon et des bronches; sur les différents genres d'épilepties; leurs causes et leur transmission; composition d'eaux minérales applicables aux maladies de la poitrine, ainsi que les moyens de guérison et

calmants à employer contre l'épileptie.

Hermétisme. — Notions sur la science hermétique et sur le Christ; manifestations spirituelles; révélations faites par l'Esprit Franklin sur la naissance et les progrès de ces manifestations; sur les mouvements des tables; comment s'opère la transpersion de la matière par les apports; machine de curieuse construction enseignée par cet Esprit pour la guérison de la paralysie, ainsi qu'une nouvelle machine électrique d'une très-grande puissance.

MAGNÉTISME. — Révélations de l'Esprit Hyppocrate sur le somnambulisme, les songes, les rèves et les cauchemards; topographie de la lune, ses productions minérales et végétales; conclusions par plusieurs lucides sur la mission des guides des hommes de la terre, en vue du progrès et de la perfection de ces

derniers.

#### Pedale.

#### PHILOSOPHICO-SPIRITUALISTE.

Est-ce en prose, est-ce en vers qu'en doit parier à Dieu ? Est-se dans sa domeure, au temple, est-ce en tout lieu ? Je n'en asis rien, bélas : mais en tout lieu mon âme Parie à son Créateur, dont le doux nom l'enflamme Sous son tolt dont l'abri vient couvrir ses douleurs, **Bans les champs émaillés de verdure et de fleurs.** Aux bords d'un frais ruisseau, dont l'eau coule paisible. Dans les bois dont la paix la trouve plus sensible, Le jour sous un ciel bleu, la nuit sous un ciel noir, **Im matin au midi, du midi jusqu'a**u soir, Kilo málo sa voix aux douces voix des anges, Pour, de son Créateur, mieux chanter les louanges. ans ce foyer d'amour elle aime se baigner, De la vie éternelle elle aime s'impreigner; ia lui fait aette eroix, reste du vieux Brahmisme Ou'adore a deux genoux, un faux christlanisme. Ca Judaisme mort, tous ces législateurs mi pour dire plus vrai n'en sont que plus menteurs. Le Bieu qu'eile connaît, qu'eile adore et vénère, Qui fut, est et sera de tous l'unique père, 'a pour temple et pour lieu que la voûte des cieux : Il n'a d'autel, de chants, d'hymnes harmonieux Qu'il présère au cœur pur, plein de reconnaissance Pour les biens découlant de sa munificence : Un soupir, un regard, un geste, un mot d'amour Sont le seul culte, hélas! du céleste séjour. Arrière donc, pasteurs, qui faites vos délices D'usages non moins sots, que vos sots sacrifices; Hommes noire au dehors, hommes noirs au dedans, Soyez mains orgueilleux, soyez mains imprudents. Au nom de votre Dieu, condamnez moins les autres Bi vous voulez qu'il ait pitié de ses apôtres. Et veus, croyants béats, relevez votre front, Car être aux pieda d'un frère à Dieu, c'est faire affront. 1° ianvier 1856. ALP. CAHAGRET.

# AVIS A NOS ABONNÉS.

Cette livraison est la dernière de l'abonnement à l'année 1856; la prochaine contiendra la fin, la table des matières et la couverture du tome II de l'Encyclopédie magnétique spiritualiste. Nous prions nos lecteurs de renouveler au plus tôt leur abonnement pour l'année 1857, s'ils ne veulent pas éprouver de retard dans l'envoi des prochaines livraisons.

Nous avons fait quelques efforts pour rendre aussi intéressante que possible cette faible publication. Nous pensons que nos amis nous tiendront compte de ce besoin permanent que nous ressentons de correspondre ainsi trimestriellement avec eux pour leur conter ce que nous découvrons de nouveau, et les progrès que fait la science qui nous occupe.

Nos lecteurs connaissent notre horreur pour la réclame et tout ce qui sent l'agio littéraire; mais nous ne pouvons résister au besoin de les prier de propager nos publications, s'ils veulent être pour quelque chose dans l'œuvre que nous avons entreprise. Ceux qui ont le moyen pourraient, à l'occasion, prendre deux abonnements pour un et donner le deuxième, ce qui, pour nous, remplirait le vide que laissent dans notre caisse les frais d'impression. Qu'on

sache que nous sommes en retour, tous les ans, de 200 francs, pour soutenir un drapeau dans lequel nous voulons nous ensevelir.

Nous recommandons également à nos lecteurs l'ouvrage que nous venons de publier, ayant pour titre : Rérélations d'outre-tombe, ouvrage duquel nous avons donné un aperçu dans la dernière livraison, par l'abrégé de la table des matières qu'elle contient. Cet ouvrage, nous osons le dire, est un des plus instructifs de ceux que nous avons publiés jusqu'à ce jour. Le même bon sur la poste pourrait contenir la souscription à cet ouvrage et l'abonnement à l'Encyclopédie magnétique.

Nous avons réduit le plus que neus l'avons pu le prix des ouvrages que nous avons encore en notre possession, afin d'en faciliter l'acquisition aux bourses les plus pauvres, et perter nos consolations dans le plus de familles possible. (Voir à la couverture de cette ligraispa.)

ALP. CAHAGNET.



# IMMORTALITÉ (Suite).

A MONSIBUR CLEVER DE MALDIGNY, EX-CHIRUR-GIEN-MAJOR DE LA GENDARMERIE D'ÉLITE DE PARIS.

## Cher monsieur,

J'ai traité très-superficiellement, dans la lettre que je vous ai adressée précédemment, de la question de l'immortalité individualisée de l'âme humaine; je n'ai pu m'étendre sur cette question aussi démonstrativement que je l'aurais désiré par deux fortes raisons qui sont que le lecteur n'aime pas les longues démonstrations et que l'imprimeur les fait payer à tant la lighe. Je vais continuer aujourd'hui cette question sous les mêmes dépendances, en recherchant l'immortalité individualisée de l'âme humaine, dans celle du règne minéral.

Si, pour cela faire, j'ouvre la Bible, livre d'autorité religieuse duquel doit découler l'autorité scientifique, selon les partisans de ce livre, je lis que Dieu et le chaos existaient au commencement. Dieu est une figure indéfinie par ce livre et le chaos est une figure non moins indéfinie, vu sa non-forme. Cependant il est dit que l'esprit de Dieu planait sur les eaux, ce qui prouvait qu'il y avait des eaux dans ce chaos... Dieu dit que la

lumière soit, et la lumière fut... Si Dieu est la lumière même, il aurait pu dire que je sois et je suis.... Dieu mit six jours à retirer du chaos tout ce que voient nos yeux, c'est-à-dire commandant que chaque chose fût pour que chaque chose soit; puis il donna son approbation à chaque ordre de sa création... Je n'ai jamais pu comprendre que Dieu ait pu dire que cela soit, pour que cela fût, devant ce chaos qui semble être le magasin universel des êtres et des choses, que Dieu en retire à l'état créé et non à l'état incréé, vu que chaque chose était dans ce chaos avant cet appel. Mais, me diton, ces êtres et ces choses y étaient non distancés et non éclairés. Je n'ose demander à la Bible qui avait créé ce chaos, cette cohésion informe, non distancée et non éclairée des êtres et des choses, car ce serait prouver que ce n'est pas Dieu qui est l'essence même de la lumière et de la persection des formes. Je laisse le soin de cette réponse aux inspirés de l'Immaculée-Conception.

J'ai désiré ouvrir simplement ce livre, pour y reconnaître la préexistence des êtres; ce qui est une immortalité antérieure qui prouve en son

genre celle ultérieure.

Je comprends la création d'une autre manière. Je ne la vois, au commencement comme à la fin (si commencement et fin existent), que sous l'aspect d'une étendue de lumière infiniment divisée. Dieu est le foyer central de ce rayonnement sans bornes (si le non borné peut avoir un centre, qu'on me passe à mon tour ce contre-sens). Il n'y a donc pas pour moi de commencement, de chaos ni de matière; car commencement, c'est n'être qu'après, qu'après qui ou quoi?... Chaos, c'est contenir quoi ou qui? provenant de qui ou de quoi?... Matière, c'est être autre que ce qui ne l'est pas.

Qui a vu le commencement de quoi que ce soit? Qui a vu le chaos de quoi que ce soit?

Qui a vu que chaque chose est autrement qu'elle est?

Si nous admettons un commencement, par l'effet de la comparaison que nous déduisons, de l'éclosion matérielle des germes, nous ne sommes toujours en droit que de dire commencement d'éclosion, mais non commencement d'être; puisque le germe, qui est sans contradiction l'être des êtres de son espèce, existe avant ce prétendu commencement.

Si nous nommons chaos la non-extension présente du germe, nous ne sommes qu'en droit de dire, non-extension du germe, ce qui n'est pas dire chaos, mot synonyme de confusion et des mélanges des constituants de ce germe; car aucun microscope, jusqu'à ce jour, nous a démontré que les constituants de ce germe étaient placés confusément ou mélangés de manière à mériter le nom de chaos.

Nous ditons encore, si c'est Dieu qui a créé ce chabs; Dieu n'a donc eu l'intelligence au prétendu commencement, que de dire chaos soit, satis savoir ce que serait ce chaos? car si Dieu avait mis chaque chose en état de chaos, ces choses n'auraient pu former le chaos que par le défaut d'ordre et de classification de l'Éternel Peut-on réellement présenter de telles propositions au nom d'un Dieu?... Voyez-vous cet être parsait par excellence, comme le premier boutiquier de notre terre, tirer les objets de sa création un à un du sombre magasin dans lequel il les aurait déposés, puis en saire un étalage classé et digne de l'admiration d'êtres auxquels il aurait refusé la faculté de connaître ce qu'ils admirent ?... N'est-ce pas, livre trois fois saint, que tu te fais vieux? Crois-moi, prend place parmi les bouquins et laisse l'homme raisonner, si tu veux le rendre passible de son raisonnement.

Il en est de même de la matière. Lorsque l'esprit du lucide, du songeur, du rêveur, du voyant, du fou, de l'halluciné est en tout ce qui fait résistance à notre état présent; nous ne sommes qu'en droit de dire : une résistance s'oppose à notre appréciation, et cette résistance est le secret le plus caché de la puissance intelligente, de celui qui ne fat ni ne sera, mais qui est pour nous tant que nous sommes. Je dis donc qu'il n'y a pas pour moi de commencement ni de fin de tout ce qui est, et qu'il existe en guise de chaos un classement harmonique pourvu des choses nécessaires, tant à la conservation de chaque individualité qu'aux jouissances de cette individualité.

Dieu, foyer central de son œuvre, désirant un vis-à-vis, c'est-à-dire être distancé d'elle afin de n'être pas un tout d'une seule pièce, accorda aux parties lumineuses semées par lui dans l'immense rayonnement de cette œuvre, une certaine dose de liberté; c'est-à-dire leur permit de se grouper et de se transporter où elles le voudraient, étant toujours limitées, cependant, à certaines sphères qu'elles ne pouvaient dépasser... Ces parties de l'Éternel en prirent à leur aise et ne tardèrent pas à troubler la classification qui existait alors en se classant elles-mêmes, comme le pourrait faire un troupeau de moutons au milieu d'un pré de leur goût.

Ces parties de Dieu ne tardèrent pas à trouver les espaces incommensurables, qu'elles franchissaient par un seul acte de leur volonté, beaucoup trop étroites, et désirèrent aller au-delà. Ce désir, connu de celui qui était tout puissant sur cet état, dut produire en son cœur un effet semblable à celui qu'éprouverait un tendre père de famille

qui, se dépouillant du fruit des économies qu'il a faites en vue du bonheur de ses enfants. les leur donne, pensant qu'ils lui en sauront au moins quelque reconnaissance, et qui se voit au contraire assailli par de nouvelles demandes. Dieu, disonsnous. dut restreindre ses largesses et même limiter les désirs de ses créatures, en leur enlevant la faculté d'extension qu'il leur avait accordée. Il réassembla alors le troupeau épars et l'enferma dans un cercle qu'il ne put franchir. Ce cercle est l'état matériel, état de cohésion des êtres et des choses, état d'optique combiné, qui fait voir à chacun les choses de son passé, ou trop distancées de lui pour ses moyens présents de communication, ou trop soudées ensemble pour ses moyens d'extraction.

LA LOI DE CHAQUE ÊTRE ET DE CHAQUE CHOSE FUT RENFERMÉE DANS CHAQUE ÊTRE ET DANS CHAQUE CHOSE, loi qui est la garantie de l'immortalité de toutes les fractions de la création; loi qui fait rentrer dans le point l'élasticité du cercle, comme elle fait l'extension de ce point; loi qui, limitant enfir chacun dans ses puissances, assure à tous la possession invariable de leur moi et les droits de ce moi.

Par cette simple proposition, nous voilà arrivés à la création de l'état matériel, à la cohésion des parcelles de lumière, comme nous les avons admises en premier lieu, mais dont l'assemblage, dont la soudure produit l'opacité des formes matérielles.

Cette lumière passe en premier lieu par l'état de sluides, ainsi que par ceux d'éther, d'air, d'humide radical, d'eau, de chaux, de terre et de minéral, puis, repasse par la même slière, pour retomber, étincelle à étincelle, dans le grand récipient lumineux, dont elle a été distraite à l'intention précitée, mais se retrouvant bien étincelle à étincelle dans ce récipient universel c'est-à-dire moi à moi, ce qu'elle était et ce qu'elle doit toujours être... Cette conservation de toutes les parties individualisées de l'œuvre de Dieu, a le mérite au moins de prouver que le Créateur ne retouche pas à son œuvre, et ne peut la changer, comme l'homme change la sienne.

C'est donc ainsi que, sans le secours d'instruments de chimie, nous voyons ces pleurs lumineux tomber goutte à goutte sur cette grosse larme, nommé globe, larme qu'à dû verser le Créateur de tant de merveilles, lorsqu'il se vit forcé de séquestrer ses bien-aimées créatures dans cet état de détention momentané, pour leur prouver toute sa sollicitude à leur égard.

Oui, ces pleurs des espaces sont autant d'enveloppes et de germes de tout ce que le règne minéral offre à nos yeux... Ils contiennent les sels, les soufres, les chaux, les couleurs et les moyens de cohésion nécessaires à la manifestation des corps qu'ils doivent former.

Ces gouttes sont un assemblage d'individualités indivisibles chacune; mais pouvant être fondues et soudées à des individualités qui ne sont pas de leur espèce, sans perdre leur moi ni leurs facultés respectives.

Ces gouttes descendent des espaces parées de leur belle robe de diamant ou d'émeraude, d'or ou d'argent, de granit ou de marbre, de crayon ou de coke, et elles retournent dans l'espace entourées de la même robe, mais dépouillées des adhésions étrangères à leur être... Adhésions qu'elles ont dû subir dans leur changement d'état, adhésions qui sont le fait des combinaisons humaines, ou des dispositions des milieux qu'elles ont ou traversé ou cotoyé.

Oui, chacune de ces gouttes sait s'infiltrer dans ce globe gigantesque, et aller trouver le point attractif auprès duquel son amour l'appelle, ce point attractif fût-il au centre de ce globe! Pourquoi refuserait-on à l'âme humaine le savoir-faire de ces êtres? Chaque goutte est toute une société d'êtres, je le répète, qui s'unissent, se soudent et se présentent à nos yeux, sous les formes matérielles de cristaux sexagones, octogones, etc., brillant tous de lumière et d'amour. Je dis d'amour, car

leurs moyens de cohésion ne résident pas dans les pointes acérées de ces cristaux, croyons le bien, mais dans cet attrait indéfini qu'on nomme amour. Cette force insubstantielle (du moins à nos yeux), qui soude plus parsaitement les corps entre eux que tous les ciments connus... Cette force est répartie également chez l'éphémère comme chez l'énorme éléphant; chez le plus petit brin d'herbe comme chez le gigantesque baobab... Les savants ont pu connaître cet amour, mais aucun n'a pu le définir, et tous ont dû être jaloux de le voir animer le cœur de l'insouciant insecte comme celui du plus grand seigneur de leur espèce.

Si par nos moyens chimiques nous ne pouvons que transmuer ces créations en vapeurs, qui sa réduisent en eaux, en essences, en acides, etc., ou chaux, sels, soufres, etc., nous ne faisons donc que vider le vase et le remplir, sans changer en quoi que ce soit la substance qui nous sert à cette manipulation... Mêler les substances à leur état naturel ou à leur état manipulé, et produire d'autres substances ayant d'autres puissances et d'autres affinités, n'est pas changer ni annuler les parties diverses qui ont concouru à produire ces substances bâtardes; c'est simplement mêler et non annihiler les espèces.

Que j'assemble un corps d'armée formidable, formé d'êtres de plusieurs nations, sous le nom

d'armée fédérale, ce nom de convention donné à une collectivité d'êtres différents ne soutire à aucun la propriété de son moi, de ses souvenirs, de ses affections, ni de ses aspirations.

Si je veux admettre en métallurgie que les alchimistes aient raison en soutenant la transmutation des métaux; je suis autorisé à dire qu'il n'y a que extraction des substances sulfureuses et colorantes desdits métaux, et non changement total des constituants primitifs de ces métaux... Enlever la crasse dont est couverte ma figure, n'est pas me faire une figure nouvelle, c'est simplement remettre chaque chose en son état et place... Il en est ainsi de la transmutation métallique, qui est la seule proposition que je connaisse qui pourrait faire prendre en considération l'altérabilité et l'anéantissement des choses: mais, comme je viens de le dire, l'extraction n'est pas la transmutation.

Si le plomb n'a pas le son de l'argent, cela est dû au corps gras sulfureux dont il est imprégné, qui en enlève sa sonorité et en falsifie la pesanteur.

Si le fer n'a pas le poids ni la couleur de l'or, je ne dois pas en inférer que devenant or par mes soins, il n'était pas la substance première de ce métal... Je reconnais en lui, il est vrai, une humidité qui l'invite à l'oxydation à laquelle l'or n'est pas soumis; mais en même temps je retrouve dans cette humidité des matières colorantes, qui, proportionnées dans leur manipulation, laissent sa sonorité libre, et peuvent me servir à sa coloration.

Je peux donc espérer prouver que la substance ferrugineuse est la même que celle de l'or, ou que l'imitation a atteint des degrés trompeurs.

Ce n'est pas parce qu'un objet a l'apparence d'un autre qu'il est cet autre, pas plus qu'un bois doré est d'or... L'or est ou et ce qu'il est, comme le bois est ou et ce qu'il est... Je ne peux en chimie que former des mélanges, comme par la parole je ne peux qu'assembler des pensées; mais mélanger et assembler ne prouve pas l'anéantissement des constituants de ces mélanges et de ces assemblages; cela prouve tout au plus que je joins l'hétérogène à l'homogène, duquel résulte le besoin de désunion, le combat, les forces et la liberté primitive de chacun.

Il en est ainsi de l'espèce animale. Croiser les races ne donne comme résultat que des teintes ou des extensions différentes dans les formes, mais ne change pas ces formes, sauf les prétendues monstruosités dont nous avons donné la clef dans le tome III° des Arcanes... Nous n'obtenons pas chez l'être, par le croisement des races, deux cœurs, deux estomacs, deux rates, ou tout autre viscère double, pas plus que doubles membres.

C'est dans le régne végétal où nos transsusions

sont les plus étendues, et encore qu'obtenonsnous?... La forme et le nombre des seuilles ou des pétales sont-ils intervertis?... Nous avons teint, nous avons transposé; mais nous n'avons pas changé le type de l'être, par conséquent nous ne pouvons pas nous retrancher derrière ce barbouillage ou ce débarbouillage des choses : car ne pouvoir anéantir ni changer radicalement l'essence de ces choses, ne donne pas le droit de soutenir la thèse du néant : et il n'y a que le néant qui puisse détruire l'individualité des êtres. Je répète que la loi qui conduit occultement la molécule agrégeante à la place où je laisse tomber machinalement un attrait pour elle, me permet de dire que l'âme, ou le moteur de l'individualité humaine, doit pouvoir se rendre également à l'attrait de sa nature, qui est l'appel de mon âme.

Ce que chaque ame a su faire une fois, lorsqu'elle était, dit-on, dans l'état d'inertie, ce qui est tout un avec n'être pas faute de savoir être, cette ame peut mieux le faire, maintenant qu'elle est éveillée à l'appréciation de son passé.

Mon insouciant soupir d'amour conjugal pe doit pas être supérieur à mon intelligent soupir d'amour fraternel, et l'âme qui est venue à moi sans que je connaisse son nom, peut revenir plus facilement, je le suppose, à l'appel de ce nom.

Je pe sais, cher monsieur, si les savants qui

vous présentent des objections admèttront ces simples propositions; mais, dans le cas contraire, je les renverrais à ma troisième lettre, puis à l'école universelle, dans laquelle la connaissance de ces choses ne s'obtient qu'après un entier dépouillement d'orgueil, et quelque temps de consciencieuse appréciation.

Je ne crois pas devoir m'inquiéter de ce que disent de plus ou de moins sensé ces prétendus savants qui savent à peine en chimie ce qu'est un chiendent... en physique, ce qu'est le frottement, en astronomie ce qu'est un globe, en religion ce qu'est Dieu, et de les voir venir se poser carrément devant moi, le cigare entre les lèvres, nier l'existence spirituelle de cette feuille de tabac qui s'évapore en sumée à leurs yeux, sous prétexte qu'ils ne peuvent en atteindre les rendez-vous avec leurs meilleurs télescopes.

Croyez-moi, mes chers professeurs, restez-en à vos sublimes conceptions mécaniques, copies des types occultes que vous niez, jusqu'à ce que vous ayez pu expliquer ce qu'est la vapeur, que vous n'avez pas créée, et que vous admirez sans la connaître... Allez plus doucement dans l'étude des lois de la création, si vous voulez être dignes de la maison que vous habitez. N'imitez pas le prêtre, qui, quand il ne sait démontrer, impose, et recevez en attendant, mes salutations fraternelles.

Pour vous, cher monsieur, je vous serre cordialement la main.

ALP. CAHAGNET.

(La suite à la prochaine livraison.)

## CORRESPONDANCE.

CORBEILLES, MÉDIUMS, BIBI.10GRAPHIE.

Angers, le 1er juin 1856.

Mon cher monsieur,

Dans l'intérêt public, il est à souhaiter que les faits spirituels soient répandus le plus possible, et nous savons quelle en est la valeur, nous qui faisons des études sérieuses à cet égard. Vos lecteuis d'habitude sont préparés à toute espèce de manifestations; mais, de ces dernières, il en est de si extraordinaires que je me dis souvent : « En vérité! entièrement étrangers à ces prénomènes nouveaux, les hommes qui ouvrent des livres où l'on reproduit les faits généraux du magnétisme, se trouvant heureux de leur supériorité, de leur sagacité, de leur haute sagesse, de leur sublime intelligence, doivent prendre pour des fous, ou des imbéciles, ou des impudents ceux qui les proposent à l'attention des lecteurs. Ils peuvent croire

aussi que c'est une spéculation inconsciencieuse. On peut me faire grace de cette opinion, à moi qui vous envoie des articles pour le seul plaisir d'ouvrir les yeux aux aveugles, et de leur faire connaître des choses toutes plus stupéfiantes les unes que les autres, et qu'il serait si précieux, dans l'intérêt de la morale, que personne n'ignorât. Pour moi, c'est toujours en homme d'honneur, avant horreur du mensonge et la main sur la conscience, devant Dieu et devant les hommes, que j'assime les détails que j'ai le plaisir de vous offrir de temps à autre. et j'appelle sur moi les plus terribles châtiments divins s'il m'arrive une fois de me rendre coupable d'une assertion fausse. Dans mes dernières communications avec les Inanicoles, j'ai été de nouveau très-surpris des résultats que vous trouverez ci-après; j'y joindrai quelques petits extraits isolés. mais très-intéressants des nombreux volumes américains que j'ai reçus de New-York depuis quelque temps, et écrits par des hommes haut placés dans la science, comme sire Robert Hare, professeur de chimie à l'Université de Pensylvanie, membre de plusieurs sociétés savantes, et dont j'ai un beau volume qui me donne des regrets de ne pas pouvoir vous l'envoyer tout entier en français. Cependant je marque des articles des plus remarquables pour vous les communiquer un peu plus tard; car notre cercle étant dissous par

changement d'habitation, dans le lointain, je ne prévois pas avoir autre chose à vous transmettre à l'avenir que mes traductions qui officient toujours beaucoup d'intérêt. Quant à vous, Monsieur. je trouverais bien critiquable et indigne d'ouvrir un livre par tout homme qui, après avoir lu vos ouvrages, ne resterait pas convaincu que vous êtes un des écrivains les plus francs, les plus sincères. les plus loyaux qu'on puisse rencontrer, et plus on lira de faits qui se seront passés sous vos yeux, ou que vous pourrez garantir sur la bonne foi à vous connue des personnes qui vous les présentent, plus on vous en demandera. Ceci expliqué, je vais en venir à ceux qui se sont passés sons ma main, et qui sont de nature à faire rentrer dans leur coque, comme des escargots, ces merveilles du monde, ces hommes prodiges qui, satisfaits et ravis de leur génie, n'admettent pas d'Esprits, gens qui savent tout sans avoir jamais rien étudié. S'ils ne veulent pas nous croire, ils en sont libres; mais qu'ils fassent comme nous avec persévérance, sans laquelle ils n'auraient rien de bien à attendre, surtout qu'ils se rappellent bien que les sceptiques n'obtiennent rien s'il n'y a pas chez eux un commencement de consience dans ces manifestations pneumatiques; que les méchants ou les hommes débauchés n'obtiennent jamais de réponses que d'Infernicoles; que les cagots superstitieux n'ont

rien à attendre que d'Inanicoles sanatiques et stupides ou de vauriens qui se moquent d'eux et les trompent sous le nom emprunté de démon; ensin, que les Inanicoles sages, instruits, les Célicoles ne veulent se mettre en rapport qu'avec des personnes graves, ayant soi entière dans les vrais auteurs de ces manisestations, et désirant s'instruire sur leur condition suture. Deux petits jeunes gens ayant demandé à remplacer à la chaîne deux personnes d'âge mûr, il a été écrit sur-le-champ: « Je ne réponds pas à des ensants. » Voilà tout le secret de ces correspondances: de la soi, de l'honnêté, de la raison, de la sagesse, du silence et de la persistance.

Pour éviter les interruptions, je dois dire d'avance que, dans la séance du 10 avril 1856, nous n'étions au salon, comme de coutume, pour plus de succès, que quatre personnes, et qu'aucun de nous, ne fréquentant que par hasard le théâtre, dont nous sommes très-éloignés, ne connaît les pièces qui se jouent le plus ordinairement. Quant à Béranger, nous ne connaissons guère de lui que sa réputation de chansonnier.

Nous prions l'Esprit qui va nous répondre de nous écrire ses nom, profession, lieu et époque de décès, la rue et le numéro?

- Champire, acteur pour la comédie à Toulouse, mort il y a huit ans, rue Saint-Paul, nº 6.

- Ainsi, c'est Champire que vous vous appelez? (Nous posons la corbeille, et, après trois mouvements, elle s'arrête, et nous trouvons dessous né, avec un accent bien marqué. Aviez-vous un nom de guerre?
  - Oui , Diderot.
- Quel était le nom du préfet de Toulouse lors de votre mort?
  - Picholin.
- En certains lieux on entend dire que les comédiens sont excommuniés. Quelle est votre position?
- Meilleure que celle de ceux qui nous calomnient.
- Puisque les Inanicoles nous prouvent qu'ils se rappellent ce qu'ils ont vu, su et entendu sur la terre, vous pouvez nous fournir la preuve que vous avez été acteur en nous donnant le commencement de quelques-uncs des chansonnettes que vous avez chantées?

Vive le vin, l'amour et le tabac! Voilà, voilà le refrain du bivac.

- Dans quelle pièce chantiez-vous cela?
- Dans le Chalet.
- Pourriez-vous nous donner l'idée d'une autre chansonnette?

Voulez-vous, grisettes, Un polisson sans façon? Prenez-moi, fillettes, Je suis un vieux garçon.

- Dans quelle pièce trouvez-vous cela?
- Dans le Commis et la Grisette.
- Pouvez-vous nous donner autre chose?

Dig, dig, dig, dindon...
Que j'aime à sonner un baptême.
Dig, dig, dig, dindon...
Aux maris
J'en demande pardon.

- Où avez-vous pris cela?
- Dans Béranger. (Le lendemain matin, je n'eus rien de plus pressé que d'aller chez deux dames musiciennes, l'une des deux abonnée au spectacle, pour m'assurer si ces données de Champire étaient exactes. A peine avais-je lu le premier vers de chacun de ces couplets, que ces dames me dirent la suite. Quant à ce qui appartient à Béranger, un libraire m'a montré cette chanson avec le titre : « Le Carillonneur. »)
- Que diront de cela ces entêtés ridicules qui, pour ne pas reconnaître l'immortalité, pour nier l'individualité de l'âme, notre vie future, soutiennent sans plus de honte pour leur jugement que ceux qui disent que Josué a arrêté le soleil, que ces faits sont le produit de nos efforts musculaires, de notre transmission de pensée, à nous qui n'avions jamais entendu parler de ces vers? Je l'affirme

pour moi et pour les trois autres personnes avec qui j'opérais. Enfin, je continue. En mourant, nous reprenons nos formes dans une substance plus légère. Quand et comment sommes-nous vêtus?

- En arrivant dans notre monde, on se couvre de gaze légère.
  - Qui donc donne cette gaze?
  - Tout est prévu.
  - Est-on soumis à un jugement en arrivant ?
  - L'homme est jugé d'avance.
- Avez-vous rencontré des personnes bien connues ?
  - Oui, Molière, Talma.
- Par quel moyen remuez-vous notre corbeille pour écrire?
  - Ma volonté.
- Dans quel pays l'usage de la corbeille a-t-il été imaginé?
  - En Allemagne.
- Que préserez-vous pour vos communications avec nous, entre une table ou une corbeille?
  - La corbeille.
- Quelle heure de la journée les Inanicoles préfèrent-ils?
  - Le soir.
  - Étes-vous auprès de nous?
  - Assez près.
  - Mais êtes-vous dans la maison?

- Non, dehors. (Aux États-Unis les Inanicoles disent aussi qu'ils ne sont pas toujours dans l'intérieur des maisons.) Avez-vous voyagé?
- J'ai parcouru le monde entier sur la terre. Maintenant, je me repose.
- Nous apprécions souvent des distances par nos pas; mais vous, comment pouvez-vous les convaître?
- Je ne me suis jamais préoccupé de cela; je marche sans m'occuper des distances. Je ne suis pas arpenteur.
- Tous les Inanicoles nous disent que nos animaux sont représentés au ciel, et que les êtres ont besoin d'une certaine alimentation. Un tigre, par exemple, comment pourrait-il manger puisqu'il ne peut pas tuer?
- Comme nous, et cependant nous n'avons pas de bouchers, et l'on n'achète pas de viande.
- Quelle est l'occupation du plus grand nombre des Esprits?
  - Voyager.

FAITS DE MAGNÉTISME. — Un vicillard de soixante-dix-neufans, de la plus parfaite honnêteté, m'a affirmé sur l'honneur l'exactitude du fait suivant, qu'il m'a raconté ainsi: « Il y a quelques années que j'ai demandé à une lucide si elle pourrait me dire quelque chose de ma vie qui me serait arrivé dans mon enfance. Sa réponse fut: « Cou-

cou...., coucou... Ne bouge donc pas, mon ami, tu tomberais dans l'eau et moi aussi. » Je ne sais pas ce que cela signifie, lui dis-je. Elle me répondit: « Je vous vois à l'âge de quatre ans environ. Votre mère a besoin de passer le pont d'une petite rivière tellement débordée qu'elle enveloppe le pont; mais on a placé plusieurs grosses pierres pour faciliter le passage. C'est là que je vois votre mère vous porter sur un bras. Un coucou dans un arbre voisin du pont fait son cri ordinaire; vous vous jetez en avant du côté où vous l'avez entendu, en répétant: Coucou. C'est alors que votre mère vous recommande de ne pas bouger; car, peu solide sur ces grosses pierres écartées, elle craint de tomber dans l'eau. »

Je n'avais jamais repensé à ce fait; mais ayant une excellente mémoire, je me le suis à l'instant très-bien rappelé, et j'en ai encore le souvenir parsaitement présent. Elle m'a donc rappelé un sait qui pouvait dater de soixante-dix ans.

Vous voyez, Monsieur, que si Alexis, comme le rapporte M. Delaage, a vu à trente ans dans le passé du colonel Gurwood, la merveille est ici bien plus grande.

Voici maintenant quelques saits donnés au public par sir Hare, page 16. Une commission faite par un Esprit. « Ayant prié l'Esprit d'un ancien ami sur la terre d'aller de Cape-Island, le 3 juillet,

à une heure, à Philadelphie, chez M<sup>m</sup> Gourlay, pour l'engager à envoyer son mari à la Banque, où il devrait prendre des informations, et de me rapporter, à trois heures, le résultat de ses démarches, je sus ponctuellement satisfait comme je l'avais désiré.

Page 53. — Étant à Boston, je lus à un ami une communication de mon père (Esprit) par un médium; je la mis ensuite dans ma poche et me rendis à l'hôtel de la Fontaine, d'où je dus me rendre à Salem par les voitures, et je revins le soir même. Je m'aperçus, en me déshabillant, que j'avais perdu mon papier; mais le lendemain matin, étant allé chez Mme Hayden, et l'Esprit de mon père m'ayant suivi chez elle et s'y étant manifesté, je lui demandai s'il savait ce qu'était devenu ce rouleau; il me dit qu'il était resté sur le siège de la voiture lorsque je quittai Salem. Ayant pris des informations près du conducteur, celui-ci me dit que ce rouleau était resté sur le siège de la voiture : qu'il était à Portland, d'où il me serait renvoyé le lendemain. Cette promesse sut réalisée.» (Le père de M. Hare est un ancien président orateur du sénat américain.)

Page 351. — Une montre d'argent était enfermée sous clef, et cette clef était dans le secrétaire du docteur Phelps. Cependant elle fut remise dans les mains du jeune Harry, par son père (Esprit), sans doute à son grand étonnement, et à qui il avait entendu dire : « Je suis ton père, ne sois point effrayé, » et qui ajouta : « Invite ta mère à regarder l'aiguille des minutes. » Cette aiguille sut enlevée alors de son pivot sous le verre même, glissant sur le cadran. Une personne de la famille, en qui l'on peut avoir toute confiance, assurait sur serment qu'elle venait de voir cette montre six ou huit minutes avant, dans le tiroir où elle était habituellement rensermée et qu'elle avait resermé ce tiroir à la cles. Cette cles, elle l'avait donnée au docteur Phelps, qui, essayant sans succès de remettre l'aiguille sur son pivot, dit à Harry de la porter chez l'horloger. Lorsque ce jeune homme l'eut dans sa main, il s'écria: « Mais l'aiguille est à sa place! » Chacun put s'en convaincre; mais, peu de minutes après, l'aiguille courait de nouveau sur le cadran, et sut replacée encore une fois par une main invisible. Le docteur affirma n'avoir pas perdu de vue un instant la montre qui ne fut pas ouverte.

Page 319. — M. Aidin Ballou, éditeur de plusieurs ouvrages sur le spiritualisme, écrit au professeur Robert Hare: « J'ai proposé à un Esprit, qui m'a semblé un ancien ami, mort depuis plusieurs années, d'aller en un lieu que je lui indiqué et à plusieurs milles de notre cercle, et de me donner, au retour, des renseignements sur la santé et

des saits de certain parent bien connu des personnes présentes. Au bout de trois minutes, ces renseignements me surent rapportés, de nombreux détails me surent donnés, dont quelques-uns improbables, mais tous parsaitement confirmés le lendemain, après mes informations personnelles.

Page 321. — On trouve, dans l'ouvrage de M. Bellou, le rapport suivant du Rév. H. Jarvis: α Plusieurs faits m'ont convaincu de l'intelligence qu'on trouve dans les communications avec les agents invisibles et de leur utilité; qu'ils sont constamment auprès de nous, et qu'ils connaissent comme nous tout ce que nous faisons et ce que nous pensons.

Mon ami Pickard était chez moi vendredi après midi et demanda quel était l'Esprit qui allait répendre à nos questions. Il fut dit aussitôt: « Moi, ta mère Mary Pickard.» Le lundi suivant, 9 avril, Pickard était chez M. G..., où la soirée s'est prolongée une partie de la nuit, et où il reçut cette information supposée de sa mère: « Ton fils est mort. » Il vint immédiatement me trouver, et me dit qu'il allait prendre la voiture pour retourner chez lui (à Lockport, à 60 milles, à pou près 80 kilomètres ou 20 lieues). Il montait en voiture à huit ou neuf heures du matin. A midi je rentrais chez moi lorsque ma femme me remit une dépêche télégraphique, où je trouvai: « Ro-

chester, 10 avril 1849, par le télégraphe de Lockport, le Rév. H. Jarvis. « Dites à M. Richard, si vous le trouvez, que son fils est mort. »

Comme ou l'a vu, M. Pickard était parti avant l'arrivée de cette dépêche. — (Le Rév. H. Jarvis parle de l'utilité des Esprits.)

Voici ce qu'en dit un savant belge, physicien, qui a été l'objet des éloges répétés de l'Institut de France.

« Nous sommes à même de vous affirmer qu'il y a des trésors de morale, de science et de siyle à obtenir du commerce des bons Esprits, lesquels enrichiront notre littérature, nos arts et nos consoiences, et nous donneront des conseils si sages que nous serons obligés d'avouer que DIEU parle par leur voix. » Ce Monsieur dit ailleurs: « Nous avons la conviction que le phénomène du magnétisme et du somnambulisme est exactement similaire à celui des tables parlantes. Ce n'est pas le somnambule qui parle, c'est l'Esprit qui raisonne en lui comme dans la table, et qui s'exprime par sa voix, comme il s'exprime par la main du médium. » (Oui, les médiums sont des hommes mis directement en sommeil somnambulique par les Inanicoles eux-mêmes.)

Page 316. — Le Rév. Ferguson dit : « Pour prouver leur identité, les Esprits intelligents, en communication avec moi, sont entrés dans des détails de conversations intimes entre nous, au temps de leur vie matérielle, à plusieurs centaines de milles du lieu de nos séances, et dont le médium ne pouvait avoir aucune idée. Ils me donnèrent des réponses à des questions que j'avais préparées depuis longtemps dans mes cahiers, dont je ne conservais aucun souvenir, et dans l'ordre dans lequel je les avais écrites. Si l'on me demande quel bien nous devons attendre de ces communications, je répondrai. « L'expansion de la Vérité sur les plus chers, les plus purs et les plus saints rapports de l'homme, et la dispersion des nuoges qui enveloppent son esprit. »

— Voici quelques détails qu'on aime toujours, quoiqu'on les connaisse, à voir confirmer par d'autres Esprits que ceux qu'on a entendas:

Page 447. — Au lieu que nous soyons des ombres sans consistances, nous avons des formes tangibles, d'une symétrie exquise, des membres d'une rondeur des plus gracieuses, et encore si légers et si élastiques que nous pouvons glisser au travers de l'atmosphère avec presque autant de de rapidité que l'électricité. Le tonnerre peut projeter ses membres spiculaires de toutes parts, la pluie peut multiplier ses torrents sans que nous en soyons offensés par le seul acte de notre volonté. Nous sommes avantagés de la beauté, de l'enjouement et de la vivacité de la jeunesse. Nos corps

ment recouverts de vôtements flottants, d'une mature phosphorescente, qui les fait briller du plus vil éclat, ou plus ou moins, suivant les sphères auxquelles on appartient. Le corps spirituel est une reproduction, mais parfaite du corps matériel, dont il tire son origine, et lui étant analogue dans tontes ses fonctions et relations. Le cœur hat sons l'action de pulsations régulières; les poumons font le service de la respiration, et le cerveau engendre son fluide magnétique vital, dont les courants pénètrent chaque partie de l'organisme spirituel. Si l'homme matière est composé de trois parties, une fois qu'il est parvenu à l'état spirituel, la qualité le constitue dans les seules conditions d'ame et d'esprit. Enfin, une des plus précieuses conceptions au bénéfice de notre existence dans les sphères est celle qui nous rend à l'apparence de jeunesse. La décrépitude, les rides de l'age, des maladies, la laideur, les mutilations. les dissormités disparaissent toutes dans la rénovation du corps matériel en corps spirituel. Les sous sont rendus à la raison, l'idiot prend insensiblement sa part de la progression générale.

Il y a des personnes qui voudraient qu'on crât que tous les Esprits, même ceux qui parlent du respect qu'on doit à Dieu, sont des démons, parce que, par hypocrisie, ces derniers prendraient, pour mieux tromper, un langage de dévotion. Si ces

trembleurs ne mettent pas la franchise dans leur poche et commaissaient les bons conseils désintéressés donnés par milliers d'Esprits, comme dans l'exemple suivant, (en persistant dans cette opinion,) au lieu d'être ignorants ils seraient impudents.

Elisabeth Adams est morte poitrimaire, et, dans son fantenil, témoin de sa maladie, elle a souvent dit à sa mère qu'après sa mort elle reviendrait fréquemment s'asseoir dans ce même fauteuil. Or, on lit à cet égard, ce qui suit, dans le volume du sir Hare:

Page 188. - « Ma chère mère, je suis heu-» reuse de trouver l'occasion de vous manifester ma » tendresse. Quoique je sois souvent avec vous, » je ne puis pas me servir de votre puissance ma-» gnétique, comme médium, pour vous entretenir. » Oh! ma mère! quelle joie pleine de délices » j'éprouverais si je pouvais me rendre visible à » vos yeux! Que diriez-vous si vous pouviez me » voir dans ce fauteuil que j'occupai si longtemps » alors que j'étais cruellement malade! Je m'y » ASSIEDS cependant SOUVENT; mais vous ne pou-» vez pas me voir. Ne m'avez-vous pas entendue » vous donner signe de présence par des rappings? » J'ai essayé dissérents moyens pour vous saire » connaître ma présence. Je crois que vous » feriez bien, dans l'intérêt de la santé de mon

» père (beau-père) d'alter habiter le sud l'hiver
» prochain: ses poumons ont besoin d'une tempé» rature douce. Je voudrais de tout mon cœur
» pouvoir vous parler avec le secours de votre
» main que je presse de mes lèvres; mais le temps
» n'en est pas encore venu. Ma bonne mère! vous
» deviendrez médium; ce sera un temps fortuné
» pour moi. Adieu, mère bénie! Je regarde avec
» bonheur, dans l'avenir, notre réunion avec tous
» ceux qu'autour de moi vous chérissez. » (Ses frères et sœurs.)

Quelqu'un de franc, d'honnête dira: « Non, ce n'est pas là le langage possible d'un mauvais Esprit. » Faut-il dire d'un démon, de Satan, du diable? Oh! laissons ce langage à des niais, qui n'ont jamais résléchi de leur vie, ou à ceux qui ont hesoin de monstres pour désendre l'entrée du temple de la raison.

Je m'arrête faute de place; car j'aurais de quoi vous faire remplir dix volumes de merveilles.

Agréez mes salutations cordiales.

SALGUES.

B..., le 1er avril 1856.

Mon cher Cahagnet,

Je vous remercie bien de votre envoi, il sera bien employé. Vous allez me traiter de girouette, quand je vous dirai que je ne crois plus un mot de la jolie théorie que je vous ai envoyée (1). Un joli guéridon laqué m'en a donné un autre que je crois meilleure, en attendant qu'il en vienne une troisième qui tiendra peut-être des deux autres, car on ne peut pas expliquer tous les faits avec une seule.

Si vous n'avez pas le numéro 228 de Du Potet, je vous l'expédierai, ou bien l'Ami de la science du 23 mars qui contient ma palinodie.

Je cherche la vérité de bonne foi et ne suis pas entêté. Je vous engage à bien vous rendre compte de la répercussion tabulaire et somnambulique. Je crois réellement que nous chargeons une pile de notre électricité intellectuelle, que nous créons un être éphémère doué du libre arbitre comme nous, lequel sait ce que nous savons, ce que nous avons su, et même ce que nous sommes susceptibles de savoir...

(Interrompue par la cloche du diner.)

B..., le 30 juillet 1856.

Mon cher Cahagnet,

J'ai bien des torts involontaires envers vous; je croyais vous avoir répondu, mais je retrouve

(4) Voir la 48° livraison de cet ouvrage, page 59, article: Ce que c'est que le monde spirituel.

ma lettre commencée le 1° avril. C'est impardonnable; mais si vous saviez le tracas d'affaires qui m'accable, vous seriez très-indulgent. Je courais l'Angleterre quand votre dernière m'est arrivée.

Un ancien député, M. Duval de Fréville, m'écrit qu'il a une tablette à crayon qui fait des vers anglais sous la main de ses deux enfants qui n'en ont jamais fait; mais j'ai parié qu'il y avait dans l'appartement quelqu'un capable d'en faire, car je crois, comme Morin, que nous sommes les propres instigateurs inescients de tout ce qui se dit et se passe. Quand nous eroyons au diable, mous n'avons que des diableries; aux revenants, que des revenants, etc.

Voici encore qu'on m'appelle à dîner. Je serme cette sois ma lettre pour vous l'envoyer telle quelle. Excusez ma précipitation, et croyez-moi toujours votre très-dévoué serviteur.

J.....

## A M.....

Cher monsieur et bon F.... en Dieu,

Je reçois à l'instant votre désirée lettre, désirée, je ne sais pourquoi, puisque je ne désire plus ici-bas que ma boîte à cinq planches; mais quelques mots, d'une nature qu'on suppose bonne et franche, sont un de profundis cent fois plus restaurant que ce récitatif catholique.

Votre lettre, toute chissonnée qu'elle est d'expression (permettez-moi cette figure), m'a fait infiniment de plaisir. C'est ainsi que j'aime la pensée, non parée, non emmaillotée dans ces apparats du jour; mais à moitié nue, sortant du lit virginal; ne s'occupant pas si un œil indiscret baise en secret ses yeux mi-spiritualisés et mi-matérialisés; sa bouche, à moitié boudeuse, d'être obligée de fonctionner à nouveau sur la terre, ou ce sein, à moitié extasié sous les pressions des sphères célestes, se voyant forcé de ressentir les douleurs matérielles..... Oui, c'est ainsi que j'aime la pensée, disant : Je crois en ta parole... Oh! non, tu me trompes... Je t'aime, je te hais... Je sais, j'ignore... Je veux, j'obéis. Tout cela est de l'atude.

J'étais vraiment privé de ne pas recevoir une deuxième lettre de vous. Pourquoi? je n'en sais rien... Avez-vous quelque chose à m'apprendre dans l'ordre de nos études? cela se peut, mais j'en doute. Moi aussi, j'ai nié ce qui est, et je l'ai admis...; moi aussi, j'ai dit: Je me trompe, ou l'on me trompe...; moi aussi, j'ai dit: Pourquoi ne suis-je pas permanemment devant ce que je veux posséder?... Hélas? vœux de statue... vœux de convoiteux animal... vœux de béat religieux...

Oue serait ton existence, sans le doute et la certitude?... sans ce balancier qui est le compensateur et l'alimentateur de tes sensations?... S'il t'est doux de voir des yeux bleus succéder à des veux noirs, le sein virginal au sein maternel, la succion de l'enfant à celle de l'homme, le jour au mois, le mois à l'année, pourquoi n'admettrais-tu pas que ces successions sont en leur temps?... Vois-tu le soleil briller pendant vingt-quatre heures...? vois-tu l'homme penser et agir de la même manière pendant quelques minutes?... Entends-tu une harmonie musicale dans une note de musique?... Si la nuit est la preuve du jour, le repos celle du mouvement, la distillation celle de la séparation, pourquoi nierais-tu plus l'après de la matière que son avant? Etudie.

Y a-t-il quelques manisestations qui s'offrent à tes yeux?... le récipient n'est-il pas nécessaire au contenu? le contenu est-il d'une autre nature qu'il était? Non, ce qui sut, est et sera.

Ainsi, mon bon ami, j'ai pensé, je pense et je penserai comme vous. Il y a de nous dans les manifestations qui nous occupent, comment n'y aurait-il pas de nous dans nous? Ce que nous admettons qu'un Esprit degagé de la matière peut, nous le pouvons au même degré relatif. L'esprit-de-vin, encore enfermé dans son menstrue, peut moins cependant que sorti de ce menstrue.

S'il n'y a pas de néant pour nous, cessant d'être en rapport matériel avec nos frères, il y a succession de manière d'être. S'il y a succession, il y a progression, mot *impropre*, mais adjonction d'études. Cette adjonction d'études ne comporte que le degré qui lui est contigu, et rien de plus.

Si je veux sauter un de ces degrés, j'obtiens un vide, assurément, vide représentant le degré sauté. Je fais un vers alexandrin, moins un pied. Il en est ainsi dans nos études.

Je suppose que je possède un esprit, une âme, un moi, un moteur préexistant à la matière, sans cela vous seriez un accident, et moi un rien dans des riens... Ce moteur sait mouvoir, et ne dit pas à l'objet mu comment il le meut; s'il ne lui dit pas, celui-ci peut donc présumer que son moi meut tout ce qui l'entoure, puisqu'il ne connaît pas le point de départ ni le point d'arrêt de cette locomotion. Par cette proposition, nos antagonistes peuvent être victorieux; mais comme en toute victoire il y a deux partis, le parti spirituel peut revendiquer pour son propre compte ce que le premier propose; car ce que l'un peut, l'autre le peut également, sauf le plus ou le moins.

Si par les révélations qui nous sont faites par les lucides ou les tables, il y a du connu et du supposé nous appartenant, il y a également de l'inconnu et de l'insupposable.

Lorsqu'on nous demande des nouvelles d'un être que nous ne connaissons pas, que nous ignorons même s'il est dans l'état matériel ou dans l'état spirituel, et que nous le voyons où il est, que nous disons ce qu'il a fait et ce qu'il fait présentement à une distance très-grande; certes, que nous voyons cet homme ou qu'on nous renseigne sur son compte; si nous le voyons, avec quel organe?... si on nous renseigne, par quelle voie?...

Si, par le secours des tables, des corbeilles, des médiums, des ensants ignorants en leur langue, lecture, écriture, calcul, langues étrangères et sciences, peuvent traiter de ces choses, c'est qu'ils cessent d'être ce qu'ils croient être, pour opérer de la manière qu'ils opèrent ou qu'on opère pour eux. Le merveilleux n'est pas moins merveilleux d'un sens que de l'autre.

Qu'on suppose que les personnes présentes connaissent et opèrent ces choses par le secours d'êtres qui ne les connaissent pas, il n'en ressort pas moins que ces personnes agissent ainsi à l'insu de leur corps et de leur appréciation, puisqu'elles sont les premières à crier au miracle!

Cette substitution d'êtres et de choses n'est pas moins digne de notre admiration que la première proposition... Je tiens moins à la main qui opère ou à l'esprit qui sait, qu'au merveilleux d'agir et de penser sans le savoir. L'argument me plat autant que la proposition, et si nos antagonistes veulent le soutenir sérieusement, j'accepte le combat.

Si, par les mêmes moyens, nous pouvons connaître le passé et le futur généralement, c'est donc
que le passé et le futur existent?... Je demande
qui constitue ces deux exister, si ce ne sont les
êtres et les choses qui les composent?... Si ces
êtres et ces choses existent, où sont-ils?... Comment puis-je les trouver dans les siècles passés ou
à venir?... Si ils existent, ils peuvent aussi bien
venir à moi que moi d'aller vers eux? En plus, pour
croire à leur exister, il faut que je sois en rapport d'une manière directe avec eux, car je ne
suis pas habitué de croire ce qui ne m'est pas démontré positivement.

Vous auriez peut-être besoin de relire les arguments qui précèdent le tome III<sup>e</sup> des Arcanes, mes lettres à M. Clever de Maldigny, etc., etc.

J'admets, avec vous, que ce que peut un Esprit dégagé de la matière, je le peux à un degré faiblement moindre ou faiblement plus; mais cela ne me prouve pas que je réponds moi-même à mes questions plus qu'un Esprit. Nous pouvons, l'Esprit et moi, faire un imbroglio, mais cet imbroglio ne détruit pas la possibilité de le faire à deux.

Si, comme vous le pensez (chose que vous ne

croyez pas), nous créons dans ces expérieuces un être plus instruit et plus libre que nous, nous serions toujours très-heureux de posséder ce pouvoir enfantant, et nous n'en connaîtrions pas davantage combien de temps vivrait cette immaculée conception; ce serait une connaissance plus digne de gratitude pour nos études que de haine, et ce serait friser, en plus, un tant soi peu la déification. Si l'ignorance créait ainsi le savoir, le savoir pourrait bien, à plus forte raison, créer le supérieur, et ce dernier le divin... Voyez où nous allons, en voulant marcher sans les lisières de ceux qui peuvent mieux nous conduire que nous-mêmes!

Si les apparitions existent de toute éternité, il y a chez elle des faits démonstratifs, à priori, de la surexistence des êtres. Nous ne pouvons les connaître que parce qu'elles se font connaître à nous. Pour se faire connaître, il faut bien que les héros de ces apparitions viennent à nous sans que nous les demandions. S'ils ne viennent pas à nous, nous allons à eux. Si ni l'un ni l'autre n'existent, nous créerons ces images de toutes pièces; ce qui, par l'heureuse ressemblance des traits et l'incompréhensible manière de connaître leur passé, n'est pas moins incompréhensible l'un que l'autre. C'est vouloir éviter de sauter un fossé pour sauter la Seine; c'est faire du sayoir terrestre, et viser à la suprématie divine.

Si je ne remue pas matériellement les tables, les tables sont remuées spirituellement. Matériellement, je fais le Robert-Houdin; spirituellement, je le fais sainte Thérèse ou Agrippa... Spirituellement, je fais, en dehors, de la matière; par conséquent, je fais, en mouvement, de l'impondéré un pondéré, et en esprit, d'un ignorant un savant. C'est plus qu'il m'en faut pour faire une halte scientifique, et m'écrier, que ce que je connais n'est pas ce que j'ignore. Accordez-moi que je puisse saire et savoir ce que j'ignore saire et savoir, c'est plus que j'en demande pour prouver que je suis dans et hors moi à la fois. C'est cette dernière faculté qu'il m'importe de posséder, vu qu'étant hors mon logis matériel, pour agir à distance, avec plus de force et d'esprit que je saurais le faire dans ce logis, c'est admettre d'une manière détournée, il est vrai, mais c'est juste bien admettre ce que je propose depuis dix années.

Me dire comment le fait a lieu, n'est pas nier le fait. S'énorgueillir de connaître le fait, n'est pas enlever le mérite du fait.

Je m'efforce de l'étudier tous les jours; vous le verrez à nouveau dans les Révélations d'outretombe que je viens de publier, ouvrage dans lequel vous n'y trouverez pas la production, je le pense, du savoir humain; ou ce serait trop d'honneur me faire que de m'en accorder une part, et ce serait

ZZ.

trop retirer à Dieu que de ne point lui permettre de faciliter les rapports des deux mondes dans l'intérêt de chacun.

Tant de savoir et de puissance en nous, à notre insu, ne peuvent pas nous être accordés, pour être déposés à tout jamais dans la tombe!... Ce serait une prodigalité inharmonique de l'Éternel, qui annulerait sa prévoyance.

Donc, si je possède tant, c'est pour jouir davantage... Le lieu de cette jouissance n'étant pas sur la terre, il est ailleurs, à coup sûr, et c'est ailleurs où j'espère m'en délecter... En attendant, je soutire de cet ailleurs ce que je peux.

Je crois fermement que les somnambules entrent en rapport avec l'inconnu, que les tables servent d'intermédiaire également à cet inconnu; mais je crois également que le connu influence souvent les somnambules et les tables.

Les deux existent à la fois, ce qui ne prouve pas la négation d'aucun.

Cest tout une géographie à faire, géographie par laquelle chaque voyageur démontrera l'existence de tel point de jonction en saveur de celui où il se trouvera présentement. Croyez que la gente noire, qui, depuis 1852, remue plus particulièrement toute idée et toute science, n'ayant eu en premier lieu que le sot esprit de condamner dans ma personne ce genre d'études, a eu depuis

celui plus délié d'argumenter, torturer, blesser ce qu'elle ne peut détruire. De la tribune académique aux plus infimes positions sociales, on le rencontre sur le chemin, la sébille dans une main et ses traîtreuses lanières dans l'autre!...

C'est à l'homme de suivre la manière que j'ai enseignée, qui est de ne prendre que des notes sur ces immensités et les pointer lorsque sa certitude est complète. Qu'il n'attende pas au lendemain pour le faire, car le lendemain offre souvent une autre manière d'observer qu'a suggérée une autre succession de pensées, succession qui, faisant sa désolation, lui prouve cependant que la succession e'est l'immortalité des manifestations...; qui lui prouve que tant qu'il observera et pourra dire oui et non, c'est qu'il est bien lui, tout lui.

Profitant de cette faculté, je me déclare tout à vous, mon bon F.... en Dieu,

ALP. CAHAGNET.

15 août 1856.

## A M. CAHAGNET, RÉDACTEUR DE L'Encyclopédie magnétique spiritualiste.

Paris, le 25 juillet 4856.

## Cher monsieur,

L'Encyclopédie magnétique spiritualiste, que vous voulez bien continuer à m'adresser, et dont la lecture m'intéresse toujours beaucoup, me révèle en particulier deux choses, savoir:

- 1° Que vous êtes un homme à fortes convictions:
- 2° Que vous êtes sou... je veux dire qu'on vous traite de sou, ce qui ne se ressemble pas absolument.

Sur le premier point, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations, les fortes convictions étant assez rares par le temps qui court.

Sur le second, souffrez que je vous sasse mon compliment de condoléance, et qu'en même temps je vous donne la main, en m'écriant : « Part à à deux! » car à moi aussi l'on a dit que je n'avais pas tout mon bon sens, quand j'assirmais le phénomène des tables parlantes...

Si encore on n'eût dit que cela! Mais on a mieux fait, et j'éprouve le besoin de vous déclarer qu'ici je l'emporte sur vous et vous rends des points. On s'est contenté de vous appeler fou; moi, je viens d'être appelé en outre prestidigitateur.

Vous savez que depuis plus de deux ans je m'occupe des tables qui parlent et des planchettes ou corbeilles qui écrivent. Vous savez aussi que j'ai publié successivement deux petites brochures sur ces étranges manifestations; cela m'a coûté même un peu d'argent, car j'ai plutôt donné que vendu ces deux opuscules; mais laissons la question d'argent de côté; parlons seulement des peines que je me suis données pour réunir, au moyen d'expériences très-nombreuses, les matériaux de ces deux publications et même ceux d'une troisième, qui ne demande qu'à paraître. En bien, voilà ce que ces peines m'ont valu, d'être appelé, je le répète, prestidigitateur.

Ce n'est pas que personne se soit permis de me dire cela en face. On m'a bien dit en face que j'étais trompé, que j'étais dupe, que mes collaborateurs s'étaient moqués de moi, etc., etc., me décernant par là un brevet de naïveté, j'allais dire de niaiserie. Cela n'a rien de trop choquant, d'autant qu'en même temps on me plaignait sincèrement d'être ainsi la victime de manvais plaisants de société; mais nul ne s'est oublié au point de me jeter au nez l'injure susdite. Ce beau compliment a été adressé collectivement aux gens qui

prétendent saire parler les tables, et comme je suis de ces gens-là, il a bien sallu que j'en prisse ma part.

Vous devinez, cher monsieur, que l'auteur de cette injure n'a pu être qu'un savant. C'est en effet un savant, et des plus distingués, qui a écrit ceci:

« DE PAR LE BON SENS, DÉFENSE DE FAIRE PARLER LES TABLES, ET DE LEUR FAIRE COMPOSER DES VERS ET DE LA MUSIQUE AILLEURS QUE SUR LES THÉATRES DES PRESTIDIGITATEURS. »

Vous trouverez cette phrase — si vous tenez à la trouver — à la page 252 du deuxième volume d'un ouvrage publié cette année par M. Babinet, sous le titre d'Etudes et lectures sur les sciences d'observation et leurs applications pratiques.

C'est-à-dire que nous sommes des prestidigitars, nous qui obtenons avec la table, la plante ou la corbeille, des conversations de toute
répèce, de la prose ou des vers; c'est-à-dire que,
par une habile tricherie des doigts, nous produisons cela nous-mêmes, en le mettant frauduleusement sur le compte d'une force naturelle encore
inconnue, ou d'agents spirituels existant en dehors
de nous. Au moins voilà qui est net et précis;
M. Babinet pose les questions carrément; on sait
avec lui à quoi s'en tenir.

Pourtant cette phrase est bien dure, et M. Ba-

binet aurait dû y regarder à deux sois avant de l'écrire. Quoi ! nous traiter de prestidigitateurs lorsque nous mettons tous nos soins à étudier un phénomène nouveau, qui peut jeter de nouvelles lumières sur la physiologie, sur la psychologie même, et que nous le faisons sans intérêt! Mais les prestidigitateurs ne travaillent pas ordinairement gratis. Quand Robert Houdin ou son successeur Humilton font de la prestidigitation, ils en recueillent des applaudissements et des pièces de cent sous. Nous ne recueillons, nous, que des souires d'incrédulité de la part des gens du monde. et des railleries, souvent cruelles, de la part des savants. Tristes prestidigitateurs que nous sommes! Et quand je pense que cette injure s'adresse aux personnes les plus honorables! Je me mets volontiers hors de cause; mais que dirait M. Babinet si on lui prouvait, et ce serait facile, qu'une foule de personnes des plus distinguées dans la magistrature, dans le barreau, dans la littérature, dans l'industrie et les arts, ont pratiqué ou pratiquent encore ces expériences avec succès? il reculerait sans doute devant sa déplorable appréciation.

Mais alors pourquoi parler sans savoir? car M. Babinet ne sait point; M. Babinet n'a rien vu, ou probablement il n'a vu que des expériences de salon, de ces malheureuses expériences faites au hasard et sans méthode, auxquelles ont pris

part plus d'une fois des farceurs de société, et qui ont fait tant de tort, dans l'esprit du public, à ces manifestations extra-naturelles. Je pourrais ajouter que si M. Babinet n'a pas vu, il n'a pas non plus voulu voir, car j'ai eu l'honneur de lui écrire à ce sujet, et il ne m'a même pas répondu; mais je ne suis pour lui que le dernier des inconnus, et je ne puis, à ce t're, lui en vouloir de n'avoir fait ancun cas de mes observations ni de mon invitation. Ce n'est pas une raison cependant pour jeter l'injure à tous ceux qui comme moi assirment le phénomène de la table parlante. Si M. Babinet était un homme ordinaire, nous pourrions mépriser cette injure; mais quand le trait est lancé par un physicien du premier mérite, par un membre de l'Institut, comment ne pas se trouver blessé? Du reste, je le regrette moins, je vous le jure, dans l'intérêt de mon amour-propre que dans l'intérêt de la science et de la vérité. M. Babinet, en sa qualité de savant officiel (permettez-moi cette expression) doit enseigner l'une et respecter l'autre. Or, dans sa malencontreuse attaque, il a manqué à ce double devoir. C'est pénible à dire, mais c'est ainsi. Je veux bien qu'il l'ait fait involontairement, et qu'il se soit cru dans le vrai : c'est la seule excuse qu'il puisse présenter. Pascal a écrit quelque part qu'on ne fait jamais le mal si gaiment que lorsqu'on le fait par un faux principe de

conscience. C'est donc en se croyant dans le juste et dans le vrai que M. Babinet a sait du mal, mais le mal n'en est pas moins sait; car c'est saire du mal que d'injurier les gens quand ils sont honorables, et de leur donner tort quand ils ont raison...

Cher monsieur, je ne veux pas abuser plus longtemps de votre hospitalité; Alais laissez-moi dire encore un mot, ce sera ma conclusion:

A bien peu d'exceptions près, les savants, appartenant ou non à l'Institut, officiels ou non officiels, jouent en ce moment un bien triste rôle, celui d'étousseurs d'une vérité nouvelle, qui ne s'accorde pas avec ce qu'ils ont appris, avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils enseignent. En vain leur direz-vous, avec notre poète Lemierre:

Croire tout découvert est une erreur profonde; C'est prendre l'horizon pour les bornes du monde.

En vain leur assirmerez-vous que vos expériences, si elles échappent par leur nature aux instruments du physicien, au creuset du chimiste, au scalpel du médecin, sont saites du moins le plus sincèrement du monde et par les hommes les plus honorables, qui, après tout, pour n'être pas des savants, ne sont pas des imbéciles. En vain les inviterez-vous à venir voir ces expériences ou à les essayer eux-mêmes, mais sérieusement et avec

la persévérance nécessaire, ils vous opposeront une dénégation obstinée, une sin de non-recevoir, un silence plus injurieux que l'injure même; ils souriront de pitié et hausseront les épaules, se croyant bien sorts... Triste rôle! je le répète. Désertion de la justice, désertion du devoir, désertion de la politesse. Si vous saviez comme, malgré moi, je les prends alors en pitié, mei qui ai toujours respecté si sort la science et les savants!... Heureusement que cela n'empêche pas nos expériences de réussir et nos études de continuer; heureusement aussi que toute vérité sinit par s'imposer avec le temps; heureusement, ensin, que Dicu est Dieu, et que M. Babinet n'est pas son prophète.

Agréez, cher monsieur, l'assurance de mon entier dévouement.

### P. F. MATHIEU, Ancien pharmacien des armées, etc.

P. S. Je ne puis me décider à quitter la plume sans vous dire un mot de deux ou trois expériences de prestidigitation, empruntées au manuscrit de la troisième brochure que je suis en mesure de publier. Vos lecteurs me pardonneront, je l'espère, de les retenir quelques instants de plus, les faits valant encore mieux que les meilleurs arguments ou que les plus justes récriminations.

J'avais un soir la main sur la planchette à crayon avec un jeune avocat de ma connaissance plein de

mérite et de savoir, qui est doué de beaucoup d'insluence et qui obtient des vers avec la plus grande sacilité. Nous en demandames à la sorce, à l'agent, à l'Esprit (je ne sais comment dire) qui était venu animer notre planchette. Une dame présente donna pour sujet les steurs, et la planchette écrivit:

Charmantes fleurs de nos parterres, Astres dorés de nos vallons, Plus libres que vos sœurs des serres, Brillez pour les humbles chaumières Et non pour les pompeux salons.

De la beauté chastes images, Soyez modestes sans dédain; L'éclat des séduisants mirages Ne flatte que les cœurs peu sages, Il brille et se flétrit soudain.

Il n'y a rien de joli comme de voir se produire ainsi des vers, sans faire autre chose que de tenir à deux la main sur une planchette ou sur une corbeille à crayon, et d'en suivre les mouvements avec attention et docilité. Le plaisir est d'autant plus vif que les vers sont mieux réussis. Ceux que je viens de citer ne sont pas sans mérite; mais un autre jour nous en obtinmes de plus remarquables; jugcz-en.

La planchette écrivit d'elle-même, je veux dire

sans que le sujet eût été donné, ce titre : la Plaie, et continua par les vers suivants :

Lorsque la pluie, aux larges gouttes,
A lavé la tige des fleurs,
Et que les arbres verts des routes
Courbent leurs fronts baignés de pleurs:
Au premier rayon qui scintille
A travers l'humide charmille,
La nature s'épanouit,
Et sur la campagne charmée
Descend une brise embaumée,
Parfum d'amour qui réjouit.

Ainsi, sous le ciel politique,
Lorsqu'aux regards de l'univers,
Sortant d'un sommeil léthargique,
Un grand peuple a brisé ses fers;
Quand à l'orage de la rue
Succède la légalité,
L'âme s'épanouit, émue,
Au parfum de la liberté.

Je vous communique ces deux petites pièces, parce que j'ai participé de ma personne à leur fabrication; mais j'en pourrais livrer bien d'autres à la publicité, obtenues sans ma participation, si le jeune avocat dont je parle consentait à m'ouvrir son mystérieux porteseuille. Ce porteseuille renferme un millier de vers frappés par un guéridon (avant qu'on sît usage de la planchette), et la

plupart sont d'une excellente facture. J'ai eu, du reste, la bonne fortune de pouvoir reproduire dans ma deuxième brochure deux des pièces les plus remarquables : la Ronde des Esprits et l'Ode à la Liberté.

Pourquoi faut-il que des raisons particulières, parmi lesquelles des raisons de santé, empêchent M. Pradier-Fodéré — je puis bien le nommer après tout, car il n'y a rien que d'honorable à avoir étudié un phénomène de cette importance de continuer les expériences dans lesquelles il a vu se produire sous sa main des résultats si brillants! M. Pradier-Fodéré n'obtient pas que des vers avec la planchette. Chaque fois qu'il a bien voulu m'accorder quelques instants de collaboration (pour ne parler que des expériences faites à nous deux), nous avons eu de piquantes réponses, de curieuses histoires. Un pacte dans les formes nous fut un jour proposé. Nous consultions la planchette sur une affaire particulière, pour être agréables à une personne qui nous en avait priés, et voici le commencement de la conversation qui eut lieu:

- « Veux-tu répondre à nos questions sur l'affaire dont il s'agit?
  - C'est selon.
  - Fais-tu donc des conditions?
  - Pacte.

- -Quel pacte?
- Je le libellerai si vons voulez.
- Soit.
- Nous nous donnons par ces présentes à l'Esprit supérieur qui descendra parmi nous. En bien?
  - Quelles seront les conséquences de ce pacte?
- Le 29 décembre mil huit cent quatre-vingtdix, sur l'heure de minuit, vous le saurez.
  - Nous ne voulons pas faire de pacte.
  - М....
  - Dis-nous autre chose que des saletés.
- Mathieu, consens-tu à ce que je te dévoile le mystère des mondes?
- C'est un grand et beau sujet; est-ce que tu consentirais à le traiter pour nous?
  - Oui.
- A la bonne heure; mais nous demandons que tu t'occupes d'abord de l'affaire en question.
- Mes amis, je vais vous répondre; mais après je vous donnerai une leçon de cosmogonie.
- Eh bien, réponds à ce que nous te demandons en ce moment.
  - Interroge. »

Une autre fois, la planchette nous donna, à propos de rien, des noms et des adresses de personnes qui nous étaient tout à fait inconnues, et je ne sus pas médiocrement surpris de trouver exacts ces noms et ces adresses, quand je m'a-

visai de les vérifier. M. Pradier-Fodéré possède, en un mot, une remarquable influence; c'est, comme on dit aujourd'hui, un médium distingué, et dont la coopération serait fort utile, si l'on pouvait compter sur elle.

Mais voilà le malheur de ces curienses études. L'inconstance, la lassitude, certains scrupules, le tempérament, le manque de loisirs, le respect humain, etc., etc., sont autant de pierres d'achoppement contre lesquelles vient se heurter l'expérimentateur dévoué qui voudrait y persévérer, et qui ne peut rien faire tout seul. Voilà ce qu'il est exposé à rencontrer de la part d'auxiliaires sur lesquels il devrait pouvoir compter, sans parler de ce qu'il rencontre de la part des gens qui ne croient pas à la réalité de ces phénomènes...

O monsieur Babinet! vous l'avez dit, nous sommes des prestidigitateurs; mais, croyez-moi, c'est un métier qui n'est pas toujours amusant.

# SOMNAMBULES MAGNÉTIQUES ET MÉDIUMS.

Dès la plus haute antiquité, l'homme a reconnu qu'il passait dans un état anormal, état auquel il donna les noms d'inspirés, prophètes, sybilles, devins, voyants et somnambules. D'Abraham à Ezéchiel de Moïse au Christ, d'Hermès Trismégiste à Salomon, des pytonisses aux somnambules de nos jours, chacun vit, dit, assirma, imposa au besoin les observations faites dans cet état. La foule, du commencement à la fin des temps, auditeur d'une instruction qui ne l'instruit jamais, déifia, honora, respecta et respecte encore ce qu'elle croit être au-dessus d'elle. Il y a loin entre cette appréciation pleine d'humilité et celle pleine d'orgueil des prétendus savants qui, ne pouvant pas plus expliquer que les plus ignorants ces phénomènes de la vie humaine, les nient tout net. Dès la plus haute antiquité, les hommes crurent qu'ils étaient trop distancés de Dieu ou trop infimes pour mériter un regard de bienveillance de ce grand Etre, et ne pouvoir obtenir ce regard que par celui béatifique de ces voyants. D'un service quelconque à la rétribution, il n'y a que la distance du besoin et de la reconnaissance. Le prêtre, dit interprète de l'homme avec Dieu, naquit donc d'une somno-

lence de l'homme. Trouver après un aussi doux sommeil la sébille assez garnie pour garnir à son tour l'estomac, sans goutte de sueur répandue, est une assez bonne position dans la masse des mauvaises qui pullulent sur ce globe pour entretenir ces doux rapports spirituels qui sont si bénéficiables aux voyants, fut chose facile. Des prêtres sortit l'Église, la hiérarchie, la mise en pratique, par des actes d'imitation, des bonnes ou fausses vues de ces voyants. Idoles, autels, décors, étendards, actions, impositions, tout ce que nous voyons en nos jours, découla et fut le produit de ce passe-temps d'inspirés. Etre allé comme Moïse jusqu'à renfermer la parole divine dans le saint tabernacle d'or ou de pierres précieuses, ou comme Salomon, tirer de la fameuse pierre philosophale les roues d'or qui supportaient ses magnifiques chars, ou, comme les religions en général, et le catholicisme en particulier, personnifier Dieu dans un homme, dans un grain de farine, dans une image donnée ou vendue à tant le milligramme, n'a été qu'un même but pour tous : vivre le mieux possible de la crédulité humaine. Si les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on le dit vulgairement, les petites croyances font les grandes dominations. C'est ce qui est découlé et ce qui découlera à tout jamais du non libre examen des phénomènes desquels nous parlons et de toutes

propositions philosophiques, domestiques et politiques imposées. Il y aurait dix volumes à faire pour écrire l'histoire de tous les cercles plus ou moins mystiques qui se sont formés et succédé, ayant pour point de départ un bon ou mauvais coup d'œil dans l'inconnu.

Nous n'entreprendrons pas cette tache, qui scrait trop pénible à remplir et trop peu goûtée par les êtres auxquels elle serait dédiée; nous arriverons d'un boud à Mesmer, qui, dans sa studieuse pratique, reconnut l'existence de cet état et le nomma état de crise. Puis nous passerons à Puységur, qui le décora du nom de somnambulisme : à Deleuze, qui en fit le premier un historique aussi complet que possible, et nous arriverons à M. Du Potet, qui en fit à l'Hôtel-Dieu de Paris une pièce à la Paixans qui commanda le silence des vieux arquebusiers voltairiens. Chacun, depuis ce jour, provoqua et désira obtenir ou entrer dans cet état de voyance et de béatitude céleste; les lêtes s'échaussèrent plus par un sentiment d'orgueil que par un sentiment d'humilité; il naquit à profusion des inspirés, des prophètes, des sybilles, des devins, des voyants et des somnambules. Chacun consulta, écouta, espéra et désespéra d'obtenir des résultats dignes de sérieuses études. On tint plus à être endormi qu'à être éveillé, c'est-àdire à être quelque chose de supérieur que d'être

quelque chose d'inférieur. D'un état qui était soumis en apparence à quelque condition physique, on passa à un état qui n'en exigeait aucune. M. Du Potet provoqua et obtint le premier, nous le pensons, cet état dans ses séances dominicales; là on vit renverser et réduire à néant toutes les propositions que tant d'auteurs ont faites dans des ouvrages très-remarquables, tant en magnétisme qu'en cabale. L'homme ne devait pas rester à cette belle halte scientifique; il fut jusqu'à produire l'état de médium, et ce dernier offrit à nos yeux les faits les plus merveilleux et les plus contestés de la magie et de la cabale. Les fées, enfermées depuis quelques siècles dans quelque grotte égyptienne, en compagnie de l'auteur du beau roman des Mille et une Nuits, sont sorties tout à coup de leur retraite plus belles, plus puissantes et plus actives que jamais. Moïse, Christ, Appolonius, Pierre, saints et saintes du calendrier catholique, ne sont plus que de petits physiciens auprès des médiums de nos jours. Quelques heures de lecture des livres qui traitent de leurs facultés sont suffisantes à édifier sur cet état. C'est moins des seigneurs médiums dent nous voulons parler que des simples valets en cette science, que des simples copistes sous la dictée, ou la propulsion d'Esprits. Là encore nous nous trouvons devant la crédulité populaire et l'orgueil d'être envieux, d'être ce

qu'ils ne sont pas. Existe-t-il une maison à Paris, maintenant, qui n'ait pas son médium écrivain, qui ne cherche pas à dire mieux que la maison voisine, à être plus protégée spirituellement, plus instruite sur les choses à venir, et qui, pour changer, puisse se garer du moindre accident ou incident non prévu dans ce sublime état? Non, c'est le badigeonneur qui entreprend d'un seul coup d'imiter Raphael, ou le cuisinier qui veut être un César.

Il n'existe pas, selon nous, une seule pensée, une seule proposition, ou une seule instruction qui ne soit soumise à l'état d'éclosion, de maturité et de sagesse. L'esprit de l'homme est appelé à connaître et traiter sciemment de toutes les parties de l'œuvre de l'Éternel : mais dans ce travail il est soumis, comme sur la terre, à la connaissance des notes de musique avant de faire de la musique, à connaître ses lettres avant d'écrire, à connaître la valeur des chissres avant de calculer; enfin, à passer par tous les anneaux de la chaîne éternelle. Si parfois il étend ses facultés par un état de fraude, comme la curieuse jeune fille le fait à l'égard du roman qu'elle lit, et dont elle est impatiente de connuître le fin en laissant de côté les premières pages pour les dernières. Ce lucide, ce médium, cet inspiré, sera en tout semblable à cette jeune fille, il connaîtra la fin mais non les

détails du sujet qu'il traite. Si vous le forcez d'entrer dans cette étude, vous ne tardez pas à reconnaître qu'il n'y a pas si loin de son intelligence à la vôtre que vous pourriez le penser; vous vous suivez pas à pas, seulement qu'il marche le premier par l'esset de l'état dans lequel il est plongé.

Le médium, les tables, et tous les moyens en vogue aujourd'hui de correspondre avec le monde des causes, sont, selon nous, bien inférieurs aux somnambules magnétiques, et aux moyens d'appréciation et de contrôle de ces derniers. Les somnambules ont, en plus, l'avantage par leur état physique, d'offrir des preuves qu'ils sont bien ce qu'ils disent être et ne trompent pas, quand le médium au contraire n'offre aucun moyen de contrôle et peut voir son état contesté par le premier yenu.

Je suppose ici de la loyauté de part et d'autre, et une égale perfection dans leur état respectif. Le somnambule magnétique est encore bien supérieur, en ce que tous ses sens sont acquis à l'appréciation des choses, qu'il voit, qu'il palpe, qu'il observe, et dont à l'occasion il subit les puissances. Il est vif, démonstratif, entraînant, dominant même à l'occasion, quand le médium est lent, embrouillé, inquiet lui-même sur son état et sur ce qu'il écrit. D'un côté, c'est la vie libre qui anime les productions de l'intelligence, et de l'autre,

24

c'est un bras esclave qui les enchaîne des liens du doute.

Si l'on passe maintenant à l'observation de tout ce aui peut résulter de supercheries et de mensonges volontaires à l'occasion de l'état des médiums, on aura cent choses contre une qui vous prouveront que vous auriez mieux fait de ne rien demander à ce moyen imparsait, que d'avoir été la dupe de la sottise humaine, et de compromettre ainsi des études aussi sérieuses et aussi sacrées que celles que nous proposons depuis tant d'années. Si au lieu de vous empresser d'écrire sur cette matière, vous lisiez ce qui est déjà écrit, vous ioindriez vos observations à celles existantes et n'en seriez que plus éclairé. Si au lieu de vous ériger en souverains maîtres de vos maîtres (le monde spirituel), et de mettre si peu d'ordre dans vos besoins de connaître, vous demandiez humblement la lumière nécessaire à votre instruction: ne mélant point ainsi les affaires de l'esprit et celles du corps, le présent au futur, le pouvoir et le non pouvoir faire pour l'homme en toutes choses; vous n'altéreriez pas votre soi comme vous le saites par les enfantillages de vos classes ou de vos séances. Ce qui fait la valeur du diamant, c'est sa limpidité. Ce qui fait la riche éducation de l'homme, c'est son humilité; méfiez-vous autant de ces médiums de toutes tables comme de ces

somnambules de toute école. Les plus éveillés dans ces sortes d'études ne sont pas sort souvent ceux qui croient l'être. Que de brocanteurs de religion et de philosophies nouvelles sont à l'état naissant en ce jour, dans tous ces petits cénacles que ne perdent pas de vue les tricornes jésuitiques, pour, en cas échéant, passer d'une table à une autre. Soyez prudents, vous dis-je, si vous avez que'que souci de votre prétendu progrès; car si vous ne marchez pas comme l'écrevisse, vous n'en saites pas moins le tour d'un cercle vicieux que vous prenez pour une ligne droite. Croyez-en un homme qui a sait quelques études sur ce sujet.

ALP. CAHAGRET.

## LE MÉDIUM YOUM ET LE SAINT-SIÉGE.

Le premier, ou pour mieux dire, le plus fort médium qu'a possédé l'Amérique est arrivé en France pour rendre le public parisien témoin de ses puissentes facultés. Nous disons ses facultés, parce que ce médium possède toutes celles reconnues individuellement chez chaque médium, facultés divisées en cinq catégories qui sont : 1° Écrire par le secours d'Esprits, comme nous le remarquons chez nos médiums français; 2° obtenir des réponses à ses questions par des coups frappés

par ces mêmes Esprits, soit sur les meubles ou sur le parquet et les murailles de l'appartement, obtenir jusqu'à des réponses orales des Esprits, réponses qui sont entendues par les consultants eux-mêmes; ce médium obtenait également, dit-on, des attouchements sentis par les personnes présentes; 3º faire tourner et obtenir à l'occasion la suspension des tables, sans aucun attouchement; 4º obtenir l'apport d'objets matériels passant, dans certains cas, à travers les plasonds ou les épaisseurs des murailles et des bois; 5° pouvant, selon certaines conditions, être suspendu lui-même et être transporté ainsi d'un endroit à un autre de l'appartement. Un tel sujet ne pouvait se présenter plus à propos à un peuple qui, loin d'étudier consciencieusement ces importantes questions, les nie au contraire avec une très-orgueilleuse persistance. Mais, comme nous l'avons déjà dit tant de fois, l'homme propose et... dispose; par conséquent, le médium Youm fut à peine arrivé en France qu'il perdit de suite ses puissantes facultés. Grand fut son désappointement, car ce jeune homme ne possède aucuns moyens d'existence, ni d'éducation, capables de le tirer d'embarras. Si l'on ajoute à ce revers de la médaille qu'il ne connaît pas la langue française, on le plaindra assurément; c'est ce qu'a fait un certain prince qui, ayant entendu parler de l'arrivée en France de cette célébrité spiritualiste, courut au-devant d'elle pour lui offrir son appui, vu que ce prince est grand amateur des manifestations spirituelles de nos jours. Quel fut le désappointement de ce prince de connaître celui du médium? Mais comme un prince n'est pas un homme

semblable à un autre, il n'en persista pas moins à offrir son appui à Youm. Ce dernier se mit en prières, pria sa mère, qui, spiritualisée, l'avait guidé spirituellement jusqu'à ce jour, de prier, elle et ses amis, d'obtenir de celui qui en dispose les facultés aui lui étaient ravies. Il y eut grand mouvement parmi les Esprits agitateurs des tables; des pétitions furent adressées à qui de droit, et l'on obtint une commutation de peine réduite à quelques mois. Le médium doit recouvrer ses puissantes facultés à la fin de l'année, et d'ici-là le prince s'engage à le traiter sur le même pied que ses propres enfants. Tout le monde sait qu'un prince n'est pas un homme confiné dans quelques pieds de terre, comme la masse des travailleurs; il voyage et vit pour son plaisir. Le nôtre emmena donc notre pauvre Youm en Italie, patrie qui connut Romulus, Brutus et Constantin, patrie devenue la cité sainte depuis que Pierre a conquis le capitole avec un simple bénitier. Arrivé dans cette Babylone moderne, notre médium erre dans les salons du prince, salons qu'emplit la catholicité. Du simple curé au cardinal, du savant à l'académicien, du gentilhomme au noble de vieille souche, chacun prend place, propose et discute, sans s'apercevoir qu'un plus grand personnage que lui ne sait quelle contenance tenir à ses côtés. Youm est un simple homme sachant à peine signer son nom, n'ayant aucun dehors attrayant ni aucune manière qui puissent attirer l'attention de ce noble monde, qui, dans tout autre moment de sa graudeur passée, se serait prosterné d'admiration à ses pieds. Le parti catholique sent son infériorité

envers cet homme; il sait que dans quelques mois ses facultés lui seront accordées de nouveau : il sait que Pie IX n'est pas saint Pierre, quoiqu'il passe n'être qu'un avec ce vainqueur d'Appolonius de Thyame. Si Youm s'enlève en l'air, le plus puissant des arcanes de l'Eglise de Dieu ne pourra peut être faire redescendre à terre ce maudit Américain (je me trompe : Youm est d'origine irlandaise). Ce sera un affront. Ce coquin de médium est capable de soustraire toutes les hosties consacrées du saint tabernacle sans en ouvrir la porte. Il ne faut pas qu'un tel scandale arrive dans Rome. On entoure notre magicien moderne de tous les soins possibles; ceux qui parlent le mieux sa langue lui font entendre qu'il doit avoir vendu son âme au diable pour opérer de telles merveilles, et que, s'il n'a recours au plus tôt à la protection du pape en personne, qu'il s'expose, dans quelques-unes de ses ascensions, de ne plus redescendre et d'être emporté par Satan même dans la Géhenne. Le pauvre homme est d'une très-saible intelligence; il se voit entouré de toutes les assurances possibles et, d'un autre côté, de tous les périls possibles; le non moins à craindre pour lui est de perdre la protection du prince, dont les salons sont si fréquentés par la sainteté catholique. Aucune menace, cependant, ne lui est faite en ce dernier genre. Nous supposons même que son protecteur est étranger à ce stratagème; mais la réussite n'en a pas moins lieu, et notre infortuné Youm rentra dans le giron de l'Église en déclarant qu'il n'a pu opérer tant de merveilles que conduit par le diable en personne. Nous ne savons

si le maître-bourdon de la catholicité annonça ce triomphe à l'univers; mais nous savons qu'il a été frappé de suite une médaille en l'honneur de cette victoire; médaille représentant d'un côté l'Immaculée-Conception, et de l'autre les Esprits infernaux d'Amérique vaincus par ladite Immaculée-Conception. Youm doit donc être à jamais rayé des médiums diaboliques qui désolent en ce jour la catholicité, sans que cette dernière ait le courage de défendre à ses enfants de lier aucun rapport avec eux.

En esset, que diraient tant de prêtres qui, aujourd'hui, ne seraient pas convaincus de l'existence future de l'âme humaine, s'ils n'en avaient chacun une demi-douzaine dans leur table ou tout autre meuble commis à cet effet? Que diraient-ils, demandons-nous, quand après avoir lu tout ce qué la bibliothèque du Vatican renserme de livres, démontrant la vérité de cette proposition, d'avoir été moins convaincu par tant d'assirmation que par une simple manisestation du pied de leur guéridon. C'est que tous les prêtres, comme le commun des hommes, n'ont pas sait abnégation de leur appréciation sur les marches de l'autel, qu'ils fréquentent plus par besoin que par conviction. Personne n'a été plus à même que nous de recevoir de ces confidences.

Peu importe à l'Église catholique, apostolique et romaine; elle tient Youm dans son giron et ne le lâchera pas assurément. Que nos frères d'Amérique s'en consolent: pour un Youm de perdu, ils en trouveront cent, car le diable a la faculté d'engendrer, comme le plus pauvre roquet de notre

monde. Par conséquent, le combat n'en sera que plus compliqué et la défaite plus honteuse pour les

champions vaincus.

Nous tenons ces détails de M. le comte F..., auquel Youm les a contés lui-même il y a quelque temps, en revenant à Paris, et s'informant d'un confesseur qui pût sauvegarder son âme dans la capitale voltairienne.

ALP. CAHAGNET.

30 juin 1856.

## APPARITION POUR M. MORIN, SECRÉTAIRE DU JURY MAGNÉTIQUE DE PARIS.

M. Morin, lorsqu'il nous fit part, au nom du jury magnétique, du jugement avantageux rendu par ce jury à notre égard (voir le précédent numéro), manifesta à M. Lecocq l'intention de juger par lui-mème, au moyen d'une apparition, de la véracité de nos propositions; c'est pour satisfaire à ce besoin d'appréciation que cet honorable monsieur vient en ce jour, 29 juin 1856, accompagné de M. Petit Dormoy, l'épouse de ce dernier et de M..... Après une conversation préliminaire qui n'a pas duré moins d'une heure et demie, conversation dans laquelle nous avons abordé à notre aise et avec la plus parfaite entente des questions psycologiques et métaphysiques, il est convenu que j'endormirai Adèle, afin de faire l'apparition sollicitée.

Lorsque Adèle est en sommeil, le nom de la personne spiritualisée m'est donné et je l'appelle. La lucide ne tarde pas à la dire présente. Le signalement qu'elle en donne n'a aucun rapport avec celui qu'on demande. L'Esprit apparu est un jeune homme de dix-huit ans, signalement de cet age, et l'Esprit demandé est un vieillard de soixante et quelques années. On demande à nouveau cette personne. Un vieillard se présente, et la même disficulté de reconnaître le signalement demandé dans celui de l'Esprit apparu se sait sentir. Pendant cet intervalle, le signalement donné par Adèle du jeune homme apparut en premier lieu, est reconnu être bien celui du petit-fils du vieillard demandé, petit-fils portant les mêmes nom et prénom: mais non spiritualisé, puisqu'il est encore sur la terre. Ce qui nous étonne le plus, c'est que ce jeune homme ne s'est pas en allé lorsque le vieillard non reconnu est apparu, et qu'ils restent tous les deux auprès de la lucide. Nous demandons, pour la troisième sois, le spiritualisé, et pour le coup il apparaît dans toutes les conditions nécessaires à ne laisser aucun doute dans l'esprit des demandeurs. Adèle entre en plus parfait rapport avec le spiritualisé, au fur et à mesure qu'elle voit qu'on approuve les détails nouveaux qu'elle donne, tant sur la cause de sa mort que sur son caractère et principalement sur ses affections. M. Morin et les personnes présentes se disent satisfaits, et me prient de réveiller Adèle. Je ne crois pas devoir le faire avant de lui demander quelques nouveaux renseignements sur le jeune homme apparu en premier lieu, jeune homme qui persistait à rester auprès d'elle. Nous obtenons alors un complément de détails, tant sur la santé, sur le caractère et les affections de ce jeune homme, ce qui fait dire à M. Morin: Cela est surprenant d'exactitude. Adèle fait observer que le vieillard non reconnu est un parent portant le même prénom, vu que dans cette famille on avait l'habitude de donner les mêmes prénoms aux enfants, ce qui est reconnu vrai.

Obs. Il ressort de cette triple apparition trois faits, que M. Morin (homme qui, par son rang d'avocat et sa profonde instruction), a pu mieux apprécier que personne : 1° lors de notre entretien préliminaire, je demandai à ce monsieur si c'était l'apparition d'une personne spiritualisée qu'il désirait que sit la lucide, ou celle d'une personne terrestre; ce monsieur, ne comprenant pas très bien notre proposition, semblait croire que pour voir ainsi les personnes terrestres, c'était le lucide qui allait vers elles au lieu que celles-ci vinssent auprès d'elle. Je détrompai ce monsieur, en lui aflirmant que l'un et l'autre se pouvait faire; mais, me répliqua M. Morin, que fait le corps duquel l'esprit est ainsi absent, pendant que ce dernier cause avec le lucide?... Il continue d'agir et de penser comme si cela n'avait pas lieu, je le suppose, lui répondis-je. - Cela est très étonnant. - Oui, mais cela est ainsi que je vous le dis. On doit penser combien je sus content de l'apparition du jeune homme au nom et place de son grandpère. Cette apparition prouvait à M. Morin que notre proposition était vraie, et, en plus, elle lui prouvait que ce genre de communication somnambulique n'est pas une communication de pensée entre le demandeur et le lucide, puisque personne n'avait pensé à ce jeune homme, qu'il avait même fallu faire quelque efforts de mémoire pour le

reconnaître dans le signalement donné par la lucide. Ces deux faits ne furent pas sans importance pour M. Morin. Le troisième fait est la possibilité de l'apparition des spiritualisés aux lucides, puisque celle-ci en offre une preuve irrécusable. Il ressort donc de ces études que notre esprit peut quitter notre corps, emportant avec lui, en apparence, des os à la chair, puisque la lucide a vu en celui-ci les troubles organiques que ressent bien ce jeune homme, et en même temps être couvert de ses habits, puisque cet Esprit n'était pas nu. Cet Esprit n'en parlait pas moins à la lucide d'une voix douce, dont les sons affectaient autant son ouïe spirituelle que sont ouïe matérielle le serait des sons matériels. Je demandai à la lucide ce que faisait le corps d'un Esprit qui le quitte ainsi selon sa volonté; elle nous répondit que le corps ne pouvait s'en apercevoir qu'au manque de régularité dans ses pensées, qu'à une espèce d'absence momentanée du besoin de penser et d'agir, comme nous le remarquons dans certains moments où nous sommes absents par l'observation des lieux ou de la conversation qui se tient à nos côtés; mais que cette séparation n'était dangereuse ni pour l'un ni pour l'autre.

Cette nouvelle expérience nous conduit forcément à toutes les propositions que nous avons faites sous dix formes différentes, dans nos ouvrages qui se réduisent à admettre que c'est l'Esprit du lucide qui franchit les espaces pour entrer en communication avec les êtres et les lieux qu'il désire fréquenter, ou que ce sont ces êtres et ces lieux qui viennent à lui. Comme l'un et l'autre ne peut se

faire matériellement, il faut donc bien que ce soit l'Esprit de ces êtres et de ces lieux qui le fasse; ou, en troisième hypothèse, il faudrait que ce soit une extension de la vue, de l'audition et de tous les sens du lucide, ce qui serait non moins merveilleux, comme nous l'avons prouvé dans le tome 5 des Arcanes de la vie future dévoilés. Que les esprits studieux s'exercent, il y a matière assurément. Ce qui ressort de non moins assuré de ces études, c'est qu'il y a plus de difficultés à les comprendre qu'à les proposer, et que les nier c'est faire abnégation de ses facultés mentales.

ALP. CAHAGNET.

#### RECTIFICATION.

Dans notre 48° livraison, article Mystification (page 473 de ce volume), nous disons que M. Jules Chabassière, mis en sommeil par M. l'Ilérault, fruitier, devint ou fit le fou pendant plusieurs heures. Nous aurions du ajouter que ce n'était pas M. l'Hérault qui l'endormait alors, ce lucide se faisant endormir en cachette par d'autres personnes. La croyance de M. l'Hérau't dans la loyaulté de ce petit lourbe a été celle que nous aurions eue nous-n'éme; par conséquent cette mystification ne peut en rien diminuer la contiance qu'on doit avoir dans la pratique de ce magnétiste.

#### ERRATUM.

49e livraison (page 465 de ce volume), dans notre réponse à M. G., nous paraissons confondre Jean-Baptiste avec Jean l'Evangéliste, en attribuant l'Apocalypse au premier, quand on l'attribue au dernier. Nous n'avons fait cette citation qu'après nous être renscigné auprès de l'Esprit de Jean-Baptiste lui-même, qui est bien l'auteur de cet ouvrage, et non Jean l'Evangéliste, auquel les prétendus livres de vérité l'attribuent. Nous n'aurions point fait cet erratum si nous n'y avions pas été engagé par notre estimable F.... en Dieu, M. Mathieu.

ALP. CAHAGNET.

## IMMORTALITÉ (Suite).

A MONSIBUR CLEVER DE MALDIGNY, EX-CHIRUR-GIEN-MAJOR DE LA GENDARMERTE D'ÉLITE DE PARIS.

## Cher monsieur,

Pour traiter avec vous aujourd'hui de l'immortalité individualisée de l'âme humaine par le secours de celle du règne végétal, il était nécessaire que je m'en rapprochasse en quittant Paris, comme je l'ai fait, pour habiter la campagne. Paris! la chère capitale des savantes et des sottes conceptions de l'espèce humaine !... Oui, j'ai laissé votre magnifique palais des Tuileries, agrégation minérale de laquelle ne peut sortir aucune production de fraternelle et sage épuration qu'après des siècles de combinaisons plus ou moins personnelles... J'ai quitté votre vieille, grande et noire Notre-Dame, vaste entrepôt des expéditions religieuses de toute la catholicité parisienne, et vaste livre ouvert à tous les alchimistes de l'univers... J'ai quitté votre Palais-de-Justice, dont la gente chicaneuse ne me sourit guère mieux que les arguments de nos antagonistes... J'ai quitté votre rendez-vous des agioteurs honnêtes du siècle, le

palais de la Bourse de quelques-uns, dans lequel s'engousser la bourse de tous... J'ai quitté jusqu'à votre Arc-de-Triomphe, porte sublime par laquelle n'a jamais passé l'amour fraternel... Je suis allé m'ensermer dans les échalats d'Argenteuil, admirer la vigne pousser, les arbres sleurir, les sleurs s'épanouir, et les insectes se réjouir aux rayons du soleil, qui protège et ne leur ravit pas leur liberté.

. A quelle graine, à quel ognon ou à quelle rebouture vais-je m'adresser pour connaître son passé, son présent, son futur? Ma foi, je n'ai que l'embarras du choix... Je vois directement sur le bord de ce chemin une jeune et jolie créature qui me paraît être tout absorbée par une attention inquiète. Lirait-elle quelque billet doux dont les termes causeraient sa stupéfaction?... Approchons. Mais non pas, elle enlève un à un les pétales argentés d'une pauvre petite paquerette qui, encore tout humide de la rosée du matin, croyait pouvoir recevoir, elle aussi, aujourd'hui, quelques tendres propos d'amour d'un frère. Blanche fleur de la bonne aventure, pauvre martyre de la curiosité des cœurs aimants; que dis-je, des cœurs aimants? Ils sont généreux ces cœurs qui ne peuvent être heureux qu'aux dépens du repos des autres!

Que t'a fait cette fleur, belle enfant, pour venir l'arracher aussi brutalement que tu le fais à son

sol, à sa tige, à sa famille, et détruire ainsi, sans nul souci pour elle, les éléments de son être, les charmes de ses amours, le chef-d'œuvre de sa forme? Sais-tu ce que lui a coûté de combinaisons, d'études, de travaux, la superposition, la blancheur et les constituants de ce pétale qui vient, selon toi, de te répondre non, il ne m'aime pas? Baisse donc un peu tes regards, et vois avec moi combien cette production tient peu à la terre qu'elle foule plus qu'elle ne la pénètre de ses courtes racines. C'est qu'elle sait, sans doute, que son existence est dépendante du moindre caprice du premier passant, et que la stabilité de ses amours n'est pas de ce monde. Regarde avec moi ce beau sanctuaire d'or qu'elle ensermait le soir dans cette blanche colerette que tu viens de détruire, de crainte que quelque insecte des ténèbres vienne en maculer la couleur. Vois avec quelle symétrie cette quantité d'étamines, qui sont autant d'adorateurs de son cœur, sont agencées; ne te semble-t-il pas voir nos ames sortant ainsi toutes lumineuses du grand foyer divin, projetées par demicourbes opposées dans les espaces des espaces, ce qui fait qu'elles ne peuvent jamais produire la sphère complète de ces deux parties créées l'une pour l'autre, aspirant l'une après l'autre, et ne se rejoignant que dans le sanctuaire de celui qui seul possède la puissance de cette union?

Vois à côté de ta victime sa sœur, dont l'existence paisible est écoulée. Sais-tu ce que contient cette pyramide qui remplace ce beau cœur dont je te parle? eh bien, elle contient autant de germes de créatures semblables auxquelles elle va faciliter dans un instant de rejoindre le sol sur lequel elles vont dormir du sommeil de la tranquillité jusqu'au printemps prochain. Elle a su prévoir à l'avance tous les besoins et les risques de ce sommeil, en emmaillottant chacun de ses enfants dans des langes convenables, qui défient, plus que les nôtres, les intempéries du temps. Je t'essraie, sans doute, en te contant ces choses par lesquelles tu vois que les sleurs pensent, aiment et prévoient; mais ne demandais-tu pas à cette pauvrette s'il t'aimait? Pour rendre ta question conséquente avec ellemême, il est donc naturel d'admettre que cette fleur sait ce que tu ne sais pas savoir. Elle sait plus encore, puisqu'elle sait ensermer dans le cœur de ses enfants tout ce qu'il leur est utile de connaître et de faire pour vivre de la vie des paquerettes des champs. Elle ne sait que de saire, en cette circonstance, ce qu'ont su faire toutes les paquerettes desquelles elle est sortie, et ce que sauront faire toutes celles que contient cette simple petite graine que peuvent à peine distinguer tes yeux. Oui, chère et belle ensant, toutes les paquerettes de la vie éternelle sont dans ce pauvre petit point que tu vois à peine.

Vois avec moi une autre merveille dans ce svelte bleuet qui a pris demeure dans ce riche champ de blé, sublime substance coulante de la chair de l'homme. Ne représente-t-il pas à ton cœur ce bel autel au sept lampes bleues, contenant chacune une stalle destinée, sans doute, à quelque ange en méditation sur les éthers des sphères spirituelles? Ses neuf étamines qui semblent porter le deuil de la lumière céleste, si j'en juge à l'obscurité de leur manteau noir, ne paraissent guère être disposées à déposer leur espèce dans ce pistil, sanctuaire d'amour, qu'ils regardent avec plus de dédain que de volupté. Peut-être savent-ils mieux que nous que plus les races s'étendent, plus elles se divisent et moins elles s'aiment. Ah! un bleuet doit aimer tendrement, puisqu'il est la parure favorite des premiers ans, et par conséquent des premières amours de l'homme. Sais-tu qu'on accorde à ces jolies sleurs la vertu de guérir et d'éclaireir la vue de l'homme? Sais-tu quand et comment on leur accorde cette vertu? Eh bien, c'est quand elles sont mortes selon les hommes, et doublement mortes selon la chimie; c'est en avant passé par la distillation, c'est-à-dire en ayant subi l'action du feu matériel, qui, si elles n'étaient pas totalement mortes après leur défloraison, les tuerait à coup sûr, car le seu est un brutal dissolvant de toutes choses. N'est-ce pas que les hommes sont

plus incompréhensibles dans leurs propositions que moi dans les simples révélations que je leur fais sur ces choses? Oui, belle enfant, les corpuscules qui ont formé cette belle couronne bleue qu'admirent tes beaux yeux, seront un jour les meilleurs oculistes que tu puisses connaître, et dans ces immensités de circulation que présente le corps humain, sauront bien trouver les obstructions ou les puissances qui troublent ces globes si nécessaires à l'homme pour admirer ce qu'il méprise, et détruire par leur savoir ces agents de trouble, comme savent le faire si bien les rois dans leur royaume. Tout en proposant de telles puissances aux choses après leur mort, ces hommes nient l'existence de ces choses. N'est-ce pas que les hommes sont drAles?

Que fait auprès de ce bleuet cet ardent coquelicot, ce Morphéc, ce dieu du sommeil, ce narcotique des pensées humaines, ce harem nombreux d'aspirants à l'amour d'une sœur, ce rendez-vous symbolique des couleurs de la terre? car ce rouge ardent qui décore ses pétales est peut-être le foyer d'où sort le bleu céleste sous la figure de flamme fluidique, passant au jaune lumineux par la macération, et par un changement d'état formant le vert, quatre couleurs pouvant, par des combinaisons diverses, engendrer celles du prisme. Je t'ai dit que cette plante était le narcotique des pensées humaines; c'est encore lorsqu'elle ne manifeste plus son existence d'apparat à nos yeux, qu'elle manifeste à notre esprit sa puissance de domination. Ce n'est pas aux pieds que cette puissance s'adresse jamais, mais bien aux centres nerveux du cerveau pour y produire cette stupéfaction voisine de la mort, si elle n'y conduit pas. Si cette jolie fleur était bien morte, elle ne ferait pas de telles merveilles, et si elle produit de telles merveilles selon les hommes, c'est qu'elle sait faire autre chose que de se parer de belles couleurs; c'est qu'après être morte, elle est encore plus forte que l'intelligence humaine, puisqu'elle annule cette dernière par sa puissance narcotique. Oui, les hommes soutiennent de fameux contresens.

Comme compagne du même sillon, je vois auprès de cette fleur une délicate nesle, la coquette des champs, à la forme gracieuse, aux couleurs attrayantes. Vois ses cinq pétales violacés parsemés chacun de quatre petites nervures : c'est dans elles, à n'en pouvoir douter, qu'elle renferme les douces et les pénibles émotions de son cœur; car qui donc sur la terre ne subit pas ces deux compléments de toute existence? Cette fleur ne te paraît-elle pas sublime de couleur et de correction? Regarde cet imperceptible velouté qui décore ses frèles pétales. Duvet naissant au menton du roi de la création peut-il le disputer, par le soyeux et la

souplesse, à cet idéal assemblage de je ne sais quelle substance qui le forme? Eh bien, sache. belle enfant, que chacun de ces linéaments impercentibles, vacillants au moindre sousse du zéphir, est un assemblage innombrable d'êtres pensant et agissant avec plus de précision cent fois que toutes ces armées d'êtres humains, assez civilisés tout juste pour tourner la tête du côté du commandement et la baisser du côté de la sottise, comme tu le vois faire dans toutes ces revues qui t'émerveillent. Oui, chacun de ces poils imperceptibles est toute une nation qui était contenue dans une graine grosse comme la pointe d'une épingle, avec mille nations semblables qui forment de sa racine au pollen de sa reproduction. Chacun de ces poils est composé d'autant d'aspérités vivantes, d'autant d'artères que ton noble estomac, et tapissé de vrillosités dont les hommes ignorent les sublimes sonctions. C'est à cet imbécile ou capricieux hasard (que les savants opposent à Dieu) qu'est dù un aussi merveilleux ensemble de choses. Je t'ai dit que ces linéaments étaient un composé d'êtres pensants et agissants, c'est d'abord pour être d'accord avec les études que nous faisons, et, en second lieu, pour soutenir la thèse des savants botanistes; car si nous n'accordions pas de savoirfaire à toutes ces plantes lorsqu'elles ont passé par la mort du foyer matériel, ce serait nier la néces-

sité de la nourriture et des drogues dans la conservation de l'être, vu que la mort ne peut alimenter la vie, je le pense. Tu vois donc que pour être d'accord avec ceux qui nient la vie après la mort, il faut que nous acceptions l'activité après l'anéantissement, ce qui est tout un, mais ce qui est un palliatif pour les argumentateurs contre l'immortalité individualisée des espèces. Je dis individualisée, car j'y suis encore autorisé par les propositions de ces mêmes contradicteurs de nos études, en ce qu'ils n'admettent pas que les vertus du coquelicot égalent celles de l'émétique; par conséquent chacun opérant éternellement selon son espèce et ses puissances, c'est que chacun reste éternellement ce qu'il est. Nous devenons logiques sans forcer la question.

A ton regard candide, je devine que mon langage sourit moins à ton jeune cœur que quelque fait qui distrairait ta vue s'il n'éclairait ton esprit. Viens avec moi, belle enfant, je vais te faire voir une autre merveille de l'immortalité des espèces. J'ai dans ma pauvre serre, sur une planche, un ognon que je ne destine pas à la casserole, sois-en assurée, mais que je destine au creuset du grand chimiste de l'univers. Viens le déposer dans la terre avec moi; tes mains sont plus blanches et plus délicates que les miennes; ton haleine est plus suave, envoie sur lui un des soupirs de ton cœur,

et place-le dans le berceau terrestre, avec toute la douceur que tu mettrais si tu veillais au coucher de ta jeune sœur... Attendons un moment, ce qui veut dire, pour la nature, quelques mois... Que de vents du nord et d'ouest ébranleront le globe qui le contient ! que de douleurs et que de larmes verra verser la terre par les êtres qu'elle supporte! que de vœux à exaucer feront les êtres qui le frôleront de leurs pieds d'ici son éclosion! Mais sache que chaque chose est soumise à la loi de succession. Les globes sont où ils doivent être, et les heures du temps matériel sonnent quand elles doivent sonner. Chaque brin d'herbe, chaque arbuste, chaque fleur, chaque graine, chaque ognon, chaque rebouture a sa seconde de réveil, son heure d'éclosion, son jour de reproduction et son temps de repos!... Oui, chaque seconde, remarque-le bien, est un coup de rappel frappé par le tambour-maître de l'univers, qui invite tant d'innombrables êtres à se placer dans leurs rangs, sous les armes. Excuse si je me sers d'une figure aussi impropre pour démontrer à ton entendement une aussi grande question, en accolant l'harmonieux classement des constituants d'une tendre fleur à la figure allégorique des bouchers de notre espèce. L'Éternel me pardonnera, je l'espère, de me servir de la fange des conceptions humaines pour prouver la divinité de son harmonie. Qui,

chère enfant, chaque brin d'herbe comme chaque fleur ont leur seconde pour s'épanouir au soleil de notre globe, et pour se fermer aux ténèbres de ce même globe. C'est ainsi que l'ognon de lis, que ta blanche main a déposé en terre, commence déjà à ouvrir son sein, pour en laisser sortir ou y appeler les corpuscules qui doivent l'élever sous peu de cet état abject à l'état de grandeur et de pureté où tes yeux le verront... Regarde cette petite pointe verte qui soulève avec peine ce petit tas de terre qui la recouvre... pense, soulever! pense bien à ce mot, la force nécessaire à cette action est dedans, dessous, au-dessus cette pointe verte. Le coup de pied newtonien me semblerait bien brutal pour produire ce lent et délicat travail; et encore admettre le pied, il faudrait admettre la jambe, le corps, la volonté, enfin un être formé de toutes pièces, ce que ne veulent pas admettre ceux qui nient tout ce qu'ils ne proposent pas... Mais je ne veux pas te parler métaphysique; tendre et confiante en mes paroles, je ne dois t'instruire que sur ce que tu veux et dois comprendre. Tu vois donc cette pointe verte, qui a vaincu les résistances de la pesanteur, s'ouvrir, s'allonger, s'élargir, se colorer, se parfumer, je ne sais avec qui ou avec quoi, ni par la puissance de qui ou de quoi; mais toute semblable à toi, belle enfant, qui as quitté le sein de ta mère pour admirer le tien

naître, notre enfant végétal quitte ses langes pour s'élever majestueusement. Jusqu'où? Je l'ignore; mais je pense que c'est jusqu'au besoin de remercier Dieu, son père, de sa tendre sollicitude envers lui, et par l'acte de la procréation qui lui a été permis d'accomplir, appeler au chœur de cet hymne de reconnaissance le plus d'êtres qu'il pourra, afin que le Seigneur en soit mieux glorisié. Le lis, comme toi, belle enfant, n'est pas une sleur aussi commune que les autres. Vois la hardiesse de sa tige. le tendre vert de ses scuilles, le blanc de ses pétales qui forment cette corole, ce lit nuptial dans lequel l'or brillant de ses six étamines a su assez tenter les rois pour en saire leur sleur savorite. Ils ont vu dans ces trois couleurs qui le décorent des allégories qu'ils ne savent guère mettre à profit. Le tendre vert de ses seuilles représente la douce espérance, qui élève l'âme vers des affections meilleures et vers des lieux plus purs; le blanc de ses pétales est l'image de la pureté et de la justice céleste, et l'or de ses étamines est le symbole de la lumière, de l'intelligence qui conduit à l'admiration. Oh! rois souillés de sang et de larmes, qui avez osé orner vos blasons de cette sleur du ciel, vous rendrez compte aux anges, un jour, d'avoir ainsi maculé le symbole de la pureté de leur âme!

L'heure de la pleine existence de cette fleur est sonnée, chère enfant; vois ses six pétales s'ouvrir à l'aurore de ce beau jour de juin; avec quelle souplesse se volutent-ils au souffle du zéphyr qui balance leur tige. Est-ce pour mieux offrir à notre regard ce berceau de ses amours qu'ils couvraient il n'y a qu'un moment? Je l'ignore; mais ce que j'ai à te faire remarquer au milieu de ces six étamines, c'est ce pudique pistil, tout semblable à toi ce matin, effeuillant un à un les pétales de cette blanche marguerite, pour savoir s'il t'aimait. Ce pistil est la vierge de ce blanc sanctuaire. Son langage et ses amours doivent t'être inconnus : sache seulement que dans un instant le bonheur après lequel ton cœur aspire va combler le sien.

Si en Europe, bel ange terrestre que tu es, tu crains tant de remonter aux cieux sans avoir échangé les soupirs de ton cœur avec un ami; si généralement, dans les autres parties de ce globe de douleurs, la chance est encore moindre, vu que chaque frère n'offre qu'un cœur à un nombre plus grand de cœurs de sœurs, Dieu a voulu, sans doute, qu'il en fût autrement dans le règne végétal, en offrant à chaque vierge de ce règne autant d'adorateurs qu'elle en peut désirer. Que cette connaissance ne t'inspire aucun désir lascif; qu'elle double, au contraire, ta pudeur et ton amour pour le seul cœur qu'il te convient d'aimer.

As-tu compris, plus que moi, comment ce sublime phénomène s'est opéré? comment d'un point si petit est sorti un arbuste aussi grand et aussi beau? Ne crois pas que s'est borné là tout le travail de cet ognon; ce qu'il a produit au-dessus de la terre n'est pas plus merveilleux que ce qu'il a produit dans cette même terre. Malgré l'obscurité apparente de cette dernière, elle n'est pas moins assez éclairée dans l'opacité de ses agrégats pour produire des beautés égales, si elles ne dépassent celles qu'admirent tes yeux. Cet ognon que nous avons déposé dans son sein n'est plus isolé maintenant; le produit de l'acte d'amour sur lequel j'ai prié ta pudeur d'étendre un voile s'est introduit dans cet arbuste, et est venu se déposer dans le sein de ce même ognon dont il est sorti, produit qui s'est divisé en autant de lui-même dans tous ces petits ognons que tu lui vois accolés : ce sont autant d'enfants dans lesquels il a déposé ce qui avait été déposé en lui, ce germe de vic, ce moi de son espèce, cette immortelle existence qui s'est ainsi manifestée du premier ognon créé jusqu'à celui que nous voyons, et jusqu'à ceux qui lui succéderont. Les savants disent que ce n'est pas là une immortalité individualisée, prouvée. Pensetu comme eux? Non, tu as su trop bien voir, et tu es trop lucide pour nier une aussi puissante proposition. La nature a destiné ces ognons à se manisester à nos yeux en temps et heure, comme tu les as vus, sans jamais changer de forme ni de

manière d'être. Une aussi persévérante manifestation de la production des espèces devrait bien nous prouver que ce qui est doit toujours être. Mais les savants ont dit, eux, qu'il n'en était pas ainsi, et que l'ognon que je te montre n'est pas l'ognon premier. N'est-ce pas que c'est pour le plaisir d'argumenter qu'ils parlent ainsi? car s'il n'est pas l'ognon premier, il n'en est pas moins une partie possédant la propriété du tout, car, autrement, il n'aurait pas besoin de se diviser ainsi pour appeler ou étendre les agrégats de sa forme. Ces agrégats, qui forment son habit, pourraient tout aussi bien se joindre entre eux pour produire ce qu'ils produisent autour de la partie de cet ognon, que de s'agréger à cette partie. Si cette partie leur est utile comme point ordonnateur, c'est donc qu'elle contient en elle toute la puissance agrégeante de cet habillement; par conséquent ce travail prouve, au contraire, l'immortalité de la moindre des parties comme celle du tout; et j'ose te dire tout bas que ce travail prouve que le tout est en toutes les parties de son être, ce qui loin de l'anéantir le centuple au contraire. J'ose plus encore, en t'assirmant que toute une famille humaine est renfermée dans le dernier rejeton de cette famille; ce rejeton est la dernière manifestation de cette famille sur la terre, comme le dernier bourgeon d'une branche d'arbuste est le contenant et la fin de cette branche. L'un et l'autre se retrouvent dans le sanctuaire spirituel de leur manisestation ce qu'ils ont été et ce qu'ils doivent être éternellement. Crois cette proposition, mais n'en parle pas aux savants.

Sache encore que cet ognon que tu as déposé dans la terre pouvait manifester à tes yeux des puissances non moins grandes que celles que tu as vues, et cela sans le secours de la terre. Si un jour il arrivait que tes doigts si blancs et si essilés fussent attaqués par un de ces maux qu'on nomme mal d'aventure, panaris, tournioles, etc., tu n'ourais qu'à le prendre et l'ensevelir sous la cendre rouge du foyer, le laisser bien cuire, ce qui est dire en bonne physique bien mourir, puis tu l'appliquerais ainsi sur ton mal, et tu sentirais peu de temps après un grand soulagement qui te conduirait à la guérison. Tu me demanderas encore comment la mort de cet ognon, ainsi bien établie, peut avoir quelque puissance sur l'excès de vie du mal qui te tourmente? En ce que la mort représente bien le néant de l'activité, et que cette dernière, au contraire, représente la vie. Tu ajouteras, peut-être, à ta question : comment, après sa mort, cet ognon devient un aussi studieux médecin, lui qui était destiné en apparence à n'être qu'une belle et légère fleur? Ce sont des mystères, mon enfant, que les savants éludent au lieu de les étudier, et dont ils nient les beautés pour ne pas avoir la suggestion de les expliquer. Pour ce qui me concerne, je ne peux que te montrer ce contresens de l'esprit humain, et répéter encore : N'estce pas que les hommes sont drôles?

Si j'ai pris cet ognon pour sujet d'études, c'est que je voulais offrir à tes yeux un moyen d'étudier l'éclosion de ce qui est assez facile à saisir. pour m'éviter de te faire recourir à des instruments d'optique ou à des propositions qui n'ont pas le mérite brutal du fait... Je pouvais appeler ton attention sur ces graines imperceptibles à l'œil humain qui produisent des êtres géants; je pouvais avoir recours à un grain de chènevis qui produit un arbre capable, en cas échéant d'orage, d'offrir un abri à ta svelte corpulence... qui, par les puissances que contient sa sleur, peut influencer les plus fortes intelligences, au point d'en faire des hommes méchants ou bons, religieux ou athées, sages ou fous; que sais-je? leur faire croire créer des globes, des soleils, des espaces, des êtres, des amours sans sin!... Oui, tout cela est rensermé dans ce petit grain de chènevis que béquette insouciamment le chardonneret de nos bois... Je pouvais t'offrir un grain de blé recueilli dans un sarcophage égyptien, qui, après avoir sommeillé auprès de quelque vierge de ton espèce peut-être, pendant dix-huit siècles, dans cette nuit profonde du tombeau, revoit un jour en Angleterre, à Londres, le beau soleil d'Europe, et reproduit aux hommes du dix-neuvième siècle le même froment que leurs frères ont mangé au premier siècle de notre ère; mais je t'aurais effrayée, sans doute; je ne cite ce fait qu'à ceux qui nient l'immortalité individualisée des espèces, car une telle préexistence de dix-huit siècles prouve à coup sûr une immortalité ultérieure, puisqu'elle est l'une et l'autre. La veille qui contient le lendemain est l'immortalité de ce lendemain. Il en est ainsi de ce grain de blé qui a contenu en lui dix-huit siècles d'immortalité, et qui dans sa nouvelle manifestation en contient peut-être des millions.

J'aurais pu également te dire un mot des amours de telles plantes ou de tels arbres, amours que connaît seul le calme des éléments, amours de prévision et non de vision, de distance et non d'attouchement; mais à quoi me servirait d'étendre celui qui dévore déjà ton jeune cœur par des récits de cet ordre? Les savants qui livrent combat à nos propositions savent ces choses, mais ils ne veulent pas que le commun des hommes les connaissent; ils ne seraient plus aussi savants si tous les hommes l'étaient un peu plus. Oui, belle et tendre ensant, les savants nient l'immortalité individualisée des êtres devant de telles études, et surtout devant toi dont il est si pénible de voir les

beaux yeux inondés de larmes au souvenir de ta bonne mère. N'est-ce pas qu'ils n'ont pas sondé les pulsations de ton cœur à cette proposition? Tiens, ces hommes sont trop grands pour nos petites intelligences. Viens souvent auprès de moi te nourrir de mes études, te calmer de mes espoirs, et aimer la vie éternelle de mes amours. Laissons-là ces puits à larmes, y noyer ceux qui préfèrent la désolation à l'espoir. Crois-en l'immortalité individualisée de ta belle âme, chère enfant; mais surtout ne touche plus de tes blanches mains les marguerites des champs.

Conclusion. Par les observations qui précèdent, nous pouvons donc assimer aux panthéistes, gens d'esprit qui nient la vitalité immortelle individualisée des pensées de Dieu, pensées qui sont l'âme et l'esprit de toutes choses; gens qui affirment qu'ils doivent perdre la connaissance de leur moi à leur rentrée dans ce panthée, comme s'ils avaient pu en sortir, et être hors l'être qu'ils disent être tout ce qui EST... gens qui ne comprennent pas qu'être individualisé présentement, c'est admettre l'être éternellement... c'est admettre que ce tout est ce qu'il doit être, sauf les manières de voir et de sentir de chacune des parties de cet être; c'est admettre que, s'il en était autrement, ce serait rentrer dans le creuset primitif pour en ressortir plus pur par esset d'assinage, et non pour y changer

sa nature typique; que s'il en était autrement, ce serait admettre l'anéantissement de ce qui est en faveur de ce qui n'est pas; ce serait faire de ce qui n'est pas ce qui est, et vice versa; proposition tournant la question, mais ne disant pas où serait pris ce qui sera, et où sera placé ce qui est; proposition qui ferait de l'être le plus parfait un capricieux créateur, manifestant continuellement des êtres négatifs; car ce qui ne reste pas ce qu'il est, équivaut à n'être pas.

Nous voulons donc affirmer, disons-nous à notre tour à nos antagonistes, que ce tout, cet un, qu'ils font du grand pluriel des existences, est singulicment plus ténébreux à la compréhension de l'intelligence humaine, que d'admettre la concervation, sous d'autres manières d'être, des agents typiques, des moi, des âmes, enfin, de tout ce qui est, et de leur accorder de pouvoir venir trouver (en cas échéant) les êtres parmi lesquels elles ont vécu matériellement, comme les agrégats des règnes dont nous avons parlé savent venir, en temps opportun, trouver les points attractifs autour desquels ils doivent se grouper pour un temps quelconque.

En esset, si nous avons vu de freluquets tétards sur les blanches épaules du ches-d'œuvre présumé de la création, asin de produire un pluriel insini..., si nous avons vu de sexagones ou d'octogones critaux offrir leurs appas à des affinités, à des êtres de leur nature, afin de perpétuer l'individualité de leur espèce... si nous avons vu des corpuscules tenant de la matière de l'éther et de l'arome échanger des baisers d'amour sur les ailes du plus léger zéphyr, en vue de perpétuer l'immortalité individualisée de leur être, nous devons admettre que ce grand panthée, qui peut être ainsi divisé, connu et défini par une partie de lui-même... que ce grand créateur qui peut se présenter à son gré sous toutes les formes, à tous les yeux, et raisonner individuellement dans toutes les individualités, a donc voulu et pa se diviser ainsi dans le but de n'être pas un bloc inerte continuellement bloc, tout et rien, puisque le tout qui ne peut dire éternellement Moi, faute d'un vis-A-vis éternellement Lui. équivant au rien, qui seul n'est pas... Si ce tout a trouvé bon, répétons-nous, de se diviser ainsi en autant de fractions de lui-même, c'est qu'il aime la division, et qui aime une chose la conserve, à n'en pouvoir douter, afin de se conserver luimême. La conservation des choses, c'est les laisser telles qu'elles sont. C'est directement ce que nous admettons et soutenons depuis que nous soutenons la thèse de l'immortalité des êtres et des choses. L'individualité des êtres et des choses étant ainsi établie, ne peut l'être, comme nous l'avons vu, à l'état matériel que par des points d'attraits qui sont les moi propres des êtres et des choses auxquels s'agrègent les autres moi invisibles à notre œil, mais irrécusables pour notre intelligence.

Nous sommes donc arrivés, de cette manière, à trouver des individualités préexistantes et surexistantes dans des états différents... nous sommes également arrivés, par la preuve qu'il nous est impossible d'anéantir quoi que ce soit, à conserver la division de ce tout panthée, qui ne peut exister, comme nous l'avons déjà dit, sans un vis-à-vis qui représente les fragments de son être... S'il en est ainsi, il est à présumer que ce tout jouit de pensées semblables aux nôtres, puisque ces dernières ne peuvent provenir d'une autre source que de la sienne... si ces pensées sont pendant toute notre existence terrestre en nous et présentes sans cesse à notre mémoire; si, plus est, elles sont transmissibles chez autrui à perpétuité, en les retrouvant chacune ce qu'elles sont et ce qu'elles ont été sur la page immortelle de l'histoire vivante du corps humain, c'est que ces pensées sont éternellement séparées et non confondues dans le tout... Si ces pensées sont ce que j'avance (le somnambulisme en est la preuve irréfutable), elles sont entourées de toutes celles qui ont concouru à leur manifestation; par conséquent l'existence suture de l'une prouve celle de l'autre.

Si ce tout panthée sent par de semblables pensées,

ces dernières doivent produire à coup sûr à son moi les mêmes sensations qu'elles produisent au nôtre, hors cependant les inharmonies de nos assemblages en ce genre. Nous arrivons donc à conolure forcément que la conservation de cette division est la loi des lois, la vie et la seule dépendance qui commandent à ce panthée d'être éternellement ce qu'il a choisi et voulu être, sous peine de redevenir tout; être sans espaces, sans formes, sans pensées et sans division aucune, par consequent sans action; ETRE enfin sans ETRE, ni sens stabilité. Niant l'immortalité individualisée des êtres, on nie l'immortalité de Dieu, puisque admettre que ce qui est sorti de ce grand être est spsceptible d'anéantissement, c'est admettre l'anéantissement même de cet être; forcer ce même être de retoucher à son tout, en en changeant les divisions, c'est nier sa prescience, sa perfection et son savoir-faire : il faut donc nier Dieu dans la négation de l'homme, si on tient à la logique d'un raisonnement momentané.

Nous avons fait la part, aussi généreusement que nous l'avons pu, à nos antagonistes, en ne traitant de cette importante question qu'à leur point de vue, que d'après les notions scientificoofficielles admises, et surtout sans le secours de notre cabinet de nécromancie. Nous lirout-ils? nous comprendront-ils? Je ne le sais; mais, dans le cas contraire, je ne vois qu'une manière de prouver à ces hommes qu'ils sont et savent quelque chose, c'est de leur laisser dire, c'est de leur laisser le soin de l'enseignement. Soyez assuré, cher monsieur, qu'ils crieront alors jusque sur les toits qu'eux seuls connaissent la loi, qu'eux seuls possèdent la force vitale individuelle et éternelle, et que l'immortalité individualisée de l'âme humaine leur est aussi prouvée que celle de Dieu même.

Daignez, cher monsieur, leur donner pour moi le salut d'admiration ou de compassion, à votre choix, et recevez pour vous la franche poignée de main fraternelle bien individualisée de celui qui est et sera éternellement, comme vous, une unité DANS LE TOUT.

ALP. CAHAGNET.

## CORRESPONDANCE.

BIBLIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE, FAITS PSYCHIQUES.

Angers, le 22 août 1856.

Mon cher monsieur,

Je vons envoie les faits suivants, prix dans mes diverses traductions:

Dans l'œuvre de sir Robert Hare, prosesseur de

chimie à Philadelphie, je trouve, page 308: MM. Tallmadge, gouverneur de Wisconsin, et trois autres personnes voulaient soulever une table d'un poids peu lourd, et la faisaient craquer, car elle était comme adhérente au plancher. M. Tallmadge, voyant que leurs efforts étaient inutiles, dit: « Les Esprits veulent ils me permettre d'enlever cette table » ? Aussitôt il l'enlève sans dissipation.

Même auteur, page 185. La mère spiritualisée de Mme Gourlay se présente à elle et lui dit dans le cercle où elle se trouve. « Ta petite enfant Emilie va bientôt me rejoindre, car je reconnais qu'une maladie a prosondément son principe dans son économie animale, une maladie tout à fait incurable. Prépare-toi donc, ma chère sille à cet événement. Prépare-toi à voir l'ossice de la mort, mais avec calme et sermeté. Pour toi, je te dirai que la mort ne doit causer aucune terreur, puisqu'elle n'est qu'une transition de l'Esprit à un état beaucoup plus élevé et persectionné; une séparation désinitive des principes impérissables de l'âme et de l'Esprit de leur demeure temporaire dans la matière organisée.

» Ta mère, Lydia.»

Trois semaines se passèrent sans qu'on reconnût la moindre apparence de désordre dans l'état hygiénique de l'enfant. Mon mari était appelé à Philadelphie pour affaires; il me pressa de l'accompagner. Nous laissames nos petits enfants à la garde d'une amie, très-dévouée dans les soins d'une infirmière. Dix jours après notre départ, j'eus un pressentiment très-vif qu'il fallait retourner au domicile, et que ma présence allait être bientôt nécessaire. Nous partimes le lendemain matin, et nous trouvames toute notre petite famille bien portante. On se moqua de mon impression spirituelle, qu'on attribua à l'imagination. Cependant le jour qui suivit notre arrivée, notre chère petite fille tomba malade, et, au bout de trois jours, son Esprit délivré de ses entraves passa de la terre au ciel.

Même auteur, page 90. Son père se présente et lui dit: « Pour de bonnes et sages raisons qui, en un autre temps, seront expliquées, nous ne sommes point autorisés à révêler à ceux d'ici bas teus ce que nous savons, les conséquences d'informations intempestives devant compromettre le bonheur de tous, et être subversives de l'ordre.»

On trouve dans Astounding facts, de Gridlay, page 66: Le fait suivant se rapporte à un individu dont je crois n'avoir jamais entendu parler, mais qui fut connu de quelques personnes du cercle lorsqu'il était jeune. Voici ce qu'il écrivit par la main d'un médium: « Moi, Dorus de R. Frary, je quittai Springfield, en Massachussets, il y a

treize ans, pour m'embarquer. Je sus assassiné à Huderssield, en Angleterre, en 1844. Mes assassins étaient en partie mes compagnons de navigation et d'autres qui leur étaient étrangers. Je tombai leur victime, en partie à cause de mon argent, en partie par vengeance. Ils me prirent entre 160 et 170 dollars. Mon cou sut coupé; mon corps sut dépouillé de tous ses vêtements, trainé au loin et enterré dans une cave.

Nous avons appris qu'il partit, en effet, de Springfield à l'époque donnée par lui, et que, depuis l'an 1844, on n'a plus entendu parler de lui.

Le même auteur, page 78. « L'Inanicole Albert casse une bouteille, et explique à une dame par quel moyen il l'a fait. Cette dame étant persuadée que c'était Albert qui avait cassé cette bouteille, dit: Je le lui demandai, et, sur sa réponse affirmative, je lui dis:

- Pourquoi, dans quel but avez-vous cassé cette bouteille?
- Pour convaincre cet homme que, sous le rapport du pouvoir que nous exerçons, nous ne sommes nullement dans la dépendance du docteur Gridley.
  - Eh! comment avez-vous fait cela?
  - Au moyen d'un courant électrique.
- Mais, dit le docteur, la puissance d'explosion était dans la bouteille, cela est clair, et ce-

pendant l'électricité ne pénètre ni le verre ni le liége.

- L'électricité dont nous faisons usage traverse l'un et l'autre.
- Quel nom peut, parmi les hommes, exprimer ce subtil et puissant agent avec lequel les Esprits semblent badiner si familièrement?
  - Electro-magnétisme.
- Y a-t-il autant de différence entre la puissance subtile et pénétrante d'un courant pur de magnétisme qu'il y a entre l'électricité et la lumière ?
  - A peu près.
- Alors ni le verre, ni le liége ne sont nonconducteurs du magnétisme?
- —Non, et quand l'électricité et le fluide magnétique sont mêlés, ils traversent sur-le-champ ces substances. (En esset, lorsque le docteur Séguin a magnétisé des carases pour en faire deviner le contenu à sa lucide, il s'est toujours hâté de les présenter, parce que, a-t-il dit, le sluide magnétique aurait bientôt disparu.)
- Les sons produits dans les murs sont-ils plutôt magnétiques qu'électriques?
- Oui, car nous devons naturellement nous servir de la substance que nous avons le plus à notre portée ou dont nous sommes composés, c'està-dire les 4/5° de magnétisme.

- L'électricité forme-t-elle l'autre 5°?
- Oui, l'électricité forme les parties solides de nos corps, répondant aux os des vôtres, tandis que le magnétisme constitue les fluides par lesquels les solides sont pénétrés et entretenus.
- Pouvez-vous passer facilement au travers des vitres de nos fenêtres?
- Oui, mais il nous est plus aisé de passer au travers des murs et des portes.
  - Pouvez-vous voir au travers des fluides?
- Oui, quand ils sont sans mouvement; mais, s'ils sont agités, nous ne pouvons guère plus que vous les pénétrer.
  - -- Pourquoi?
- Parce que nous voyons d'après les mêmes lois que vous. Ainsi, lorsque les lignes de radiation sont troublées dans une confusion d'angles, elle ne nous apportent aucune image claire des objets que nous désirons voir.
- Le même auteur, page 173. Un incident: Depuis que des rubans et même des canifs ont été transportés au travers de l'Atlantique par des agents spiritualisés, dans l'espace d'une heure, partis d'un cerle de New-York pour un cercle d'Angleterre, d'où ils sont revenus dans ce laps de temps, je me sens disposé à ajouter un petit incident de cette nature et qui m'est particulier. La

première semaine de novembre 1855, j'avais perdu mes gants à une lieue de chez moi. Je les cherchai avec soin sur moi et dans ma voiture sans résultats, et le pensai que je les avais laissés dans quelque localité des environs où j'étais passé. Je poussai jusqu'à deux lieues, et j'examinais quelques troncs dans la cour d'un fermier. Étant là, à six rods de ma voiture et à la même distance de la route, j'aperçus une paire de gants à huit pieds environ devant moi. Ils étaient étalés, ajustés et unis avec autant de goût qu'il est possible de le concevoir, étant exactement parallèles l'un à l'autre, sans que l'un recouvrit l'autre, et également parallèles au chemin dans lequel je devais passer, et à quelques pouces de distance. Je doutai très-sérieusement qu'ils fussent les miens, bien qu'ils leur ressemblassent parsaitement, jusqu'au moment où, les avant retournés, j'y lus mon nom que j'avais écrit de ma main quelques mois avant. Eh bien! lecteur, je sais que ces gants ont été transportés à six milles (deux lieues) sans aucune participation humaine à ce transport, comme je sais que je suis un homme plein de vie.

Depuis que j'ai écrit ce qui précède, mes amis spiritualisés m'ont informé qu'ils ont trouvé mes gants sur la grande route; qu'ils les ont portés à un quart de mille, et placés sur ma voiture, où ils les ont retenus jusqu'au moment où elle s'arrêta, et qu'alors ils les ont transportés à l'endroit où je les ai retrouvés.

Dans Hare, page 348. — Un jour M. Phelps écrivait sur un pupitre sans quitter sa chaise, il se retourna pour répondre à quelqu'un; mais ayant de nouveau fait face à son papier, il y trouva écrit en gros caractères: « Papier très-sin, encre trèsbonne pour le diable.» L'encre n'était pas encore sèche, son pupitre n'était pas à deux pieds de lui et et il n'y avait personne dans la chambre.

Même auteur, page 350. — Dans une maison, des Esprits taquins s'amusaient un jour, pendant le déjeuner, à pousser la table et à la soulever d'un côté à ce point de faire répandre le café. Une personne de la table leur parla d'un ton d'autorité, et leur commanda de cesser; mais le mouvement fut recommencé, et chaque fois la secousse devint plus forte. Enfin une autre personne dit: « Je vous prie très-poliment de vouloir bien cesser de nous troubler et de nous laisser prendre notre déjeuner tranquillement.» De ce moment on n'eut plus à se plaindre de rien. De ce jour, et en maintes occasions, il a été reconnu que la politesse produisait le même effet sur les Esprits que sur les hommes en général.

— Même page. — Une dame, lorsqu'elle avait égaré quelques petits objets, comme dé, ciseaux, etc., était dans l'usage de dire : « Je serai très-reconnaissante aux Esprits qui voudront bien me rendre mon dé, mes ciseaux, » et aussitôt, en moins d'une minute, ces objets tombaient à ses côtés.

Agréez mes salutations.

SALGUES.

Angers, le 12 septembre 1856.

## Mon cher monsieur,

J'ai remarqué avec infiniment de plaisir que le jury magnétique et M. Dupotet, dont on aime la louable persévérance à dévoiler toutes les merveilles du magnétisme, vous ont aujourd'hui rendu justice. Personne ne méritait plus que vous la distinction dont vous avez été l'objet au milieu d'eux, car vos œuvres, qui n'ont rien de commun avec d'autres, en dehors de tout ce qui se publie sur les manifestations spirituelles, sont appelées à produire une révolution morale. En effet, quoi de plus puissant pour ramener les hommes égarés, pour combattre le dégoûtant athéisme derrière lequel pouvent s'abriter le crime et tous les travers humains? Point de Dieu, ou seulement point de retour à la vie après notre décès, et alors liberté entière donnée aux instincts, si l'on croit pouvoir échapper à la vigilance de la justice. Avec la conviction d'une

existence continuée et éternelle, quel bonheur pour les personnes affectueuses de pouvoir se dire: mon père, ma tendre mère, ma chère épouse, mes frères et sœurs bien-aimés, mes enfants adorés, mes amis ne scront pas séparés de moi pour toujours; un jour viendra où je pourrai les serrer de nouveau dans mes bras, pour ne plus jamais m'en séparer!!! Cette certitude sera l'effroi du méchant. Plus d'espoir d'ensevelir tous ses crimes dans la mort, d'en dissimuler un seul, en présence de ces phénomènes des Esprits qui nous prouvent qu'ils nous voient, qu'ils nous entendent à tout instant du jour ou de la nuit; qui nous prouvent que toutes nos actions présentes ou dans le lointain du passé leur sont parfaitement connues, et qui nous en rappellent même que nous avons oubliées! Que penser alors de la puissance du grand juge à cet égard, qui doit nous soumettre à son examen minutieux, si de simples Inanicoles, nos frères, peuvent plonger ainsi la sonde dans notre passé pour en exhumer une à une toutes nos actions, bonnes ou mauvaises? Cette seule réflexion ne suffit-elle pas pour changer la face du monde? C'est donc à la nature particulière de vos publications que la société devra le développement de la sagesse humaine, de la moralité; qu'elle devra de voir la mort impuissante à inspirer des terreurs, et de voir les mauvaises passions s'effrayer de l'immortalité de l'âme individuellement. Et moi aussi, quoique né sans mauvaises passions, j'étais sintoïste avant l'apparition de ces phénomènes: je croyais que l'âme, principe général de la vie, détachée d'une masse aromale, se séparant de la matière à la mort, retournait s'agréger à la masse éthérée d'où elle était sortie. Mais j'ai voulu m'assurer si je n'étais pas dans l'erreur. J'ai cherché la vérité dans les études de la nature, depuis la terre jusqu'aux cieux, depuis l'histoire naturelle et la géologie jusqu'à l'astronomie ; j'ai mis en présence les traditions avec la science et la philosophie, et il en est ressorti pour moi la conviction de l'existence d'un Dieu sublime, enveloppé d'un voile mystérieux, mais j'étais resté sceptique à l'égard de l'individualité de l'âme dans la vie céleste, ne trouvant rien de probatoire matériellement dans toutes les instructions religieuses du monde, les traditions ne pouvant être des preuves qu'avec la docilité de la foi, et je croyais alors que lorsque la pierre tumulaire s'abaissait sur nos individus inertes, elle frappait pour nous le sceau du silence éternel. Mais un slambeau est venu tomber inopinément au milieu de nous, comme un météore. pour y répandre une lumière longtemps désirée. Les phénomènes métapneumatiques, répondant à la psycopompie, nous ont ouvert à cette individualité les portes du mystère et nous ont jeté à profusion ces preuves matérielles, évidentes, souvent palpables, de cette individualité de l'âme dans le monde des sphères.

Continuez donc, pour l'année prochaine, votre précieuse Encyclopédie, dans l'intérêt du monde entier, œuvre qui sera appréciée de plus en plus, à mesure qu'elle se répandra, et ne craignez pas les critiques des Zoiles, les adversaires des manifestations spirituelles, sussent-ils des grands hommes académiciens. Ils peuvent être aujourd'hui plus instruits que vous, mais le savoir n'est pas le génie. Vous pouvez un jour être aussi savant qu'eux. Pourquoi pas, puisqu'on s'instruit dans le monde céleste? Mais vous avez peut-être donné plus de preuves d'esprit qu'eux. Avec les mêmes études que ceux qui vous combattent, vous les eussiez éclipsés. Continuez donc votre œuvre, car vous avez pour vous la droiture par excellence, et vous trouverez en son temps la récompense. Un Esprit a écrit en Amérique : « Slight is the task, but immense is the reward of those who labor to imitate God. (Légère est la tâche, mais immense est la récompense de ceux qui s'appliquent à imiter Dieu.) » Je serai toujours heureux de contribuer à répandre la lumière sur les manifestations modernes, si vous voulez bien donner une place dans votre Encyclopédie aux extraits, que je me ferai toujours un plaisir de vous envoyer, d'ouvrages américains, anglais

ou allemands, ou à mes propres expériences.

Je vous ai parlé d'un Te Deum que j'ai reçu de Genève, qu'on m'a dit avoir été dicté entièrement en vision à M. Emile Bret par un Esprit qui s'est dit l'ange Gabriel. C'est un cahier de vingt-deux pages ; je l'ai mis entre les mains de plusieurs musiciens habiles sur le piano; ils l'ont trouvé admirable, d'une facture surhumaine, céleste. J'avais prié M. X... de le faire circuler le plus possible et de ne le garder qu'une dizaine de jours, et il m'avait promis de le remettre à ses connaissances sous peu de jours. Dans une séance du 22 août, avec une dame veuve et une jeune demoiselle, l'Esprit se déclara le mari de cette dame et lui signa ses noms, et lui dit des choses qu'elle seule savait. Je lui demandai s'il avait entendu parler de mon Te Deum en ville, il dit :

- -Oui.
- Je l'ai prêté à M. X... avec prière de le mettre entre les mains de quelque autre organiste ou pianiste après quelques jours, ce qu'il m'a promis de faire. Pourriez-vous me dire chez qui est cette musique maintenant?
  - Elle est encore chez lui; il l'étudie.

Je suis allé chez lui le lendemain, elle y était en effet. Sa veuve lui a demandé mentalement le nom de l'Esprit qui en était l'auteur:

- L'ange Gabriel.

Un ouvrage intitulé: Révélations du Sauveur, qui m'a été envoyé avec ce Te Deum, m'a été annoncé pour avoir été dicté en partie par le Christ dans un cercle de Genève. Croyez-vous que ce soit exact?

- Sans nul doute.

Cinq Esprits accompagnaient souvent le Christ; en connaissez-vous?

- Oui, Jérémie.

J'ai trouvé, en esset, ce nom dans cet ouvrage que je n'ai sait que parcourir. J'aurais à rapporter ici beaucoup de réponses de cet Esprit sur cet ouvrage, mais je ne le puis maintenant.

M. Emile Bret dit à M. Bort: « Parmi les cinq anges qui accompagnent le Christ, je crois bien avoir vu Mme Bort. — Comment l'auriez-vous reconnue, vous ne la connaissiez pas? — Non, dit M. Bret, mais les traits de Mlle Amélie, votre fille, sont exactement les siens. » Alors M. Bort alla chercher un portrait d'elle qu'il lui montre, et M. Bret dit: — C'est exactement elle que j'ai vue, mais elle avait l'éclat qu'elle ne pouvait pas avoir sur la terre.

Révélations du monde invisible, par le docteur Kesner, professeur à Wissenberg, ouvrage allemand non traduit en français.— APPARITION. Le pasteur Lindner, nouvellement dans son presbytère, était couché dans une chambre ayant une porte de

communication avec son cabinet, par laquelle, de son lit, il pouvait voir son pupitre couvert d'une bible toute grande ouverte. S'étant éveillé dans le milieu de la nuit, par un beau clair de lune, il crut voir un ministre dans sa robe cléricale, se tenant debout devant ce pupitre et seuilletant la bible. Il tenait un enfant sur son bras; un autre, plus gros, se tenait derrière lui, mais lui tournant le dos. Ce pasteur, qui s'était tenu sur son séant, se frottait les yeux, se demandait s'il n'était pas dupe de ses sens et s'il ne révait pas. Mais assuré qu'il était bien éveillé, il regarda avec attention la place occupée par son pupitre, il s'écria : Que Dieu soit loué! Aussitôt le spectre s'approcha de lui et lui tendit la main, que cependant il ne voulait pas prendre. Trois fois de suite, ce spectre répéta en vain cette invitation, et alors il disparut. Ses traits se gravèrent profondément dans la mémoire du pasteur, mais peu à peu ce fait cessa d'occuper ses souvenirs, et il l'avait à peu près oublié lorsqu'un jour, devant attendre dans l'église pour un acte de son ministère, il alla regarder des portraits dans le chœur; mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il reconnut dans l'un d'eux les traits du spectre dans le même costume qu'il paraissait porter! Après avoir pris des informations sur ce portrait, il acquit la certitude que c'était celui de l'un de ses prédécesseurs qui avait habité le presbytère qua-

rante ou cinquante ans avant lui. Il n'y avait personne dans la paroisse qui pût donner des renseignements sur ce ministre à l'exception d'un vieillard qui, ayant fait partie de son troupeau, le représenta comme un pasteur éloquent; mais il ajouta qu'on lui soupçonnait des intelligences illicites avec sa servante, et qu'il passa pour avoir eu avec elle des enfants illégitimes dont le sort n'a jamais été connu. A quelque temps de là, le pasteur Lindner faisant démolir l'étuve de son cabinet (poële emmuraillé en usage en Allemagne), le maçon remarqua au-dessous un creux dans lequel il y avait des ossements d'enfants. Ce pasteur, qui trouva là le témoignage des crimes de son prédécesseur, fit enlever ces restes de jeunes victimes. De ce moment, il ne sut plus constaté aucune apparition.

J'ai trouvé bien des faits analogues dans mes ouvrages étrangers, les Esprits disant que leurs poines sont diminuées quand il ont pu réussir à faire disparaître du lieu du crime les dépouilles de ceux qu'ils ont assassinés, et à leur donner une sépulture convenable. Ne serait-ce pas là le secret de ces revenants des châteaux où jadis tant de jeunes filles étaient entraînées pour n'en jamais sortir? Jadis, comme d'autres, je n'y serais allé à minuit qu'avec des armes, sans doute de la plus complète inatilité. Mais aujourd'hui, convaincu que

ces revenants, dont je me moquais autresois, seraient des Esprits qui n'auraient pas d'autre désir que d'être compris, j'irais avec du papier, un crayon et ma corbeille, avec deux ou trois personnes pour saire la chaîne magnétique, et je leur dirais que je me mets à leur service, en leur proposant de m'écrire ce qu'ils voudraient qui sût fait. Quelquesois la cause de ces retours d'Esprits dans leur ancienne demeure se trouve dans leur avarice; ils ont ensoui des trésors et éprouvent de l'inquiétude qu'on vienne à les découvrir. D'autres sois des Esprits veulent saire comprendre qu'ils voudraient que leurs ossements sussent transportés dans un cimetière.

A Angers, chez M. de P..., des bruits se font entendre depuis fort longtemps à tous les étages, et plusieurs domestiques ont quitté la maison. Un de ces ouvriers a été reconnu lucide. Endormi au second étage, il y a vu l'apparence d'un homme de grande taille, ayant une épée au côté, et qui lui a semblé un sergent-de-ville. Il l'a vu descendre jusqu'à la cave, et là, dans un coin, s'abaisser et regarder attentivement. Le lucide a fixé là son attention, et a vu à trois pieds en terre de grandes pierres d'ardoise, et au-dessous un grand squelette, que des fouilles ont fait reconnaître. Mais on l'y a laissé et le bruit a continué.

Autre apparition. Facts and Fantasies, page

102, ouvrage anglais. Madame Webb. Dans le village de Barby, le 3 mars 1851, mourut Mme Webb, très-avare, agée de 67 ans. Pendant sa maladic, son neveu, M. Hart, fermier, et les dames Holding et Griffin lui donnèrent des soins. L'avarice exerçait un tel empire sur elle, qu'elle se disait toujours dans la détresse, et elle pria M. Holding, son voisin, d'emprunter six sous pour acheter de l'eau-de-vie : mais sa maladie eut son terme au bout de six semaines, à 2 heures du matin, le 3 mars. Par testament, elle avait laissé son héritage à son neveu Hart. Sa maison était restée fermée. Environ un mois après ses funérailles, Mme Holding et son oncle, demeurant dans la maison contiguë, entendirent avec étonnement comme des coups de poing donnés dans le mur mitoyen et sur la porte d'un petit placard, dans le même mur, et en même temps des portes battant à volée et des bruits comme de meubles violemment tirés, dérangés et jetés çà et là. Cette dernière circonstance fut la plus remarquable; car grands et petits objets avaient été déplacés et transportés d'une chambre dans l'autre. Lorsqu'on entrait dans cette maison, le plus grand calme régnait. Le tapage ne commençait généralement que vers 2 heures du matin, instant de son décès, quelquefois plus tôt, et il causait tant d'effroi aux voisins qu'ils ne se couchaient que fort tard. Une nuit, le 28.

tintamare fut si formidable que Mme Holding alla chercher son oncle, qui était absent, et dout la consolante explication était : « Eh bien! madame, je demeure convaincu que c'est Mme Webb qui revient. » Le 9 avril, une famille respectable. du nom d'Accleton, vint s'établir dans cette maison par nécessité. Mme Accleton me dit qu'elle occupait la chambre où mourut cette vieille semme, ayant au plasond une ouverture apparente fermée avec une trappe, conduisant dans une espèce de grenier. M. Accleton faisait souvent des absences. La plus agée des enfants, une fille de dix ans, était couchée dans un petit lit, dans un coin de la chambre de sa mère, à trois pas d'elle. Une nuit, Mme Accleton sut éveillée vers 2 heures du matin par un essroyable fracas dans la chambre au dessous, comme si toutes les chaises et les tables avaient été réunies en un monceau et violemment culbutées. Pensant que c'était son mari qui revenait un peu échauffé de la fête d'Hillmorton, elle dit : « Ah! il paraît que tu es enfin revenu! » Elle ne recut aucune réponse, et l'horrible tapage recommença jusqu'à quatre heures du matin, par intervalles. Il était sept heures quand son mari rentra. De pareils remueménages furent entendus toutes les nuits; mais on ne vit rien, et l'on ne put pas se les expliquer. Enfin, une nuit, toujours à 2 heures du ma-

tin, M. et Mme Accleton furent éveillés par les grands cris que poussait leur enfant : « Maman! maman! je vois près de mon lit une femme debout, me faisant des signes de tête. » Les parents ne vovaient rien: mais l'enfant continuait de crier, et disait : « C'est une très-grande femme, portant un bonnet blanc et une robe bigarrée. » (Mme Webb avait 5 pieds 11 pouces.) De ce moment on ne vit et n'entendit plus rien jusqu'à quatre heures du matin, lorsque la jeune fille, qui s'était tournée du côté du mur, cria encore : « Maman! Maman! voilà encore cette femme! » Les apparitions se répétèrent sept fois, en dissérentes nuits. Je questionnai la jeune fille sur l'aspect et les manières de ce prétendu spectre. Elle dit qu'il se présenta avec un rire contenu, ou une voix chantante, environné d'une lumière brune, se tenant debout, quelquesois avec ses mains sermées, et la fixant d'une manière hardie. Mme Accleton, qui avait engagé sa mère à coucher avec elle, en l'absence de son mari, sut éveillée un matin, à l'heure ordinaire, par une lumière qui s'était manifestée dans la chambre. Tout d'abord elle eut la pensée qu'elle était due au spectre. Elle ferma les yeux, bien résolue de ne rien regarder; mais elle reprit un peu de courage, et revint contre cette intention. Elle me dit : « Je me dis en moi-même : Que la volonté de Dieu

soit faite! Je ne lui ai jamais fait de mal, je veux la regarder. Je levai donc ma tête de dessus mon oreiller, et je la vis debout devant moi, au pied de mon lit. Je la regardai pendant cinq minutes. Ma mère étant éveillée, je lui dis : Voilà Mme Webb! Mais elle répondit : Seigneur, venez à notre secours. » Mme Accleton me dit que cette femme se présenta à elle avec des manières gracieuses et avenantes, et même, dit cette dame, elle pressa légèrement mon oreiller comme pour dire : parle. La figure et l'ensemble du corps étaient très-distinctement visibles par la lumière brumeuse qui l'environnait, et qui sortait évidemment de sa personne, représentation exacte de la défunte. Le second témoin oculaire sut une dame Radburn, d'un esprit fort et déterminé, âgée de 60 ans, et qui avait partagé la couche de Mme Accleton dans cette occurence. Elle me dit qu'elle avait été éveillée une nuit par une pression de son coude, que la chambre était éclairée, et que, pensant que c'était le point du jour, elle se préparait à se lever lorsqu'elle entendit l'horloge sonner 2 heures. Alors elle reconnut qu'elle était en présence du spectre. Il était entre elle et la senêtre. La chambre était à peu près aussi éclairée que dans le jour, à ce point qu'elle pouvait distinguer au travers du rideau le plomb qui encadrait les vitres. Il me semblait, dit-elle, que des parcelles

de lumière comme des étincelles étaient répandues dans la chambre. C'était une espèce de lueur comme dans toutes circonstances semblables. Un autre témoin, d'une parfaite intelligence, fut Mme Griffin, qui, avec Mme Holding, avait soigné la défunte pendant sa maladie. Elle fut aussi éveillée à 2 heures, et connut aussitôt la cause de ce réveil. Elle avait plus de fermeté que ses voisines. Elle lui cria : « Vieille sorcière, si je te vois, tu n'en sauras rien. » C'est qu'elle ne faisait que clignoter. Quelque chose, cependant, la força à ouvrir les yeux tout à fait, et alors, comme précédemment, le spectre parut debout, en la fixant aussi effrontément que possible. Il portait une robe brune et un bonnet à double garniture, telle que Mme Webb a été habillée lorsque nous l'avons mise dans son cercueil. Elle était, comme de coutume, accompagnée d'une lueur brune, et des rayons, ayant plus d'éclat, traversant la chambre, se réunissaient vers cette portion du plasond où une trappe avait été pratiquée, comme pour diriger l'attention. La lumière répandue par l'Esprit empêcha Mme Griffin de le regarder au-delà de quelques instants, et semblait, comme elle le dit elle-même, remplir ses yeux de feu.

Toutes ces personnes assirment avoir entendu sréquemment des bruits plaintifs de la part de

l'Esprit avant qu'il fût visible. Ils étaient continués pendant des heures, et ressemblaient à celui que fit la défunte pendant les jours d'agonie qui ont précédé son décès.

La circonstance des rayons de lumière, toujours dirigés vers la trappe, coïncidait avec les soupcons qu'amenaient les habitudes d'avarice de cette vieille femme, et donna à Mme Accleton la pensée d'avertir une de ses amies que de l'argent pouvait être caché par là, dans le grenier au-dessus, et ceci avant été répété au neveu et l'exécuteur testamentaire Hart, ce dernier alla aussitôt dans cette maison, et requit Mme Accleton, qui l'occupait encore, de l'accompagner dans les recherches qu'il se proposait de saire. Elle y consentit, et comme elle me l'a dit ellemême, elle tint l'échelle avec laquelle il parvint dans le grenier par la trappe. Ce grenier était complétement obscur, et la chandelle dont se servait M. Hart sut soufstée trois sois avant qu'il put procéder à ses vérifications. M. Hart trouva d'abord quelques vieux papiers, puis un grand sac, lié par le milieu, couvert de poussière et de toiles d'araignées. Il contenait de l'or, montant à une somme considérable.

M. Hart sut désappointé dans son attente quand les bruits et apparitions allaient cesser. Trois jours se passèrent dans le plus grand calme; mais le quatrième, le tapage, les gémissements recommencèrent plus fort que jamais. Alors Hart fit un examen sérieux de tous les papiers de la défunte, et y trouva des dettes qui n'avaient pas été acquittées: il se mit en devoir de les payer, et, depuis ce temps, aucun fait insolite n'a été remarqué dans cette maison.

Ces personnes sont respectables et religieuses, ayant beaucoup de révérence pour les choses divines et de confiance dans la protection de Dieu. Questionnées séparément, leurs réponses étaient exactement les mêmes dans les moindres détails, et la petite fille a été longtemps malade de la frayeur qu'elle a éprouvée. Ajoutez à cela la coïncidence de la découverte du trésor, qu'on eût jamais cherché dans la maison d'une femme qui, au moment de la mort, a demandé, comme une charité, six sous à une voisine.

(On le voit encore : voilà une femme qui, poussée sans doute par un remords de conscience, peut-être par des reproches d'en haut, à acquitter ses dettes sur la terre, y revient avec l'espoir qu'elle sera devinée, comprise. Par ses rayons lumineux, dirigés sur la trappe, elle semble vouloir indiquer qu'il y a dans le grenier un trésor; mais on reconnaît un combat entre cet entraînement forcé pour faire un acte de justice et d'honnêteté et son avarice qui la poussait à souffler trois sois

la chandelle. C'était tout à la fois vouloir et ne pas vouloir; montrer le désespoir d'être contrainte de faire un acte de conscience.)

Comptez sur moi pour vous entretenir de faits divers des pays étrangers, et de nature à intéresser vos lecteurs, qui me croiront d'autant mieux dans tout ce que je pourrai garantir que c'est, de ma part, sans aucune spéculation, mais le simple plaisir de contribuer à lever le rideau devant nos frères pour leur faire voir la vraie perspective de leur avenir et à les rendre heureux quant ils ne seront pas en guerre avec leur conscience.

Recevez l'assurance de mon vif intérêt.

SALGUES.

## LA PLUME D'ISAAC.

Un jour, à Florence, au sein d'un cercle de médiums de choix, dans lequel assistait le fameux Youm, médium vaincu par l'Immaculée-Conception, comme nous l'avons dit précédemment, une jeune lady du nom de K..., née K..., famille des plus distinguée d'Angleterre, obtint la faveur de recevoir un apport. Quel est cet apport? — C'est une plume. — En quoi est cette plume? — C'est une simple et franche plume d'oie... S'il n'y avait que des apports de ce genre, diront les incrédules, nous n'en discuterions pas la possibilité, vu que,

par la légèreté de l'objet, un simple coup de vent pourrait en être le merveilleux porteur; mais lorsqu'on nous parle d'apports d'objets pesants, de transports d'hommes d'un lieu dans un autre, on nous assomme, si on ne fait que cela... Vous avez raison, dirons-nous, l'un paraît être plus possible que l'autre; mais cette plume était toute taillée, et les barbes mêmes en étaient coupées par échelons, comme les écoliers s'amusent à le faire dans des moments de passe-temps. Raison de plus pour que cela soit une farce de quelque gamin présent, qui aura glissé sa plume sur les genoux de cette médium, qui l'aura crue tombée des cieux... Le possible d'une supercherie ne doit pas faire supposer qu'il est impossible aux Esprits de faire des apports, leur puissance en ce genre est trop bien constatée en nos jours, cette puissance n'est pas à l'état de doute pour nous; mais ce qui nous semble être très-suspect, c'est la puissance talismantique, dirons-nous, qui est attachée à ces objets. C'est ainsi que la dame dont nous parlons croit ne pas pouvoir écrire d'erreurs, ni être influencée par aucun mauvais Esprit, lorsque sa belle main blanche écrit avec cette plume de matérielle origine juive, à n'en pouvoir douter. Cependant cette dame est catholique, apostolique et romaine, comme elle le dit avec essusion de cœur, ce qui, pour nous, équivaut à n'être pas plus qu'un quaker,

et, par un contresens incroyable, elle vient prier Adèle de la regarder écrire avec cette plume bénie, afin de voir si quelque mauvais Esprit ne lui fait pas des farces, qu'elle a reconnu exister depuis près de deux ans dans ses rapports avec eux. Adèle voit un jeune Esprit, âgé à peine de seize années, qui, pendant que notre belle médium écrit un mot, ne touche pas à la plume d'Isaac, il est vrai, mais lui pousse le coude, ce qui lui fait faire des figures baroques que cette dame nomme des hiéroglyphes, figures qui, par conséquent, changeut totalement la forme et le sens des mots qu'elle écrit. La médium très enthousiaste de son état, très-croyante dans la protection d'Isaac, ne peut se rendre compte qu'être catholique, si apostolique et romaine soit-elle, ce n'est pas être juive... Nous accordons beaucoup de générosité et de bienveillance à la nation juive, mais nous ne les étendons pas jusqu'à voir les héros du talmud protéger ainsi ceux qui, s'ils le pouvaient, crucifieraient le dernier d'entre eux pour sauver leur âme et mettre leurs richesses matérielles en lieu de sécurité: ceux qui se souviennent assez peu de ce qu'ils doivent aux juifs pour avoir crucifié leur Dieu, qui avait choisi ces derniers à cet esset pour être de moitié dans le prétendu rachat qu'il se proposait de faire de l'espèce humaine au moyen de son sang.

Mais que voulez-vous? la dualité des choses terrestres exige l'alliance de la sottise au savoir et de l'exploitation à la docilité. Cette dame ne peut aller jusqu'à se dire : Une aussi puissante plume, donnée par un aussi puissant personnage, qui écrit de si puissantes bétises, n'est bien qu'une puissante plume d'oie, par conséquent n'ayant que le mérite de son apport et non de sa supériorité. Non, cette dame porte un respect, une espèce de culte à cette plume, que nous placerions au premier coin venu sans plus nous en occuper, ni même en parler que pour faire l'historique de son apport. Que de personnes se trouvent aujourd'hui dans le même état d'esprit, ne possèdant plus assez d'observation pour disjoindre le recevable, le logique, de l'inacceptable et de l'erreur, melent, confondent, soudent les faits ensemble au lieu de les séparer, de les classer chacun selon leur mérite. Que peut-il découler d'une telle manière de procéder? Des ténèbres de plus en plus épaisses, et des arguments de plus en plus puissants; par conséquent, comme résultat, être aussi instruit et convaincu demain qu'on l'était hier. Les argumentateurs athées ou positivistes engloberont les étudiants consciencieux et studieux avec ceux enthousiastes et crédules. en concluant que le tout demande les soins du médecin.

Les partisans de l'Immaculée-Conception s'é-

crieront : « Ne voyez-vous pas la queue du Diable sous ces manifestations spirituelles? quene que notre immaculée mère saura bien réduire à néant. » Nous répondrons aux athées et aux positivistes: a Discutez publiquement la question avec nous, et remettons-en le jugement à la majorité des lecteurs. » Nous répondrons également aux partisans de l'Immaculée-Conception : « Accordez-nous légalement la même somme de liberté de discussion sur vos œuvres que celle que vous prencz de discuter les nôtres, et surtout les mêmes movens de propagande; vous ne tarderez pas à connaître le résultat de cette étude à la désertion de vos États religieux par les béats qui vous grandissent de leur saible intelligence, et vous nourrissent de leur sueur. »

Nous regrettons (comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois) plus l'enthousiasme irréfléchi des nôtres, que les arguments de ceux qui sont contre nous. Nous avertissons nos lecteurs de ces écarts du jugement humain, afin de les prémunir contre eux.

ALP. CAHAGNET.

# APPARITION D'UN ECCLÉSIASTIQUE PAR DES ECCLÉSIASTIQUES.

Le 12 mars 1855, je reçus un petit mot de M. l'abbé Almignana, par lequel ce vénérable ami me prévenait que deux Ecclésiastiques, ayant lu sa dernière brochure ayant pour titre : Du Somnambulisme, des Tables tournantes et des Médiums, etc., avaient désiré entrer en rapport avec lui, et qu'à cet effet, il leur avait promis qu'il ferait son possible pour obtenir d'Adèle une séance d'apparition, il leur avait même donné jour et heure pour le 14 courant, me laissant tout juste la faculté d'accepter et non de refuser cette expérience. Je comptai sur ceux qui nous conduisent et nous éclairent dans ces études. Si j'avais été à même de conseiller M. Almignana, à l'égard de ce genre de preuves à donner à des personnes qui, pour la plupart, y sont très-hostiles, je l'aurais prié de ne pas disposer de moi; mais il en fut autrement que je le supposais, les deux ecclésiastiques qui étaient accompagnés par le digne abbé, me parurent être des personnages d'une instruction au-dessus de celle ordinaire, et placés dans une position qui pouvait en temps opportun être une autorité dans cette grave question.

Après les préliminaires d'usage, afin de nous

bien entendre sur les questions que nous allions traiter, je crus devoir appeler Adèle d'après l'état de mon esprit. Je dis d'après l'état de mon esprit, vu que, sensitif à un très-haut degré, je sens assez juste où je suis, et avec qui je suis; comme toute la force et le calme d'un lucide paraissent dépendre absolument de l'état de son magnétiseur, ce dernier ne doit jamais répondre aux doutes de son esprit par un sentiment de crainte; tout le succès d'une étude quelconque réside dans la confiance et dans l'ardeur qu'on met à la faire.

Adèle entra en sommeil très à son aise, quoique paraissant être dans une sacristie, à en juger par les longues soutanes et les douillettes qui décoraient notre petit réduit.

Ce fut M. l'abbé ..... qui eut l'honneur de la première apparition : ce monsieur demanda madame sa mère. Adèle lui en donna un signalement si détaillé et si exact, que ce monsieur ne désira plus que de s'entretenir par l'intermédiaire de la lucide, avec cette mère chérie. Plus d'une confidence de cette dernière mouillèrent les yeux de ce bon fils d'une larme d'amour. L'étonnement et les exclamations ne manquèrent pas. Adèle dit : cette dame avait l'oreille un peu dure, et un timbre de voix remarquable par le son et la douceur, aimait beaucoup les fleurs, cultivait même les pensées avec amour, et, qui plus est, leur parlait

comme à des être animés. Cette révélation étant exacte, enlevait instantanément l'idée que ce n'était qu'une image qui était devant elle, car une image ne parlant pas, ne peut faire apprécier le son de la voix de la personne qu'elle représenterait. M. l'abbé demanda à sa mère combien elle avait eu d'enfants? Adèle répondit quatre. Erreur. - Avait-elle des filles et des garçons? -Elle n'avait qu'une fille. - Vous faites encore erreur, car elle n'eût jamais de filles. - Est-ce cette dame qui te fait cette réponse là? demandaije à Adèle. - Non, mais je vois bien les ensants de cette dame, et il y a auprès d'elle en ce moment une jeune fille agée de 13 à 15 ans au plus, qu'elle a dù perdre à cet age, (suit un commencement de signalement, que M. l'abbé interrompt en reconnaissant cette jeune fille pour la sœur de sa mère, sœur de laquelle elle parlait toujours, et qu'elle regrettait beaucoup.) Il lui demanda alors combien elle avait eu de garçons? - Trois, répondit Adèle, qui, avec cette jeune fille, fait les quatre enfants que j'ai cru qu'elle avait eus .- Il est vrai qu'elle a eu trois fils, mais sont-ils morts ou vivants, où sont-ils, et que font-ils, le sait-elle? - Ils sont encore sur la terre, deux sont dans une position avantageuse; mais le troisième est dans une position précaire. — Où sont-ils? — Il y en a un ici qui est vous-même. - Je dois faire

observer que jusqu'à présent ce monsieur n'avait rien dit qui put le faire supposer être le fils de la dame demandée, au contraire, il avait à dessein je le pense, cherché à déguiser sa pensée à cet égard, Adèle continua par plusieurs révélations sur l'intimité qui pouvait régner entre les trois frères, le caractère de chacun et leurs affections. Puis cessa cette séance après une heure de recherches diverses.

L'ecclésiastique qui accompagnait M. l'abbé, curé lui-même dans une grande ville près de Paris, désira soumettre à Adèle quelques questions au nom d'une dame qui possède les arcanes, et désirait une apparition, ainsi que quelques conseils sur son état présent. Adèle, très-fatiguée, doutait de ses forces, je la magnétisai à nouveau, et nous demandames l'apparition de la personne dont on nous donna les noms. Le signalement fut anssi minutieux et exact que le premier : par conséquent, la lucide entra en rapport avec le spiritualisé présent, et une conversation d'une heure en fut le résultat. Je ne peux répéter ici les choses intimes qui s'y dirent, vu que mes oreilles ne doivent retenir que les choses utiles à tous, et non celles qui pourraient troubler en quoi que ce soit les intéressés au silence de ces choses.

M. le curé ne fut pas moins content que M. l'abbé, et M. Almignana, caché derrière ces

messieurs, riait sous cape de leur étonnement, étonnement qu'il se souvenait avoir éprouvé comme eux à la première séance d'apparition que je lui donnai. Tout avait été à merveille, mais au sujet de la cause de la spiritualisation de la personne demandée, Adèle avait vu faux. Faible de la poitrine, convulsions d'estomac, palpitations de cœur, inflammations d'intestins, dépérissement général, étaient plus que sussissants pour amener la mort; mais ne l'avaient pas amenée. Tous les détails d'Adèle étaient exacts: mais l'homme était mort d'une suite d'accident, qui n'avait pu offrir aucun doute à cet égard. Adèle, très-satiguée, saisait des efforts inouïs pour voir cette cause de mort et ne pouvait y parvenir; elle dit : je sais qu'il est mort à la suite d'une chute; mais je ne vois pas cette chute. - Regardez bien, lui répondit le curé, est-ce de dessus un toit ou par une fenêtre? — Je vois bien une maison, des arbres, un perron, une chaise, je sais qu'il n'est pas tombé de haut, mais je ne le vois pas tomber. - Priezle de vous le faire voir?—Oh! je vois un cheval... puis une voiture... tiens! tiens! voilà... c'est la voiture qui verse, c'est cela! c'est cela! — Oui, c'est bien cela, reprit le curé, mais était-il seul dans cette voiture? - Non, ils étaient trois. -Oue sont devenus les deux autres? - L'un a eu l'épaule fracturée, l'autre la tête contusionnée. — Et le troisième? - Et le troisième un coup intérieur duquel il est mort quelque temps après. -Oni, cela est exact. — Est-il heureux? — Bien plus heureux que sur la terre. — Pourquoi? — Parce qu'on lui avait fait embrasser une profession qui n'était pas de son goût. - Quelle était cette profession? - Celle de prêtre. - Qui l'avait forcé de prendre cette profession? - Son père et sa mère; non, cette semme était sa bellemère. — En êtes-vous sûre? — Très-sûre, puisqu'il me le dit. — Comment le voyez-vous vêtu? - En prêtre; il me dit qu'il a bien soussert, ce qui le rendait très-triste et rèveur. Regardez, me dit-il dans l'état où ils m'ont mis, ils voulaient que je fasse maigre, comme si je ne l'étais pas assez comme cela. — Ou'était cet homme à l'égard de la personne qui l'a sait demander? -- Il était son parent. - Oui, il était son cousin, mais n'était-il que cela? — Oh! il était pour elle un frère, sans les bons soins de cette dame, il aurait trouvé la vie encore plus insupportable. — Cette dame est malade, pourrait-il lui donner quelques conseils sur sa santé? — Il lui conseille de la distraction, car tout son mal est moral. -En sa qualité d'Esprit, ne pourrait-il pas lui dire si une ordonnance qu'on lui a envoyé de Paris est bonne à suivre? - Il n'en sait rien, mais si on lui avait laissé suivre sa première vocation, il pourrait

mieux le dire. — Quelle était cette vocation? — - La médecine, vu qu'il a été étudiant en médecine avant d'être prêtre. - L'entourage de cette dame lui convient-il? - Oui. - Ouel est cet entourage? - Vous en premier lieu, puis une femme plus jeune, puis un vieux monsieur. -Oue suis-je pour cette dame? — Un consolateur. - Qu'est-elle pour moi? - Une personne toute dévouée. — Qu'est ce vieux monsieur pour cette dame? - Un digne homme, mais un peu grognon. - Se trouve-t-elle bien dans sa société? - Oui, par rapport à l'affection. — Et autrement? — Oh! il n'y a rien à craindre, son temps est passé, et il l'a assez bien employé. — Que se propose de faire ce monsieur à l'égard de cette dame? - Un voyage. — Où? — A Argenteuil. — Qu'y faire? — Me consulter pour elle. — Doit-il venir seul? — Non, vous devez l'accompagner, du moins telle est son intention. - Si cette dame recouvre la santé, pourra-t-elle reprendre sa profession? - Diteslui qu'elle a assez mis d'enfants au monde comme ça, et qu'elle laisse aux autres cette besogne. Cette dame était sage-femme.

Si je suis entré dans ces quelques détails, c'est moins pour être indiscret, vu que je ne nomme personne, que pour mettre le lecteur au courant de ces conversations longues et intimes qui s'établissent souvent entre les consultants et la lucide, consultations qui, à n'en pouvoir douter, transportent les premiers du doute à une certitude inébranlable. C'est ce qui arriva à la suite de cette
causerie de deux heures et demie. Ces deux ecclésiastiques n'exprimaient qu'un seul regret, qui est
celui d'être forcés, par leur position, de garder le
silence sur des faits de cette nature, et me promirent de revenir me voir, et de faire une étude
approfondie de cette question. M. l'ahbé Almignana, 16, rue Bernard, à Batignolles, peut certifier l'entière exactitude de ce procès-verbal.

ALP. CAHAGNET.

#### APPARITION TIERCE.

M. Tildeman (1), studieux et riche étranger, très-amateur des phénomènes spirituels, ayant lu tout ce que nous avons écrit sur cette question, désirant se convaincre par lui-même de la véracité de nos récits, vient, accompagné de son épouse et d'une jeune dame américaine, solliciter d'Adèle une apparition pour cette dame. Cette dernière, quoique habitant au sein des manifestations spi-

<sup>(4)</sup> Demeurant 4, rue de l'Arcade, à Paris.

rituelles les plus curieuses qui aient existé sur la terre, ne paraît pas être au courant de ces phénomènes, aussi semble-t-elle être indifférente aux détails que lui donne la lucide sur la personne demandée par elle: mais comme en tout ce que nous faisons nous n'en conduisons pas les phases différentes, l'intérêt de cette dame augmente au fur et à mesure que les détails se succèdent. Le signalement est très-exactement décrit par la lucide. ainsi que les curieuses particularités que nous devons taire; mais ce qui devient plus intéressant encore, c'est qu'à côté de la dame apparue, la lucide voit une jeune fille agée d'une quinzaine d'années, qu'elle prend pour être la fille de cette dame, cette dernière n'ayant point de fille de spiritualisée. La personne pour laquelle elle apparaît sans être demandée, ne peut la reconnaître au signalement détaillé que lui en fait la lucide; plus heureuse, après un moment, elle reconnaît très-parfaitement cet Esprit pour être la sœur de la spiritualisée, au lieu d'être sa fille... Pendant ces recherches, un jeune officier, étadiant militaire, se présente à son tour auprès de la spiritualisée, sans avoir été demandé par personne, bien entendu, et se fait reconnaître pour être son fils... La consultante prie la lucide de lui décrire la maladie qui avait occasionné la spiritualisation de ce jeune homme : la lucide dit aussitôt : Je ne vois aucune maladie... Attendex... Oh! que c'est drôle... voilà qui est drôle...

- Eh! quoi est drôle? demandai-je à Adèle.
- En voilà une manière de se spiritualiser!... Imagine-toi que je le visitais tout en le suivant par derrière, car il marchait d'un bon pas; ne voilà-t-il pas qu'au moment où je m'y attendais le moins, son corps s'affaisse sur lui-même et son âme s'élève... Il n'y est plus... Je ne vois plus rien... A ce récit, la dame fut très-émotionnée, et nous dit : Mon frère est mort noyé!...

Je pensai qu'on avait voulu éviter à la lucide de voir ce triste spectacle, et qu'on lui en avait fait voir assez pour qu'elle sût que c'était un accident, une cause imprévue qui avait occasionné cette spiritualisation. On doit penser que grand fut l'étonnement de cette dame, et qu'en un seul instant elle fut aussi convaincue de la possibilité de communiquer avec les spiritualisés qu'elle avait pu en douter avant.

Adèle avait un peu satigué dans cette séance, ce qui sait qu'elle était peu disposée à tenter une autre apparition pour M. Tildeman lui-même; cependant elle en essaya, et la personne demandée n'apparut pas dans les conditions à être reconnue. C'est une tentative manquée; cependant la lucide a été très-explicite, et les détails ne manquent pas.

- M. Tildeman fait quelque effort de mémoire pour appliquer ce signalement à quelque membre de sa famille... Une lueur l'éclaire soudain, il demande à Adèle si l'Esprit apparu porte bien les noms sous lesquels on l'a demandé?
- Oui, répond la lucide, hors qu'il en portait un troisième qui était le premier des trois.
- J'y suis, s'écrie ce monsieur, c'est un cousin que j'ai eu aux Indes, où il se spiritualisa à l'âge, de la manière et dans les conditions que vous venez de me décrire..

La conversation devint alors plus familière entre le spiritualisé et la lucide, et d'une séance supposée manquée, nous obtimes une très-instructive séance qui, a elle seule, éloigne encore une fois de plus l'argument de la lecture des pensées.

ALP. CAHAGNET.

## FAITS EXTRA-NATURELS.

PAINS CHANGÉS EN PIERRES, JETS DE TUILES, DE BRIQUES, POSSESSION, etc.

Rambouillet, 26 novembre 1856.

Mon bon et cher F.... en Dieu,

Je m'empresse de vous envoyer le récit de faits surnaturels qui ont eu lieu à Rambouillet ces jours derniers. Voici :

M. Drouard, blanchisseur, rue de l'Hôpital, à Rambouillet, arrive vers les sept heures du matin, le 19 novembre, à la maison de son beau-frère, M. Forestier, menuisier, mon voisin, et lui dit: Frère, frère, on nous assassine; ta femme a reçu un coup, elle est quasi morte, lève-toi vite, vite, nous sommes morts. M. Forestier, sous l'impression d'un tel récit, faisait comme le bon Dagobert, il pouvait à peine trouver ses habits. M. son fils, qui est clerc chez M. Constant Delamotte, fut aussi requis de se lever... Dès six heures et demie, M. Drouard avait été assailli de pierres, briques, tuiles, etc. La cour, les greniers et autres appartements en recevaient sans cesse. Mme Forestier en avait reçu deux; la deuxième l'avait renversée

et l'avait blessée assez pour qu'elle saignât beaucoup. Mme .... en avait reçu une sur le dos.

La gendarmerie et le commissaire de police arrivèrent sur les lieux. Le commissaire apercevant une petite fille, âgée de quatorze ans, entrée chez Mme Drouard depuis trois ou quatre jours, en reconnut le signalement qui lui avait été transmis de Dourdan, où elle avait été dans un moulin, et avait présidé aux mêmes farces. Un matin où la meunière avait boulangé, la petite fille lui dit: Vous ne savez pas faire le pain; que vos pains sont drôles! On fut voir au four; près de la moitié des pains étaient remplacée par des pierres.

En prison, un médecin l'en sit sortir pour la guérir, disait-il; mais au bout de quelques jours, essrayé, il lui donna un certificat pour s'en défaire.

En prison, à Rambouillet, elle commet des malices noires; deux prisonnières de sa chambrée, ayant besoin de repos, se couchèrent; quand elles les vit endormies, elle alla avec ses sabots et les frappa sur la tête.

Dimanche dernier, 23 courant, pendant l'office, elle marmottait des paroles bizarres. Après que tout le monde fut retiré, elle rentra à la chapelle, ouvrit un des battants de la grille qui sépare l'autel des assistants, elle jeta alors son bas sur

30.

ledit antel et s'ensuit. Je tiens ce sait du garçon de M. Gatineau, bottier, jeune homme qui est ensant de chœur.

Une ordonnance, dont le capitaine au train de la garde logeait chez M. Drouard, aperçut un jour cette jeune fille étendant du linge, disant : Laisse-moi donc tranquille, et se démenait comme si quelqu'un la harcelait. L'ordonnance fut à elle et lui dit : De qui vous plaignez-vous? je ne vois personne auprès de vous. Elle lui répondit : Ce n'est rien.

Ainsi, voilà des jets de pierres qui ont lieu publiquement, en plein jour et à diverses reprises. On dit que cette jeune fille porte un air effaré, sans doute comme la plupart des épileptiques; il est probable que cette jeune fille est possédée, le récit de l'ordonnance le prouverait. Cette variété du scopélisme magique est encore assez connue; depuis plusieurs années, des manifestations en ont eu lieu dans plusieurs endroits; il serait à désirer qu'un magigraphe en dévoilat les moyens; en les livrant à la publicité, le danger disparattrait. Depuis la publication des toxicologies chimiques et botaniques, les empoisonnements ont-ils été plus fréquents? au contraire. Pourquoi la police faitelle publier les nouveaux trucs des escrocs, c'est pour que le public, en en ayant connaissance, s'en garantisse. Les procédés du scopélisme mis à jour,

il disparattrait. Un procédé ignoble dévoilé perd sa valeur.

Je vous salue,

## CH. RENARD.

OBS. - Nous nous sommes empressé de publier la lettre précédente de notre ami, lettre sur laquelle nous reviendrons, car nous avons à cœur de bien établir et de bien poser les choses. Il faut avant tout que nous ayons des détails complémentaires, que M. Renard nous fournira, nous en sommes assuré, puis nous entrerons dans la question magigraphe, comme le dit notre studieux ami, afin de prouver à nos lecteurs que nous faisons continuellement des efforts pour être éclairé et éclairer à notre tour ceux qui nous demandent des lumières. C'est donc dans ce but que nous tenons notre bon ami, M. Brice de Beauregard, débiteur envers nous du sameux arcane de Cagliostro, et notre bon ami M. Charles Renard, débiteur des arcanes du scopélisme et du sens caché ou sousentendu des énoncés du bon Swedenborg. Nous avons tenu jusqu'à ce jour, et nous tiendrons tant que nous le pourrons, notre recueil libre pour y insérer les savoir de nos amis. Nous leurs devons d'autant plus cette attention, que nous avons nié net la loi magique, non en tant que loi, mais en tant que relevant du savoir, du pouvoir humain. Nous avons été franc dans nos propositions de

nécromancie, en ne reculant devant quoi que ce soit; partisans ou incrédules, nous admettons et professons avec tous. Voilà ce nous semble un apperçu de loi, mais non une loi, puisque nous ne sommes pas aussi heureux avec les uns qu'avec les autres. Que chacun nous imite, habit bas et poitrine nue; voilà l'homme que nous désirons être, et comme nous désirons voir tous nos frères.

La parole reste à nos amis Brice de Beauregard et Charles Renard.

ALP. CAHAGNET.

FIN DU DEUXIÈNE VOLUME.

PARIS. - IMP. BLONDEAU, RUE DU PETIT-CARREAU, 26.

# TABLE DES MATIÈRES.

|                                                        | Pages. |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Introduction                                           | 1      |
| Apparition pour M. le comte Agenor de Gasparin         | 7      |
| LETTRE de M. Renard, traitant de la spiritualisation   |        |
| de M. D                                                | 45     |
| LETTRE de M. Cheruel, traitant d'un fait de mutisme    |        |
| annulé dans l'état somnambulique                       | 47     |
| LETTRE de Mile Pergant, traitant d'une vision d'une    |        |
| levrette. Sensibité des chevaux à l'agent magnétique.  | 18     |
| LETTRE de M. l'abbé Almignana traitant des tables      |        |
| tournantes                                             | 21     |
| LETTRE de M. Denizet, traitant d'apparition et de vi-  |        |
| sions                                                  | 22     |
| Réponse à M. Denizet                                   | 26     |
| Procès-verbaux de somnambulisme, d'apparition, etc.    | 29     |
| Correspondance de M. Salgues d'Angers, sur la bro-     |        |
| chure de M. l'abbé Almignana. Les tables et les        |        |
| corbeilles animées. Bibliographie américaine           | 36     |
| Variétés. Philosophie spiritualiste, poésie            | 74     |
| Publications                                           | 76     |
| Notre mort et notre incarcération à Charenton          | 73 bis |
| MÉTAPHYSIQUE spiritualiste                             | 74 bis |
| CROYANCES spiritualistes                               | 85     |
| LETTRE de M. J., traitant de ce qu'est le monde spi-   |        |
| rituel                                                 | 89     |
| Réponse à l'auteur de la profession de foi précédente. | 99     |
| Apparitions                                            | 403    |
| Apparition le jour de la Toussaint                     | 442    |

|                                                        | rages. |
|--------------------------------------------------------|--------|
| LES SECRETS de la tombe                                | 123    |
| Dédoublements                                          | 4 29   |
| Spiritualisation et résurrection                       | 435    |
| Philosophie spiritualiste, incertitude (poésie)        | 140    |
| Immortalité. Lettre à M. Clever de Maldigny, ex-chi-   |        |
| rurgien-major de la gendarmerie d'élite de Paris       | 445    |
| LETTRE de M. G, traitent des miroirs magiques et       |        |
| des lois de la magie                                   | 457    |
| RÉPOSSE à la lettre précédente                         | 160    |
| LETTRE de M. Brice de Beauregard, sur les papilles de  |        |
| Cagliostro                                             | 468    |
| LETTRE de M. Morin, secrétaire du jury magnétique de   |        |
| Paris, annonçant à l'auteur de cet ouvrage que ses     |        |
| travaux lui ont mérité la médaille de bronze           | 174    |
| Mystification somnambulique                            | 173    |
|                                                        | 1/3    |
| Médium musicien                                        | 184    |
| Apparition d'une jeune fille suicidée en juillet 4855. | 192    |
| Apparation quadruple                                   |        |
| Apparition du commandant Laforgue, de Pau              | 196    |
| Apparition de Blesson.                                 | 498    |
| SOMNAMBULISME. Recherches par le lucide Tartarin       | 202    |
| Études anatomico-médicinale, par les lucides Ravet     |        |
| et Adèle Maginot                                       | 207    |
| BIBLIOGRAPHIE                                          | 243    |
| Риповорние spiritualiste. Sur Dieu, poésie             | 246    |
| Avis à nos Abonnés                                     | 217    |
| Immortalité. Deuxième lettre à M. Clever de Maldigny.  | 219    |
| CORRESPONDANCE de M. Salgues d'Angers, sur les cor-    |        |
| beilles, les médiums, et bibliographie étrangère       | 232    |
| LETTRE de M. J. sur les tables tournantes              | 248    |
| Réponse à M. J                                         | 250    |
| LETTRE de M. Mathieu, traitant de l'ouvrage de M. Ba-  |        |
| binet                                                  | 260    |

# **— 559 —**

|                                                         | Pages. |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Sonnambules magnétiques et médiums                      | 272    |
| Le médium Youm et le Saint-Siège                        | 279    |
| Apparition pour M. Morin, secrétaire du jury magné-     |        |
| tique de Paris                                          | 284    |
| Rectification                                           |        |
| Immortalité. Troisième lettre à M. Clever de Maldigny.  | 289    |
| Correspondance de M. Salgues sur la bibliographie       |        |
| étrangère, et les manifestations d'Amérique             | 312    |
| La plume d'Isaac                                        | 336    |
| Apparition d'un ecclésiastique par des ecclésiastiques. | 344    |
| Apparition tierce                                       | 348    |
| Faits extra-naturels                                    | 352    |
|                                                         |        |

FIN DE LA TABLE.



qui se trouvent aux mêmes adresses.

| hat se montent any memes antesses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCANES EE LA VIE FUTURE DÉVOILÉS, OUVRAGE contenant le preuves irréfragables de la faculté que les somnambules magnétiques ont de voir des décédés et de converser avec eut. etc., etc. 1848-84, 5 forts vol. in-12                                                                                                                                                                                      |
| MAGIE MAGNÉTIQUE, ou traité historique et pratique de fascinations, de miroirs cabalistiques, d'apports, de suspensions, de pactes, de charmes des vents, de convulsions, de possessions, d'envoûtements, de sortiléges, de magie de la parole, de correspondances sympathiques et de nécromance. 1834. 1 vol. grand in-18                                                                                |
| de ses rapports avec l'univers, d'après le somnambulisme el l'extase, enseignant les moyens d'entrer en extase à toute personne, à volonté. 1 fort vol. in-12. 1830 8 fr.                                                                                                                                                                                                                                 |
| LE MAGNETISEUR SPIRITUALISTE, journal de la société des Magnétiseurs spiritualistes de Paris, traitant des faits les plus curieux d'apparitions, de possessions, de question psychologiques, etc., etc., sous la gérance de l'auteur, forman environ 2 vol. grand in-8. 1849-81. 6 fr. LE GUIDE DU MAGNÉTISEUR, ou procédés magnétiques d'a-                                                              |
| près Mesmer, Puységur et Deleuze, etc. (Epuisé).  TRAITEMENT des maladies, par l'extatique Adèle Maginol.  Etudes sur les propriétés médicinales de 130 plantes les plus  connues et les plus usuelles, avec diverses méthodes de magnétisation. 1 vol. in-12. 1851                                                                                                                                       |
| ques et spiritualistes, dédiées aux libres penseurs du xix° siècle. 1 fort vol. in-12. 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ENCYCLOPEDIE MAGNÉTIQUE SPIRITUALISTE, traitant specialement de faits psychologiques, magie-magnétique, swedenborgianisme, négromancie, magie-céleste, etc., 1 tout vol., in-18, tome 1° 1854-1855 4 fr.  REVELATIONS D'OUTRE-TOMBE, par les Esprits                                                                                                                                                      |
| REVELATIONS D'OUTRE-TOMBE, par les Esprits Galilée, Hippocrate, Franklin, etc., sur Dieu, la préexistence des âmes, la création de la terre, l'astronomie, la météorologie, la physique, la métaphysique, la botanique, l'hermétisme, l'anatomie vivante du corps humain, la médecine l'existence du Christ et du monde spirituel, les apparitions et les manifestations spirituelles du xix siècle 5 fr. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Paris. - Imp. de BLONDEAU, rue du Petit-Carroyu, 26

Google

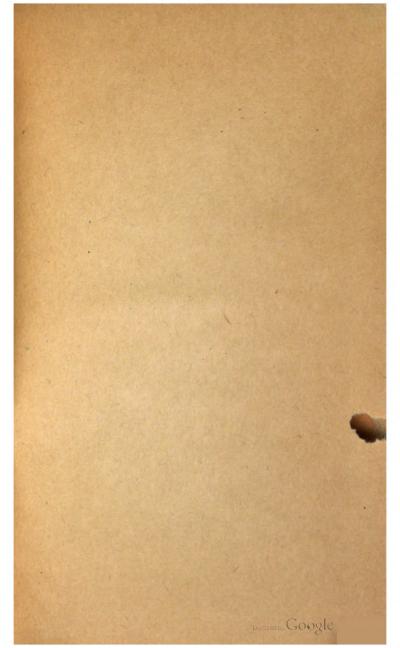

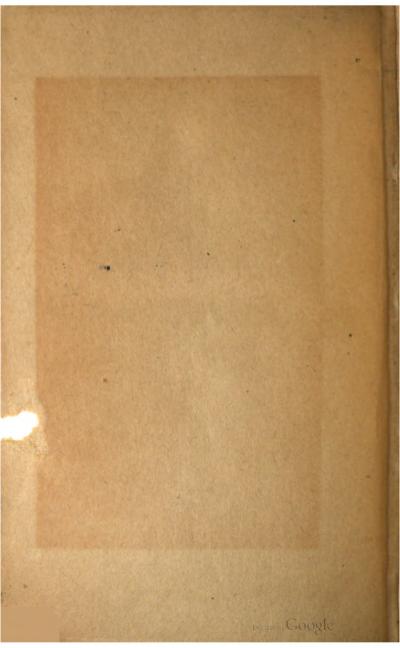



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



